

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

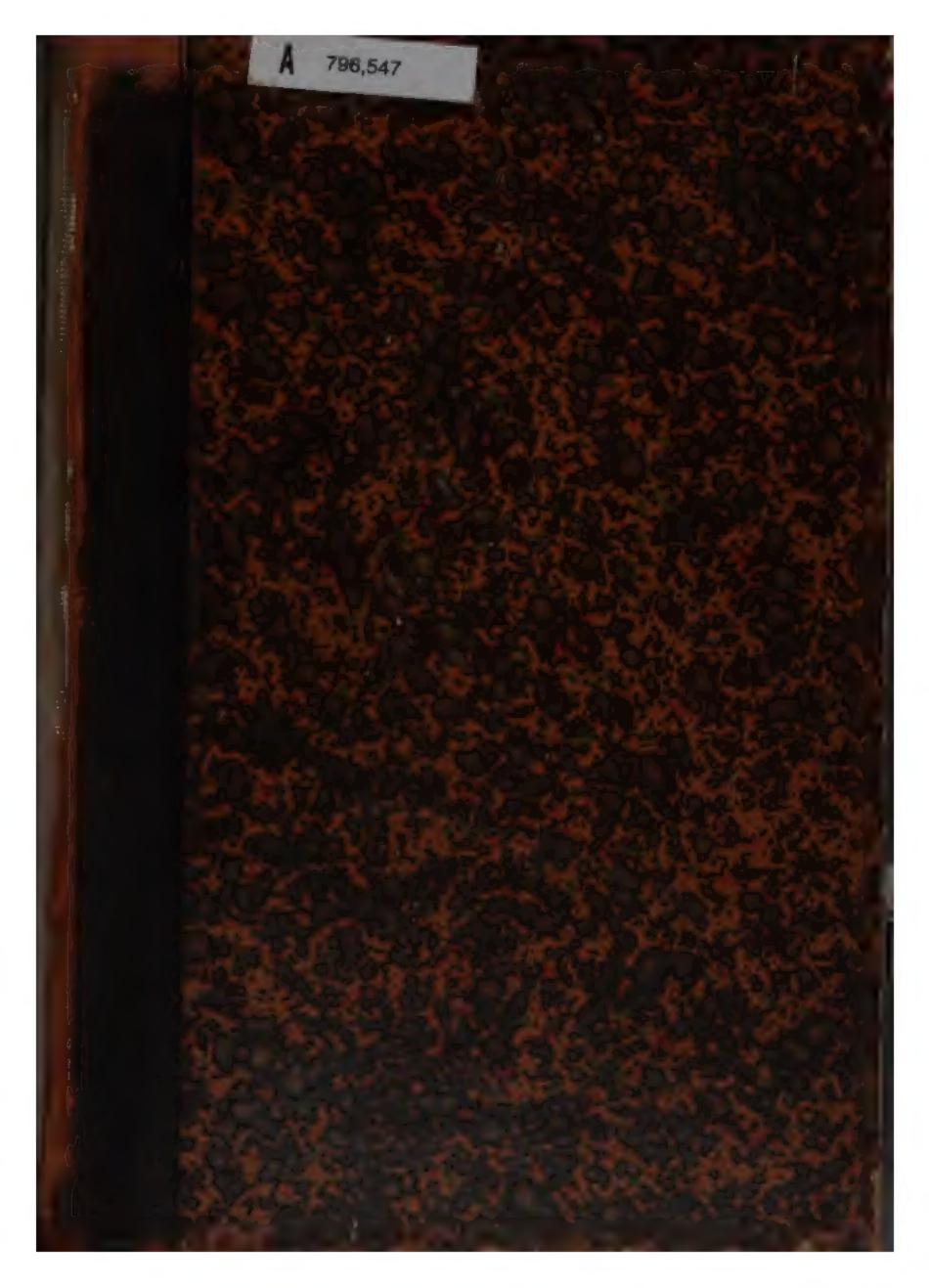



.3

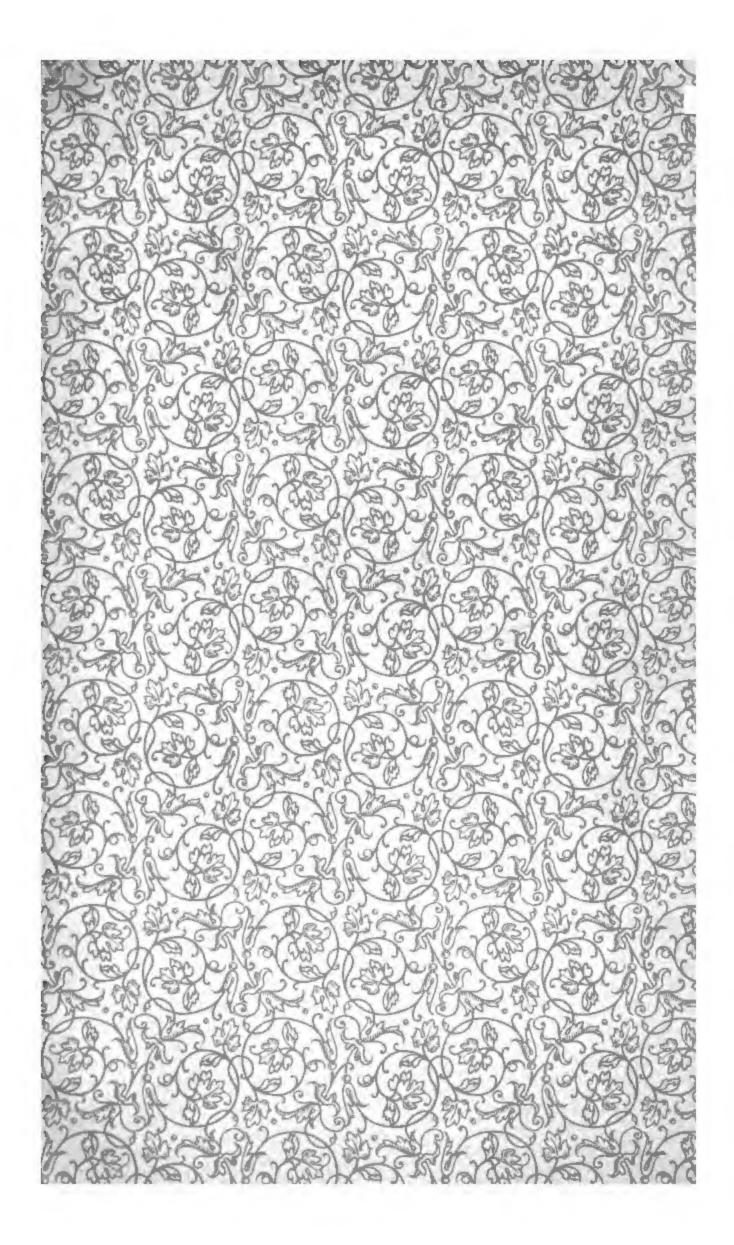

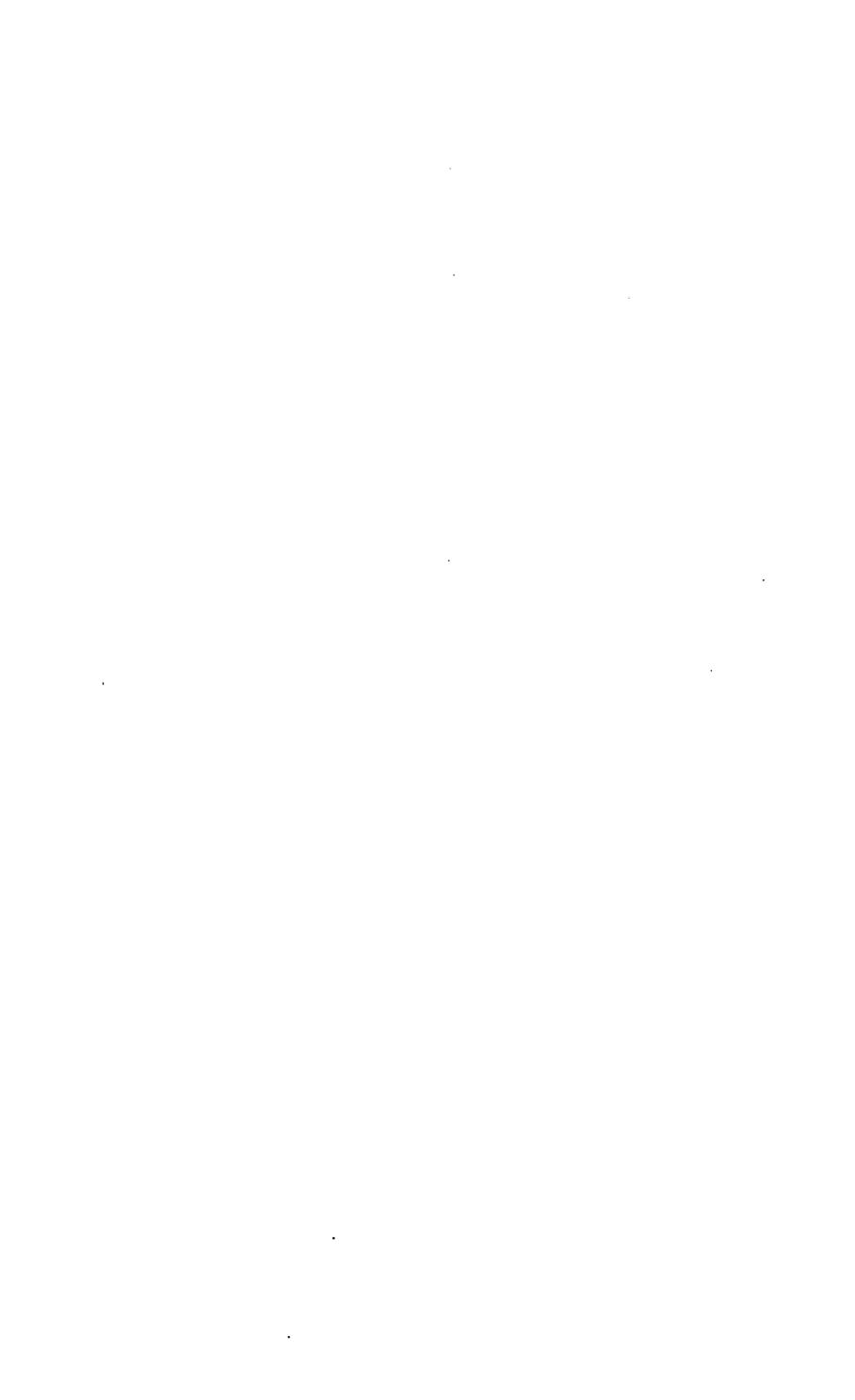

# JOURNAL ASIATIQUE

HUITIÈME SÉRIE TOME XVI

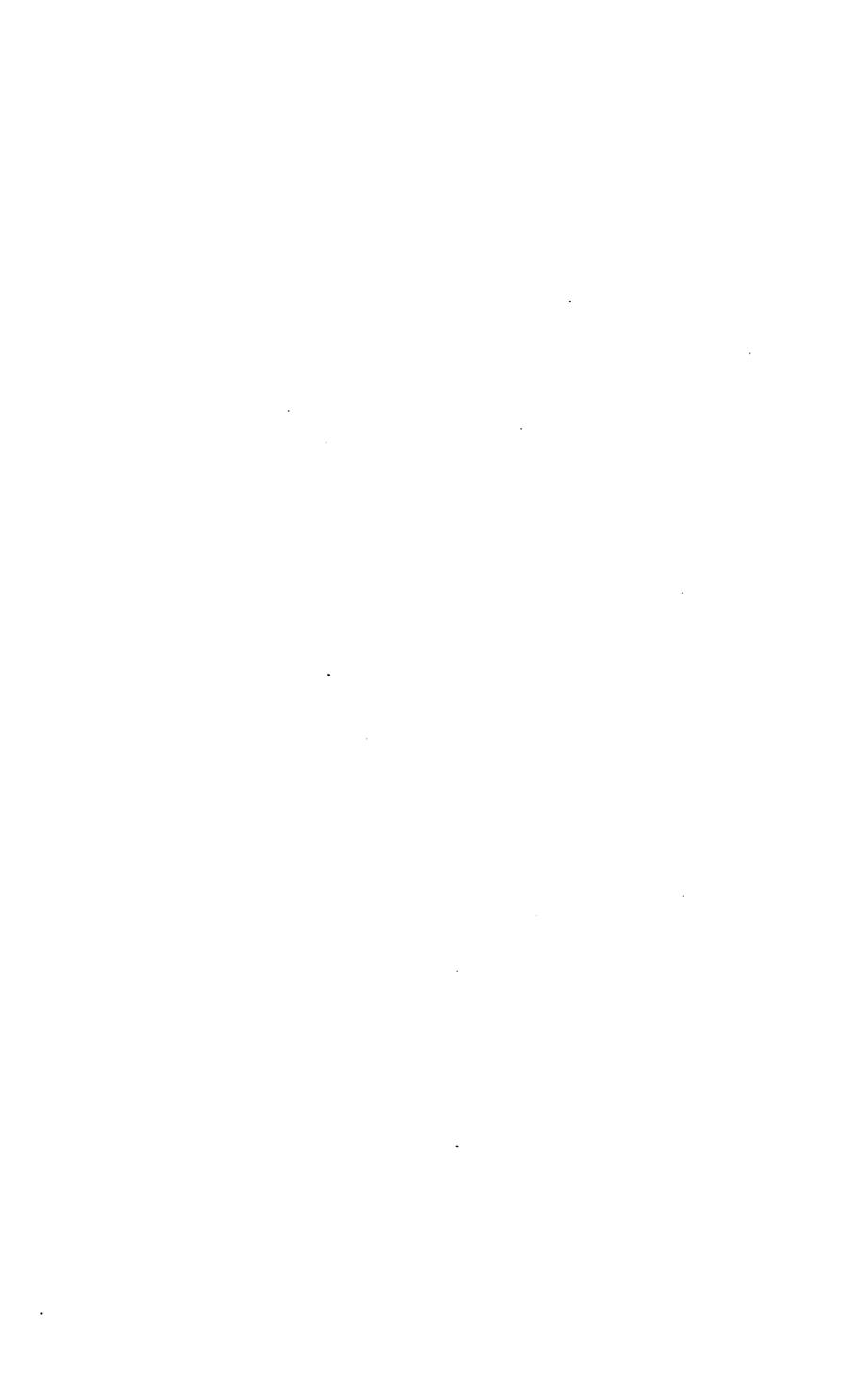

# JOURNAL ASIATIQUE 87836

# RECUEIL DE MÉMOIRES

#### D'EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS À L'HISTOIRE, À LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES ET À LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX

RÉDIGÉ

PAR MM. BARBIER DE MEYKARD, A. BARTH R. BASSET, GLERWOHT-GARNEAU, J. DARMESTETER, J. DEREMBOURG PERS, FOUGAUL, DALÉYT MASPERO, OPPERT, REGAN, E. SEMART, KOTERBERG, ETG.

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

# HUITIÈME SÉRIE TOME XVI



# PARIS IMPRIMERIE NATIONALE

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR RUE BONAPARTE, 28

M DCCC XC

· · · ·

.

# JOURNAL ASIATIQUE.

# JUILLET-AOÛT 1890.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA SÉANCE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 1890.

La séance est ouverte à 3 heures et demie, sous la présidence de M. Ernest Renan,

Le procès-verbal de la précédente séance générale est lu et la rédaction en est adoptée.

Est reçu membre de la Société:

M. le D' Poussié, boulevard Henri IV, 46, présenté par MM. Barbier de Meynard et Houdas.

M. le Président donne lecture d'une lettre du Ministère de l'instruction publique, annonçant que le second trimestre de l'allocation annuelle de 2,000 francs est accordé à la Société.

La parole est donnée à M. Rubens Duval, qui lit, au nom de la Commission des censeurs, son rapport sur l'état des finances de la Société.

M. James Darmesteter lit son rapport annuel sur les travaux du Conseil.

M. Sylvain Lévi fait une lecture sur les rapports du Bouddhisme avec les Grecs.

Il est procédé au dépouillement du scrutin, dont les résultats sont consignés dans le tableau cijoint (p. 13).

M. Sylvain Lévi annonce que M. Fujishima; membre de la Société asiatique, en souvenir des études orientales qu'il a faites à Paris et de l'assistance qu'il y a trouvée, envoie à la Société un exemplaire complet du *Tripitaka*. La Société prie M. Lévi de transmettre à M. Fujishima ses remerciements pour ce libéral souvenir.

La séance est levée à 5 heures et demie.

### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

(Séance du 12 mai 1890.)

Par l'India Office: Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LVIII, part. I, nos 1 et 2; part. II, no 4. Calcutta, 1889, in-8°.

- Supplément, no 1 et 2. Calcutta, 1890, in-8°.
- Proceedings, january-july-december 1889, in-8°.
- Journal of the Ceylan branch of the Royal Asiatic Society, 1887, vol. X, nos 34 et 35. Colombo, 1888, in-8°.
- Indian Antiquary. February 1890. Bombay, in-4°.

Par le Gouvernement néerlandais: Tijdschrift voor indische Taal-, land- en Volkenkunde. Deel XXX, 2-4. Batavia, 1889, in-8°.

- Bijdragen, 5° volgr. V° partie, 2. S'gravenhage, 1890, in-8°.
  - Notulen, Deel XXVII, 11. Batavia, 1889.
- --- Register op de Notulen over de Jaren, 1878-1888. Batavia, 1889, in-8°.
- De derde Javansche successie-oorlog (1746-1755), door P. J. F. Louw. Batavia, 1889, in-4°.
- Plakaatsbæck (1602-1811). Zeesde Deel, door J. A. van der Chijs. Batavia, 1889, in-8°.
- Schlegel, Nederlandsch-chinessch Woordenbwck, IV, III. Leiden, 1890, gr. in-8°.

Par le Ministère de l'instruction publique: Revue des travaux scientifiques, t. XI, n° 8-10. Paris, 1888, in-8°.

— Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome: L'orateur Lycargue, par Félix Dürrbach. Paris, 1890, in-8°.

Par la Société: Proceedings of the Royal Geographical Society. April and may 1890, in-8°.

- Bulletin de la Société de géographie, 4° trimestre, 1889. Paris, in-8°.
  - Compte rendu, 1890, nos 7 et 8. Paris, in-8°.
- Revue des études juives, janvier-mars 1890. Paris, in-8°.
  - Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für

Natur-und Völkerkunde Ostasiens in Tokio 43. Helft Yokohama, 1890, in-4°.

Par les éditeurs : Polybiblion. Parties technique et littéraire. Avril 1890. Paris, in-8°.

- Bolletino, n° 96, 98, 102-105. Firenze, 1890, in-8°.
  - Revue critique, nºs 15-19. Paris, 1890, in-8°.
- Le Globe, 5° série, t. I. Genève, 1890, in-8°.
- E. Chaix, La circulation océanique générale. Genève, 1890, in-8°.
- Smithsonian Institution: J. C. Pilling, Bibliography of the Iroquian languages. Washington, 1888, in-8°.
- Bibliography of the Muskhogean languages. Washington, 1889, in-8°.
- Cyrus, Thomas, circular, square, and octogonal earthworks of Ohio. Washington, 1890, in-8°.
- The problem of the Ohio mounds. Washington, 1890, in-8°.
- W. H. Holmes, Textile Fabrics of ancient Peru. Washington, 1889, in-8°.
- Collection de matériaux pour l'étude de la géographie et de l'ethnographie du Cancase (en russe). Tiflis, 1890, in-8°.

Par les auteurs: H. de Charencey, Arte in lengua mizteca, compuesta por el Padre Fray Antonio de los Reyes. Alençon, 1890, in-8°.

Par les auteurs : Ethnographie euscarienne. Étude sur l'origine des Basques (extrait du Bulletin de la Société de géographie). Paris, 1890, in-8°.

- D' F. Dietrici, Alfârâbi's philosophische Abhandlangen. Leiden, 1890, in-8°.
- Henri Lammens, Remarques sur les mots français dérivés de l'arabe. Beyrouth, 1890, in-8°.
- L. Scheykho, Livre des poètes chrétiens (en arabe), 1er fasc. Beyrouth, 1890, in-8e.
- Kurd Lasswitz, Geschichte der Atomistik, 2 volumes. Leipzig, 1890, in-8°.
- J. W. Powell, Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1883-1884 and 1885-1886. Washington, 1888, in-4°.
- M. Linévitsch, Monnaies orientales (en russe). Saint-Pétersbourg, 1890.

# OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

(Séance du 26 juin 1890.)

Par l'India Office : Epigraphia Indica, ed. by J. Burgess. July 1889. Calcutta, in-folio.

- The Indian Antiquary. December 1889, march 1890. Bombay, in-4°.
- Bibliotheca Indica. New series, n° 11, 15-27, 29-46, 48. Calcutta, 1889-1890, in-8°.

Par l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg: Mémoires, t. XXXV, n° 17, et t. XXXVII, n° 1-5. Saint-Pétersbourg, 1889-1890, in-4°.

Par le Ministère: Annuaire statistique de la province de Buenos-Ayres, publié par A. Moutier, année 8. La Plata, 1890, in-8°.

— Annuaire statistique des États-Unis de Vénéznéla. Caracas, 1889, in-folio.

Par la Société: Zeitchrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft, XLIV, 1. Leipzig, 1890, in-8°.

- The American Journal of Philology, edited by B. L. Gildersleeve. Baltimore, april 1890, in-8°.
- Transactions of the American Philological Association, 1889, vol. XX. Boston, in-8°.
- Compte rendu de la Société de géographie, n° 9 et 11. Paris, 1890, in-8°.
- Proceedings of the Royal Geographical Society, june 1890. London, in-8°.
  - Revue africaine, nº 195. Alger, 1890, in-8°.
- Journal de la Société finno-ougrienne, VII. Helsingfors, 1890, in-8°.
- Journal of the American Oriental Society, 14th volume. New Haven, 1890, in-8°.

Par les éditeurs : Polybiblion, parties technique et littéraire. Mai 1890. Paris, in-8°.

- Revue critique, nºs 20-25. Paris, 1890, in-8°.
- Bolletino, n° 101, 106, 107. Firenze, 1890, in-8°.
- Revue archéologique, mars-avril 1890. Paris, in-8°.

Par les auteurs: Albert Socin, Kurdische Sammlungen, 2° Abtheilung, Erzählungen und Lieder im Dialecte von Bahtan; a, Die Texte; b, Übersetzung. Saint-Pétersbourg, 1890, in-8°.

- Maurice Bloomsield, The Kauçika Sūtra of the Atharva-veda. New Haven, 1890, in-8°.
  - A. de Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du jour. Florence, 1890, gr. in-8°.
  - K. B. Wiklund, Lule-Lappisches Wörterbuch. Helsingfors, 1890, in-8°.
  - O. Houdas et F. Martel, Traité de droit musulman. La Tohfet d'Ebn-Acem, 6° fascicule. Alger, 1890, in-8°.
  - L'Émir el-Hadj Abd-el-Kader, Règlements militaires avec appendice, traduction accompagnée de notes, par F. Patorni. Alger, 1890, in-8°.
  - P. Vial, De la langue et de l'écriture indigènes au Yûn-Nân. Paris, 1890, in-8°.
  - Jules Cauvière, Le lien conjugal et le divorce, mœurs israélites et mœurs païennes. Paris, 1890, in-8°.
  - Charencey, Étude sur la langue mam. Berlin, 1888, in-8°.
  - E. Wiedemann, Über das Sehen durch die Kugel bei den Arabern. Leipzig, 1890, in-8°.
  - Zur Geschichte zur Lehre vom Sehen. Leipzig, 1890, in-8°.
  - Inhalt eines Gefässes in verschiedenen Abständen vom Erdmittelpunkte nach Al-Khârini und Roger Baco. Leipzig, 1890, in-8°.

Par les auteurs: Collection de Clercq: Catalogue méthodique et raisonné. Antiquités assyriennes, cylindres orientaux, cachets, briques, bronzes, bas-reliefs, etc., publié par M. de Clercq, ancien député, avec la collaboration de M. J. Menant, membre de l'Institut, t. II. Paris, 1890, in-folio.

# TABLEAU

### DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMÉMENT AUX NOMINATIONS FAITES DANS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 1890.

#### PRÉSIDENT HONORAIRE.

M. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE.

PRÉSIDENT.

M. Ernest RENAN.

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. BARBIER DE MEYNARD. E. SENART.

SECRÉTAIRE.

M. James Darmesteter.

SECRÉTAIRE ADJOINT ET BIBLIOTHÉCAIRE.

M. RUBENS DUVAL.

TRÉSORIER.

M. Melchior DE Vogüé.

COMMISSION DES FONDS.

MM. DROUIN.

SPECHT.

Glermont-Ganneau.

#### CENSEURS.

MM. ZOTENBERG.

Rubens Duval.

#### MEMBRES DU CONSEIL.

MM. l'abbé Bargès.

FOUCAUX.

J. Derenbourg.

d'Hervey de Saint-Denys.

Ch. Schefer.

FEER.

LANCEREAU.

Spiro.

OPPERT.

E. SENART.

J. HALÉVY.

Michel Bréal.

DROUIN.

Berger.

Houdas.

CLERMONT-GANNEAU.

le D' LECLERC.

A. BARTH.

Maspero.

H. DERENBOURG.

Sylvain Lévi.

Clément HUART.

RODET.

Zotenberg.

# RAPPORT DE M. SPECHT,

AU NOM DE LA COMMISSION DES FONDS,

### ET COMPTES DE L'ANNÉE 1889.

Les recettes de 1889 ont été de 21,491 fr. 26, donnant une différence de 1,900 francs en plus sur celles de l'année dernière; cette augmentation provient surtout de la rentrée des cotisations arriérées, qui atteignent 2,280 francs. Les dépenses ne se sont élevées qu'à 12,202 fr. 05, car on n'a pas eu à payer de frais d'impression en deliors de ceux du journal: l'excédent des recettes est donc de 9,229 fr. 21.

Une obligation Lyon-fusion et trois obligations du chemin de fer de l'Est ont été remboursées cette année; par contre, nous avons acheté en mai 1889 trente obligations nominatives du chemin de fer de l'Ouest; une partie de notre compte courant à la Société générale, qui était, au 31 décembre dernier, de 15,914 fr. 10, a été ainsi employée. La Commission des fonds s'est occupée tout spécialement de faire rentrer les cotisations de l'année courante; malgré tous ses efforts, elle n'en a reçu que 124, nombre inférieur aux années précédentes. Les trois cinquièmes des membres payent régulièrement. Nous ne saurions trop engager nos collègues à être plus exacts. Il serait à souhaiter que l'état de nos finances permît de publier tous les ans un volume de la Collection des auteurs orientaux.

XVI.

# INÉE 1889.

#### RECETTES.

| 124 cotisations de 1889                                                                                   | 9,462 <sup>f</sup> 00° |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Intérêts des fonds placés:  1° Rente sur l'État 3 p. 0/0 1,800 00 \                                       |                        |
|                                                                                                           |                        |
| Legs Sanguinetti 410 00                                                                                   |                        |
| 2° 68 obligations de l'Est, 1° se-<br>mestre                                                              |                        |
| 3° 60 obligations d'Orléans 873 oo                                                                        |                        |
| 4° 59 obligat. Lyon-fusion, 1° se-<br>mestre 405 92°<br>58 obligat. Lyon-fusion, 2° se-<br>mestre 398 46° | 7,029 26               |
| 5° 30 obligat. de l'Ouest, 1° se-<br>mestre                                                               | ·                      |
| Intérêts des fonds disponibles déposés à                                                                  |                        |
| la Société générale                                                                                       |                        |
| Souscription du Ministère de l'instruc-                                                                   |                        |
| tion publique                                                                                             | 5,000 00               |
| TOTAL des recettes de 1889                                                                                | 21.401 26              |
| Remboursement d'une obligation Lyon-                                                                      |                        |
| fusion                                                                                                    |                        |
| - Janvici 1009                                                                                            |                        |
| Total égal aux dépenses et à l'encaisse au 31 dé-<br>cembre 1889                                          | 40,506° 15°            |

### **RAPPORT**

DE L'EXERCICE 1889,

LU DANS LA SÉANCE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 1890.

Messieurs,

Le rapport de votre Commission des fonds, pour l'année 1889, constate de nouveau l'état prospère des finances de notre Société. Les recettes ordinaires se sont élevées à la somme de 21,491 fr. 26. Dans cette somme les cotisations, abonnements et ventes de publications figurent pour 9,462 francs, et le revenu de notre fonds de réserve pour 7,029 fr. 26. Les dépenses, qui ont peu varié, forment un total de 12,202 fr. 05, de sorte que l'excédent des recettes s'est trouvé être de 9,289 fr. 21, supérieur de beaucoup à l'excédent de l'année précédente. Cette différence s'explique par une rentrée plus abondante des cotisations arriérées, due au zèle de votre Commission. En revanche, le recouvrement des cotisations annuelles s'est opéré d'une manière moins satisfaisante.

Notre fonds de réserve s'est encore augmenté d'une somme de 9,961 fr. 83, employée à l'acquisition d'obligations du chemin de fer de l'Ouest avec celle de 2,428 fr. 17, montant du remboursement d'obligations sorties au tirage. Ce placement a encore laissé libre une somme de 15,914 fr. 10, solde créditeur du compte courant de la Société au 31 décembre dernier. Cette somme a depuis été utilisée en grande partie pour des publications scientifiques. Vos censeurs s'applaudissent de cet emploi, qui répond si bien à l'esprit de notre Société, et souhaitent que la majeure partie des fonds disponibles reçoive chaque année une destination pareille.

H. ZOTENBERG, R. DUVAL.

# RAPPORT

SUR

LES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

PENDANT LES ANNÉES 1888-1889-1890,

FAIT POUR LA SÉANCE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ,

LE 26 JUIN 1890,

PAR M. JAMES DARMESTETER.

Messieurs,

Depuis huit ans que la confiance de notre cher président et la vôtre m'ont appelé à vous résumer les travaux et les épreuves de l'orientalisme français, rarement tâche plus pénible s'est imposée à moi, même l'année qui nous a enlevé Adolphe Regnier et Stanislas Guyard. Dans les deux années qui se sont écoulées depuis le dernier rapport, presque tous les départements de nos études ont été ravagés par la mort : elle a frappé parmi les têtes de colonne et plusieurs de nos branches d'étude se trouvent découronnées. De là dans le bilan scientifique de ces deux années des vides profonds, que n'a pas pu toujours combler l'activité de ceux qui survivent ni des rares recrues qui nous viennent, et souvent au cours de

ce rapport, j'aurai à vous parler des morts plus que des vivants.

A l'instant même où s'achevait la lecture du dernier rapport, la liste funèbre s'ouvrait, et en levant la séance, la Société apprenait qu'elle venait de perdre un de ses membres les plus dévoués, M. Hauvette-Besnault. M. Hauvette-Besnault a attaché son nom d'une façon durable à la restauration des études sanscrites en France, et c'est par son dévouement que la tradition de Burnouf, brisée dans l'enseignement par l'intolérance politique qui écarta Adolphe Regnier de la succession du maître, a pu se renouer en silence et attendre des jours meilleurs. Né le 15 février 1820, M. Hauvette-Besnault fit ses études à Paris, au petit séminaire de Saint-Nicolas, sous la direction de M. Dupanloup, qui lui inspira de bonne heure le goût des lettres. Devenu, après son baccalauréat, précepteur du fils de M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, il remplit ces fonctions jusqu'en 1848. Il était alors licencié: peu après il se fit recevoir agrégé des lettres. Cependant il ne professa dans les lycées qu'à de rares intervalles, à titre d'agrégé volant comme on disait alors : ses fonctions de bibliothécaire à l'École normale supérieure lui laissaient des loisirs pour travailler et il en profita pour se livrer à l'étude du sanscrit. Il fut un des derniers auditeurs de Burnouf et, en 1857, il présentait à l'Académie des inscriptions et belleslettres un mémoire sur un choix d'hymnes du Rig-

Véda qui fut couronné. Dans les années qui suivirent il donna plusieurs articles au Journal asiatique, entre autres une traduction avec commentaire de cinq chapitres du Bhâgavata Purâna: sa grande et pieuse ambition était d'achever un jour l'édition de ce monument, laissée inachevée par la mort de Burnouf. Mais chez M. Hauvette-Besnault le savant se doublait d'un apôtre; bien qu'il n'eût aucun cours public à faire, il travaillait à répandre au dehors ces études mal naturalisées en France, dont il sentait l'importance et la beauté; il leur cherchait des prosélytes jusque dans l'enceinte de l'École normale et portait dans sa propagande cette foi désintéressée qui fait de la science une vertu. Quand M. Duruy, en 1868, établit ces cours libres en Sorbonne qui furent comme les premières assises de l'École des hautes études 1, M. Hauvette-Besnault répondit un des premiers à l'appel, et quand l'école fut fondée, il se trouva tout désigné pour y organiser l'enseignement du sanscrit. Il se mit à la tâche avec enthousiasme. Un de ses élèves de la première heure — il en reste bien peu — qui représente l'enseignement du sanscrit à la Faculté de Lyon, M. Regnaud, a rappelé en ces termes les premières années de cet enseignement fécond : « Dire le zèle que déployait et qu'allumait Hauvette-Besnault en ces temps de renouveau serait chose difficile. Indépen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sa leçon d'ouverture sur les castes a paru dans la Revue des cours littéraires, VII, 152.

damment des heures de cours que l'on doublait presque régulièrement, nous nous réunissions chez lui trois fois la semaine, et l'on y travaillait sans relâche de 3 heures de l'après-midi à 7 heures du soir. Il avait deux qualités maîtresses qui faisaient de lui un professeur hors ligne, surtout en ces sortes d'études: la prudence et la conscience. Avec lui, dût-on passer une heure sur la même phrase, on ne la quittait pas qu'on ne l'eût tirée au clair, ou tout au moins qu'on n'eût isolé les parties qui résistaient à nos efforts combinés et qu'on ne sût bien que sur tel point la lumière restait à faire. » Son dévouement eut sa récompense : au cours des vingt années qu'a duré son enseignement, il a eu la joie de voir grandir autour de lui deux générations spirituelles de disciples, de maîtres et de savants. Plus soucieux, selon la parole de M. Maury, « de faire des élèves dignes du pays que de se créer à lui-même une bruyante réputation », il a cependant laissé une marque de son savoir solide et consciencieux dans la continuation du Bhâgavata Purâna, témoignage de piété rendu à la mémoire du maître, que la mort l'a empèché de rendre jusqu'au bout.

Un des plus grands services que M. Hauvette-Besnault ait rendu aux études sanscrites est de leur avoir donné Bergaigne, qui devait le suivre si subi-tement dans la tombe, à deux mois à peine d'inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le tome IV a paru en 1885. La traduction des deux derniers volumes était achevée en manuscrit.

valle, et en qui nous avons perdu un savant original et un maître incomparable.

Abel Bergaigne, né à Vimy (Pas-de-Calais), le 31 août 1838, avait débuté par des études plus scientifiques que littéraires. Son père était attaché au service des domaines, et au sortir du lycée, il commença par suivre la profession paternelle. Mais il ne se sentait pas plus à l'aise dans le bureau des hypothèques que jadis Burnouf dans son bureau d'avoué. Ses goûts l'attiraient vers les lettres; il vint à Paris chercher le complément d'instruction littéraire qui lui manquait, passa sa licence en 1864, et au moment où il cherchait sa voie définitive, eut la bonne fortune de rencontrer M. Bréal et M. Hauvette-Besnault. M. Bréal l'initia aux méthodes de la grammaire comparée, M. Hauvette-Besnault à la langue sanscrite. Les progrès furent si rapides qu'en 1868, à l'ouverture de l'École des hautes études, il fut adjoint à M. Besnault comme répétiteur de sanscrit. Pendant longtemps il mena de front la linguistique pure et l'indianisme. Son essai sur la construction grammaticale des langues indo-européennes considérée dans son développement historique ', qui obtint le prix Volney en 1873, était la première tentative faite dans ce vaste et obscur domaine de la linguistique qui avait effrayé Bopp et qu'avaient encore osé à peine aborder ses successeurs. C'est une œuvre puissante, dont les principales conclusions ont été

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Publié dans les Mémoires de la Société de linguistique, de 1875 à 1878.

adoptées, et sa restitution de la construction indoeuropéenne est entrée dans la science. Ses spécutations sur la déclinaison et ses efforts pour la ramener en partie à une formation nominale ont été moins heureuses dans leur hardiesse. Bergaigne s'attaquait là à des évolutions qui se seraient produites dans des époques préhistoriques, et qui, par suite, échappant à tout contrôle et à toute vérification, sont à proprement parler du domaine de la métaphysique. Comme sanscritiste, Bergaigne débutait avec l'édition critique et la traduction du Bhâminî-vilâsa, une de ces collections de stances érotiques, philosophiques et morales, où les Pandits de l'époque classique aiment à ramasser tous les rassinements de pensée et d'expression de la convention poétique, et qui offrent la meilleure gymnastique au débutant des études sanscrites. « Son édition, dit M. Barth, montra comment il faut traiter un texte sanscrit à une époque où l'on ne paraissait plus s'en douter en France. »

Mais avec la curiosité invincible qui attirait Bergaigne vers les questions d'origine, il ne pouvait longtemps rester confiné dans le sanscrit classique et il allait bientôt remonter aux premiers monuments de la race et faire des Védas son domaine favori. Pendant près de vingt ans il vécut avec les Rishis, et dans ce commerce exclusif et de tous les instants, ces vieux textes et les conceptions qu'ils expriment prirent peu à peu dans sa pensée un sens et une couleur bien différents de ceux que leur avait donnés

la tradition scientifique. Les savants européens, jouets à leur insu de l'illusion mythologique de l'Inde, s'étaient habitués à reculer le Véda dans le plus antique passé, non seulement de l'histoire, mais même de la pensée humaine. L'orthodoxie brahmanique prétendait par les Védas toucher à la première révélation divine : l'orthodoxie scientifique d'Europe crut toucher par eux à la première révélation de la pensée religieuse dans la race indo-européenne. Les Védas étaient devenus par là comme le livre sacré des origines religieuses de la race, la Bible aryenne. On y cherchait l'écho des chants que chantaient les tribus aryennes au moment où elles descendaient du fameux plateau central. Et comme la mythologie des Védas est surtout naturaliste, on y trouva les effusions d'une pensée naïve, s'éveillant au spectacle des grands phénomènes de l'univers et philosophant dans l'enfance du monde. La recherche d'une pensée simple, naïve et naturaliste, à travers tout le Véda, amena nécessairement les interprètes à simplifier à outrance, à faire violence au sens des mots pour supprimer les bizarreries d'expression ou de pensée qui heurtaient trop l'idée qu'un savant allemand du xix° siècle peut se faire de la naïveté primitive. Vous savez avec quel éclat et on peut dire à présent quel succès, M. Bergaigne a réagi contre cette conception populaire; comment, par l'application d'une méthode philologique rigoureuse, qui laissa parler les hymnes pour eux-mêmes, il fut conduit invinciblement à y voir, non plus une poésie primitive de pasteurs bien doués, mais l'œuvre

savante d'un sacerdoce, en possession d'un rituel très compliqué et d'une métaphysique à la fois puérile et raffinée. La Religion védique de M. Bergaigne, cet admirable index des idées védiques, où dix mille citations font passer devant nous tous les éléments mythologiques et liturgiques du Véda dans toutes les relations changeantes où ils entrent, restera comme un monument unique, et je ne sais point de livre où la puissance d'abstraction et d'analyse ait été poussée à un plus haut point. Cette puissance même nuisit d'abord au succès de la thèse : le point de vue était si neuf et, pour le suivre sans se perdre, il fallait une telle force d'attention que seuls, ceux qui avaient eu le bonheur de recevoir l'enseignement direct de M. Bergaigne, pouvaient le suivre dans les ramifications entre-croisées de son exposition. Ce n'était point la faute de l'auteur, c'est la faute des Védas mêmes. Plus d'une fois sans doute, comme il arrive à tous ceux qui ont une idée nette, il lui arriva de dépasser le but et de raffiner sur les raffinements védiques: lui-même ne s'en défendait pas; mais il savait qu'en poursuivant sa pensée jusqu'au bout à travers tout le Véda, il y opérait des trouées de lumière que rien ne pourrait obscurcir: des milliers d'énigmes ont été résolues ou, ce qui est un progrès plus grand, supprimées; et malgré la sorte de scandale que son livre produisit dans l'école de l'interprétation naıve et poétique, il se trouve qu'à présent, en Allemagne même, on ne traduit plus les Védas de la façon qu'on faisait avant lui et il a trouvé

des élèves qui suivent ses traces en continuant de protester contre lui ou en l'ignorant.

Dans cette conception nouvelle, les Védas cessaient d'être au seuil de l'histoire de la race et comme en dehors du temps: ils devenaient une œuvre particulièrement et exclusivement hindoue, qui supposait bien des précédents, bien des travaux d'école, toute une évolution liturgique et religieuse. Ils devenaient une œuvre essentiellement historique et il fallait essayer cette histoire. M. Bergaigne n'était pas encore préparé pour cette tâche, qui demandait la connaissance de tout le développement postérieur des religions de l'Inde, et aussi de tout ce que l'on peut savoir de son histoire ancienne : il s'était enfermé de trop bonne heure, sans en sortir, dans sa tour d'ivoire. Il comprit qu'en ignorant les relations du Véda avec le reste du monde indien ou extraindien, il courait aussi le risque de ne pas mettre dans leur plan respectif, dans le Rig luimême, des éléments et des combinaisons qui ne sont pas de la même époque. Aussi il marchait vers l'histoire, mais suivant sa méthode propre, c'est-àdire en partant toujours du Rig même. Ses recherches sur l'histoire de la Sanhitâ, en montrant que le Véda n'est pas un chaos où les hymnes sont jetés au hasard, en déterminant les divers principes numériques qui ont présidé à leur classement et l'ont successivement modifié, enfin en y distinguant des couches successives d'interpolation, posaient nettement la question du développement historique.

Au moment où il fut enlevé, il faisait entrer en ligne de compte un nouveau facteur, la liturgie, et par là inaugurait une ligne de recherches plus large et qui allait donner à ses découvertes antérieures toute leur valeur en les rattachant à l'ensemble du développement religieux et ritualistique de l'Inde ancienne. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure dans le compte rendu des derniers travaux sur l'Inde.

Cependant, dans les dernières années de sa carrière, un heureux accident avait amené Bergaigne à s'occuper, et il le fit supérieurement, de périodes plus récentes de l'Inde et sur un terrain absolument neuf. Quand M. Aymonier revint du Cambodge, rapportant son riche butin épigraphique, dont l'Institut partagea le dépouillement entre MM. Bergaigne, Barth et Senart, M. Bergaigne se donna pour tâche d'en extraire les éléments historiques et il put dresser les cadres de l'histoire du Cambodge, du viie siècle au xive: c'était tout un chapitre inédit de l'histoire de la civilisation hindoue hors de l'Inde, dont les grandes lignes étaient ainsi fixées. Après le Cambodge venait le tour du Campâ dont il dressait la chronologie sur onze siècles de long; et, grâce à lui, après six siècles de doute, Marco Polo trouvait, sur une stèle sanscrite, un témoignage de sa véracité.

Ces vastes travaux n'occupaient qu'une partie de l'activité de M. Bergaigne. Il était né professeur et la dette qu'il avait contractée envers M. Hauvette-Besnault, il l'a payée avec usure à ceux qui ont eu

la bonne fortune et l'honneur de l'avoir pour maître. Il leur prodiguait — je le sais par expérience personnelle — son temps, sa science, ses idées et, cela fait, il se croyait leur obligé, considérant qu'il se devait à tous ceux qui pourraient un jour quelque chose pour la science. Il avait dans l'enseignement à la fois l'autorité qui naît d'une pensée nette et absolue et marque d'une empreinte ineffaçable l'intelligence qui la subit, et cet amour de l'indépendance intellectuelle qui respecte et provoque l'originalité. Il voulait faire, non pas des disciples ayant fonction de développer ses théories, mais des chercheurs capables de trouver par euxmêmes. Il est resté de sa méthode d'enseignement un monument durable et qui pérpétuera son action parmi des générations d'étudiants : c'est son Manuel pour étudier la langue sanscrite, œuvre conçue dans un esprit d'abstraction linguistique et de méthode qui rappelle par certains côtés Pânini et qui pourtant a supporté avec succès l'épreuve de la pratique. C'est M. Bergaigne qui eut l'honneur d'inaugurer à la vieille Sorbonne l'enseignement du sanscrit et de la grammaire comparée, et il le fit de telle façon que ces disciplines nouvelles, regardées non sans inquiétude dans ce temple de la tradition classique, s'y trouvent à présent, même après sa mort, définitivement naturalisées et installées pour toujours au rang qui leur est dû.

L'année même où Bergaigne faisait entrer l'indianisme à la Sorbonne, il était blessé au 'cœur d'un

deuil qui devait saigner jusqu'au bout. Il fut sauvé du désespoir par la science, et par le sentiment qu'une vie qui n'avait plus rien à attendre du bonheur se devait à la science et au pays, puisqu'elle pouvait leur être utile encore. Il s'enfonça dans le travail plus profondément que jamais : c'est de cette époque que datent l'achèvement de sa Religion védique, le déchissrement et le dépouillement des inscriptions du Cambodge, ses monographies védiques, son Manuel. L'étude apporta l'apaisement: il y avait en lui trop d'ardeur et d'inextinguible jeunesse, un trop grand besoin d'œuvre et de dévouement, pour que son cœur ne reprît pas à la vie par ses joies les plus austères. Arrivé à la pleine maîtrise de ses idées, il rêvait l'œuvre qui devait être à la fois le couronnement de sa carrière et la vérification de son système, la traduction du Rig-Véda: un faux pas dans la montagne a anéanti un grand cœur, une grande intelligence et une grande œuvre. Son souvenir restera dans le cœur de ses élèves, son nom dans l'histoire de nos études, son action dans le développement même de la science; car il y a tracé un sillon profond et fécond 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michel Bréal, Discours prononcé aux obsèques de M. Abel Bergaigne (Bull. de la Soc. de linguist., 1888, n° 32). — Victor Henry, Abel Bergaigne, leçon d'ouverture du cours de grammaire comparée à la Faculté des lettres de Paris (21 janvier 1889); Paris, Thorin, 1889, 24 pages in-8°. — Sylvain Lévy, Abel Bergaigne et l'indianisme (Revue bleue, 1<sup>er</sup> mars 1890). — Barth, Abel Bergaigne (Revue des religions, 1888, II, 97-98).

Gustave Garrez<sup>1</sup> est l'exemple d'une force intellectuelle et scientifique de premier ordre qui a disparu sans avoir rempli sa destinée, en partie par la faute des circonstances, en partie aussi par la faute d'une philosophie trop haute. Il s'est contenté de donner sa mesure dans deux ou trois essais décisifs qui ont montré combien, sur l'histoire de la Perse et de l'Inde, il était en avance de la science et de la méthode de son temps, et content de satisfaire par ses recherches sa curiosité personnelle, il a redouté ou dédaigné de satisfaire celle du public savant. Né en 1834 à Rome, où son père était alors pensionnaire de l'Académie de France, il avait d'abord porté vers l'action l'exubérance d'une nature puissante. Engagé volontaire en 1854, il avait fait comme cuirassier la guerre de Crimée. Il se lassa bientôt de la vie militaire, se fit exonérer en 1857 et se plongea dans l'étude; il le fit sans guide, mais avec une force de volonté qui surmontait tous les obstacles et avec une rectitude naturelle de méthode qui allait le guider dans les incertitudes de la science mieux que n'aurait fait toute direction étrangère. Il avait commencé par étudier l'italien et l'allemand: il voulut se rendre compte des relations de l'italien avec le français et le latin et se trouva porté vers la philologie romane. Il apprit que le groupe roman n'est qu'un membre de la famille indo-européenne et se trouva par suite porté vers la philologie générale et

3

IMPRIMPRIE MATIONALE.

<sup>1</sup> Voir la notice de M. Senart dans le Journal asiatique, 1888. II, 491-498.

vers le sanscrit. Il étudia le sanscrit seul dans le manuel de Benfey. Le même besoin de connaître les choses par leurs tenants et leurs aboutissants qui l'avait conduit de proche en proche de l'italien au sanscrit le conduisit à présent de l'Inde à la Perse et du sanscrit au zend. Mais le zend est trop fragmentaire pour être utilement étudié en lui-même : le zend le conduisit au pehlvi et au persan, et de là il se vit porté nécessairement vers les langues et les civilisations de l'Asie sémitique, qui sont si inextricablement mêlées au développement de celles de l'Iran. Dans l'Inde de même, il descendit du sanscrit aux idiomes modernes, aryens et dravidiens, du Véda et du brahmanisme au buddhisme et à l'hindouisme. C'était en fait toute l'évolution historique qu'il reproduisait au fur et à mesure dans le développement de ses études. S'il étudiait les langues en philologue, il s'en servait en historien. Il croyait, et c'était là sa grande supériorité sur la majorité des orientalistes, qu'il n'y a et ne peut y avoir, pour étudier un fait humain quelconque, que ce soit une religion ou une langue, qu'une seule méthode, la méthode historique. Il croyait donc que le vrai savant ne doit laisser aucune part à l'induction ni à l'hypothèse; que l'histoire n'est pas à créer par un effort d'intuition et de génie, qu'elle ne doit pas faire des sauts dans le vide : le savant n'a qu'à chercher et réunir tous les faits sans exception, et, s'il le fait avec méthode, l'histoire s'écrit d'elle-même sous sa plume, par le seul rapprochement des documents. C'est cette méthode,

supérieurement appliquée dans les rares pages qu'il a écrites, qui a fait sa force, et qui aussi a fait de lui un des silencieux de la science. Il a été la victime de sa méthode, car toutes les fois que dans la chaîne des faits que sa merveilleuse érudition avait réunis manquait un anneau, il s'arrêtait, il n'osait conclure, il n'osait substituer au témoignage absent l'induction la plus séduisante et la plus autorisée qui eût semblé invincible à un esprit plus hardi ou moins rigoureux.

Quand il commença ses études orientales, il s'était promis d'étudier pendant dix années sans écrire un mot. Il estimait à ce taux le nombre d'années nécessaires pour acquérir la masse de connaissances et de faits indispensable pour aboutir sur une question quelconque relative à l'Orient. Il débuta en 1869 avec son article sur le Bundehesh de Justi, simple article de critique qui débordait d'idées neuves et de découvertes qui sont entrées dans la science. Son article sur le Hâla de M. Weber, en 1872, fut également un article de maître et de créateur. Ces deux études, comme son article sur la grammaire comparée de M. Beames, en 1873, présentent le même caractère : dans les deux domaines de la Perse et de l'Inde, Garrez procède du connu à l'inconnu, au lieu de procéder, comme on le faisait et le fait encore, de l'inconnu à l'inconnu. Il ne nie point l'importance et l'intérêt des études directes sur les Védas et l'Avesta et sur ces périodes anciennes qui sont en somme l'objet le plus haut de la curio-

sité historique; mais par cela même que ces périodes sont anciennes, qu'elles ne nous sont connues que par des fragments et des ruines, que leurs œuvres nous arrivent arrachées du milieu qui les a produites et en partie refaites et remaniées par les âges suivants, nous ne pouvons les atteindre qu'à travers les âges plus proches de nous. On pourra piétiner longtemps dans l'Avesta sans avancer; pour avancer, il faut en sortir, et l'étudier non en luimême, mais dans tout le mouvement qui en est sorti et qui le reproduit. De même le Véda et la littérature classique de l'Inde ne nous présentent qu'un terrain vague et incertain, une matière à combinaisons logiques: il n'y a de chance de leur donner un peu plus de consistance et d'aboutir à quelque chose qui soit saisissable dans le temps et dans l'espace qu'en y remontant du présent qui est sous nos yeux et du moyen âge plus accessible: « Il pensait, dit M. Senart, que pour voir clair dans le passé de l'Inde. la meilleure méthode était moins de descendre la série douteuse et décevante des monuments littéraires que de remonter le cours de l'histoire. Il voulait, par l'observation attentive des époques plus modernes, restituer au passé la vie complexe et multiple trop souvent masquée par la tradition. » Les vues de Garrez ont commencé à pénétrer la science. Les idées qu'il a exprimées le premier sur « le développement relativement tardif de la littérature classique de l'Inde et l'existence antérieure d'une littérature conçue dans les dialectes populaires » commencent à devenir classiques. L'étude plus approfondie des divers pracrits et palis est le résultat de ces vues nouvelles; mais les pracrits et les palis eux mêmes sont des créations plus ou moins artificielles, et le quid inconcussum ne sera atteint que quand, selon le vœu et la méthode de Garrez, on aura attaqué l'Inde par sa seule réalité vivante et palpable, les langues et les religions populaires.

Une maladie des yeux qui, pendant de longues années, interdit l'étude à Garrez, l'arrêta au moment où il allait enfin donner à la science le fruit de tant de recherches si patiemment conduites. Quand, des années plus tard, il put revenir au travail, il crut qu'il n'avait plus le droit d'élever la voix dans le concert scientifique. Sur plusieurs points, les découvertes qu'il avait faites avaient été refaites par d'autres dans l'intervalle et étaient entrées dans la science sous d'autres noms. Sur d'autres points, il était encore bien en avance de la science du jour; mais le besoin de produire, qui n'avait jamais été bien fort en lui, avait perdu dans l'inaction ce qui lui restait de ressort. L'indépendance de sa fortune l'avait malheureusement affranchi de la nécessité. égoïste en son principe, mais socialement utile, de tenir le monde au courant du progrès de ses connaissances. Une seule chose aurait pu le sauver pour la science: l'enseignement; mais on ne songea pas à lui et peut-être n'y songea-t-il pas lui-même. Cependant, dans un cercle de jeunes amis enthousiastes de science, il exerça longtemps une sorte d'enseignement intime, et, pour ne parler que de ceux qui ne sont plus, c'est à lui en grande partie que la science a dû le noble et malheureux Guyard. Ceux d'entre nous qui l'ont connu dans les dernières années n'ont connu que le collègue bon et cordial, si dévoué aux intérêts matériels de la Société, dont il semblait comme le tuteur. Il serait à désirer que ses héritiers réunissent en un volume ses trop rares essais, où il revivra, selon l'expression de M. Senart, « comme un des représentants les plus complets de cette vaste encyclopédie que la Société embrasse dans son horizon ».

Ce triste catalogue des deuils de l'indianisme français s'achève sur le nom du plus jeune d'entre nous, Georges Guieysse, né le 1<sup>er</sup> janvier 1869, mort le 17 mai 1889; enfant admirablement doué qui promettait d'illustrer dans les études indiennes un nom qu'un autre de nos collègues a rendu cher à l'égyptologie. Il venait de s'inscrire comme membre perpétuel de la Société asiatique et allait entreprendre, sous la direction de MM. Barth et Senart, la rédaction d'un index raisonné des noms propres dans les inscriptions de l'Inde, qui aurait rendu d'inappréciables services à l'histoire ancienne de l'Inde. Il était un de ceux sur qui nous comptions pour remplir plus tard les vides creusés dans nos rangs par tant de coups.

Avec M. Pavet de Courteille 1, c'est une branche de

<sup>1</sup> Discours prononcés par MM. Barbier de Meynard et Renan

la science qui disparaît. Les études turques ont sans doute encore parmi nous d'éminents représentants, dont un supérieur, et les nécessités du drogmanat les empêcheront de jamais s'éteindre. Mais M. Pavet de Courteille représentait une branche de philologie turque qu'il avait en partie créée et qui court le danger de disparaître avec lui. Vous avez encore dans la mémoire les paroles qu'ont prononcées au nom du Collège de France et de l'Institut M. Renan et M. Barbier de Meynard sur la vie et l'œuvre de notre ancien vice-président. Né en 1821, M. Pavet de Courteille était le petit-fils de Sylvestre de Sacy, le maître des études orientales en France. Il se trouva donc orientaliste comme par tradition de famille, étudia l'hébreu et le syriaque au sortir du collège, et, étant entré aux Jeunes de langue en 1850, se consacra désormais tout entier aux trois langues musulmanes, ce que l'on appelait encore par excellence les trois langues : arabe, persan et turc. En 1854, il était appelé à la chaire de turc au Collège de France et publiait tour à tour le Khairieh de Nabi et la Campagne de Mohacz de Kemal Pacha Zadeh, spécimens de la langue et des mœurs de deux siècles : la Campagne de Mohacz, dithyrambe à la gloire et aux triomphes de Soliman le Magnifique, par le plus fleuri des beaux esprits du temps; le Khairieh, tableau amer, tracé par un disgracié, des mœurs de l'empire durant le siècle qui suit Soliman et qui voit l'em-

aux funérailles de M. Pavet de Courteille, dans le Journal asiatique, 1889, II, 536-543. Cf. p. 89.

pire à l'apogée de sa puissance matérielle, mais déjà en pleine décomposition morale. En 1861, devenu titulaire de la chaire de turc au Collège, il en élargit le cadre en y faisant entrer le turc oriental.

Vous savez combien le turc de Constantinople, le turc osmanli, s'est éloigné, sous l'action littéraire du persan et de l'arabe, de la pureté primitive. La langue turque proprement dite se retrouve d'autant mieux que l'on s'éloigne davantage de la capitale de l'empire turc et que l'on remonte plus à l'Orient vers les steppes d'où sont sortis les ancêtres. M. Pavet de Courteille est le premier savant qui ait entrepris de récolter le trésor du turc oriental. Il lut la plume à la main tout ce que l'Europe possède de documents de ce dialecte, et de là sortit le fameux Dictionnaire qui a été l'instrument de tant de progrès et qui, pour les savants ottomans, fut une sorte de révélation. Ce mouvement de renaissance puriste qui caractérise les trente dernières années de la littérature ottomane, et qui a son plus illustre représentant dans Ahmed Véfik Pacha, date des travaux de M. Pavet de Courteille. Cette renaissance est sans doute destinée à avorter : les langues ne remontent pas à leur source; les causes qui ont dénaturé ou transformé le turc en Occident ne peuvent pas être supprimées par un décret de grammairien, fût-il grand vizir; mais du moins tout ce qui, dans cette déformation, est l'apport de la mode, de la rhétorique et du pédantisme, peut être refoulé au profit de l'élément national. En 1872, M. Pavet

de Courteille traduisait sur le texte original le chef d'œuvre du turc oriental, les fameux Mémoires de Baber, qui n'étaient connus que par la vieille traduction persane.

Remontant plus loin encore, il s'attaquait enfin à la littérature ouigoure : c'est la forme la plus anciennement cultivée des dialectes turcs et elle offre pour l'histoire une importance hors de proportion avec sa valeur littéraire, parce que son alphabet, apporté par les missionnaires nestoriens et source de l'alphabet mandchou, jette un pont entre l'Occident chrétien et l'Extrême-Orient et pose le problème obscur et fascinant des transmissions de civilisation sur toute la ligne de l'Asie centrale. Abel Rémusat avait déchiffré l'alphabet ouigour; mais on s'était arrêté là. M. Pavet de Courteille se donna pour tâche de déchiffrer et de publier le précieux manuscrit ouigour de la Bibliothèque nationale, apporté par Galand, et sur lequel Jaubert s'était exercé sans grand succès. Les difficultés de ce déchiffrement ne sont sans doute pas à comparer à celles des grands déchiffrements de Champollion et de Burnouf : l'alphabet était connu, les manuscrits ouigours sont traduits d'originaux persans que l'on possède, et leur langue dissère à peine du turc oriental. Cependant les difficultés étaient considérables : la traduction est loin d'être littérale, et de plus les innombrables mots persans et arabes qui ont passé de l'original dans la traduction, possédant des sons que l'ouigour ne connaît pas et que, par suite, l'alphabet ouigour ne reproduit

que très imparfaitement, présentent à chaque ligne de nouvelles énigmes. Il fallait, pour accomplir avec succès cette tâche, une patience et une conscience invincibles. En 1882, M. Pavet de Courteille publia la première partie du manuscrit, comprenant le Miradj Namèh ou l'Ascension de Mahomet. La mort l'a surpris au moment où il achevait l'impression de la seconde partie, le Teskereh Aoulia. Sa curiosité, toujours en éveil sur tout ce qui touchait ce monde turc si vaste, au loin disséminé par la conquête et la migration nomade, s'étendit jusqu'au folklore des Kirghiz et à ces épopées sibériennes recueillies par Radioff. Par là il méritera d'avoir son nom rappelé dans l'histoire de la science, comme celui du successeur direct de Rémusat : s'il n'avait point les intuitions de génie et la puissance de combinaison créatrice du maître, il avait l'activité patiente et consciencieuse, qui fait d'une façon définitive ce qu'elle fait. « Nos calomniateurs, disait sur sa tombe M. Renan, s'obstinent à ne parler que de ce qu'ils appellent notre légèreté... Pavet de Courteille fut du nombre de ces puissants travailleurs qui vengent la France des reproches qu'on lui adresse étourdiment. »

L'assyriologie française a fait également une perte irréparable en perdant M. Amiaud. Arthur Amiaud, né le 28 janvier 1849 à Villefagnan, dans la Charente, après des études brillantes, couronnées par la licence ès lettres, avait étudié le droit avec succès

et semblait devoir en faire sa carrière. Mais une vocation profonde, qui eut à triompher de bien des résistances autour de lui, le poussait du côté de la philologie et des sciences historiques; il entra à l'École des hautes études et suivit les diverses conférences de langues sémitiques à l'École et au Collège de France. Il étudia à fond le syriaque et obtint son diplôme de sortie en 1880 avec une thèse sur la légende syriaque de saint Alexis, dont la publication, arrêtée par de longs retards dans l'impression, a eu lieu le lendemain de sa mort. La même année, il était envoyé à l'École des lettres d'Alger comme maître de conférences de langue syriaque. Mais l'étude de l'assyrien l'absorba bientôt de plus en plus, et l'année suivante (1881) il revenait à Paris et rentrait à l'École des hautes études pour professer un cours de langue et d'antiquités assyriennes fondé en sa faveur. Il prit rapidement sa place au premier rang des assyriologues : il apportait dans ces études obscures quelques-unes des meilleures qualités de l'esprit français, la netteté, la clarté, la mesure et une absence complète de préjugé et de parti pris, ne cherchant pas à brusquer les questions et sachant ignorer et douter. Également familier avec toutes les époques de la littérature assyrienne, c'est vers les époques anciennes qu'il se sentait le plus vivement attiré, et ses études sur le plus ancien document de la Chaldée, les inscriptions de Tello, montrent quel degré de précision il avait su introduire dans le traitement

de documents qui, par leur forme extérieure, semblaient échapper aux ressources de la philologie chaldéenne. Un fait qui en dira plus que tout sur la prudence et la sûreté de sa méthode, c'est que les deux écoles, dont vous connaissez les luttes courtoises sur le caractère des documents primitifs de la Chaldée, invoquent l'une et l'autre l'autorité de ses travaux et croient y trouver l'une et l'autre des arguments en faveur de leur thèse. Le coup tragique qui nous a enlevé M. Amiaud le 28 mai de l'an dernier est fatal également à la science et à l'enseignement; nous avions besoin en France de jeunes chercheurs, assez dégagés des souvenirs de l'âge héroïque de l'assyriologie pour appliquer en toute liberté d'esprit la méthode créée par les maîtres: Amiaud en était un et nous comptions sur son enseignement pour en susciter d'autres. Il nous a quittés trop tôt pour remplir cette attente. Guyard, dont Amiaud rappelle en tant de traits la destinée, nous avait du moins légué Amiaud : Amiaud n'a point laissé de successeur et sa chaire à l'École des hautes études a dû disparaître avec lui.

Les études chinoises ont perdu un jeune et sympathique travailleur dans la personne de M. Maurice Jametel, né en 1856, mort en 1889. M. Jametel, élève du comte Kleczkowski à l'École des langues orientales, était entré en 1878 à la légation de France à Pékin en qualité d'élève interprète. Successivement employé au consulat de Canton et à celui de Hong-

Kong, puis envoyé en mission sur les côtes de la Corée, le climat de l'Extrême-Orient et la fatigue de ces nombreux déplacements usèrent rapidement une santé trop délicate. Il dut revenir en France et employa les forces qui lui revenaient au foyer de sa mère à publier des études sur les relations diplomatiques et commerciales de l'Extrême-Orient avec l'Europe. Un traité traduit du chinois, sur l'Encre de Chine et sa fabrication, lui valut à l'Académie le prix Stanislas Julien. A la mort du comte Kleczkowski, il fut chargé en 1886 du cours intérimaire à l'École des langues orientales; un décret rendu le 23 janvier 1889 lui conféra le titre de professeur : il professa deux mois à peine et le 17 mai il rendait le dernier soupir 1.

Parmi nos membres étrangers, nous avons aussi de vieux amis qui nous ont quittés. Nous partageons avec la science hollandaise et avec l'université d'Utrecht la perte de P. de Jong, un des collaborateurs de M. de Goeje au grand œuvre de Tabari, le quatrième qui ait été emporté au cours de l'entreprise. M. de Jong, né à Nieuwven le 3 mars 1832, avait commencé par des études de théologie et passé même ses examens ecclésiastiques. Aussi, même quand il

Recueil de textes et de traductions publié par les professeurs de l'École des langues orientales vivantes à l'occasion du 8° congrès international des orientalistes tenu à Stockholm en 1889; Paris, Leroux, 1889, I, VIII-XII. Désigné dans les pages qui suivent sous le titre: Recueil de l'École des langues orientales.

eut renoncé à l'Église pour l'université, ses premiers travaux portèrent sur la philologie hébraïque et il est mort professeur d'hébreu. Il débuta en 1857 par une thèse sur les Psaumes des Machabées et une traduction de l'Ecclésiaste. Mais ayant été appelé, avec son ami de Goeje, à achever le catalogue des manuscrits orientaux de Leyde, commencé par Dozy, il se tourna vers l'arabe, et c'est par ses nombreuses éditions de textes arabes que son nom est connu et sera conservé. On lui doit le Moshtabih, dictionnaire des noms propres arabes qui peuvent être confondus par l'absence ou l'abus des points diacritiques; le traité d'Ibn el-Qaisarâni sur les homonymes; le Traité des choses notables de Thaalibi. Il collabora aux Fragments des historiens arabes de M. de Goeje et est mort en corrigeant les épreuves de Tabari. « Il était, dit M. de Goeje, merveilleusement doué pour sa tâche d'éditeur. Il savait bien la langue, possédait la littérature et avait des connaissances grammaticales approfondies. Il copiait et collationnait avec une exactitude rare; mais il lui était difficile de s'écarter de la tradition des manuscrits 1. » Il était de la race de ces utiles et vaillants travailleurs, si nombreux en Hollande et en Allemagne, qui passent sans bruit dans le monde en publiant les textes des anciens.

Le grand historien et le grand patriote, Michel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. de Goeje, Levensbericht van D' P. de Jong, 17 pages in-8°; Amsterdam, J. Müller, 1890.

Amari 1, qui vient de s'éteindre à Florence après une longue et féconde carrière, nous appartient doublement, non seulement comme un de nos confrères et de nos collaborateurs les plus anciens, mais parce que c'est à notre foyer qu'il a passé les années les plus fécondes de sa jeunesse. Il avait dû, en 1832, comme Sanguinetti et tant d'autres, aller chercher hors d'Italie un asile contre la tyrannie politique et morale qui écrasait son pays. Son patriotisme sicilien fit de lui un orientaliste. Tandis qu'il essayait de consoler par l'étude les longues heures d'exil et de servir son pays en refaisant l'histoire de son passé, en attendant qu'il pût contribuer par l'action à lui refaire un avenir, il se trouva naturellement jeté dans l'étude de l'arabe et de l'Islam dont il retrouvait la trace à chaque pas dans l'histoire médiévale de son île bien-aimée. Il débuta dans notre journal par un fragment du voyageur arabe Ibn Djobeir, se rapportant à son passage en Sicile. Ses Questions philosophiques adressées aux savants musulmans par l'empereur Frédéric II mirent pour la première fois en relief la physionomie curieuse de cette cour mi-chrétienne et mi-païenne de Naples, où un prince à l'esprit ouvert et peu gêné de scrupules essayait une fusion des deux esprits d'Occident et d'Orient, qui rappelle ce qui s'était fait un instant à la cour de Khosroès Noshirvan, et qui fut aussi passagère. Cependant Amari, déterrant dans les biblio-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, I, 535-536.

thèques de Paris, d'Angleterre et de Leyde tout ce qu'il trouvait de textes arabes relatifs à la Sicile, les réunit avec traduction dans sa Bibliotheca Sicula et tira de là le livre qui restera le monument de sa vie, son Histoire des Musulmans de Sicile. L'Italie affranchie sit d'Amari un ministre de l'instruction publique. Dans la réorganisation de l'enseignement, il n'oublia pas les études orientales : il enseigna luimême et c'est de lui que relève en grande partie la jeune et brillante école orientale qui grandit à présent et fait tant d'honneur à l'Italie. Au moment où disparaît le patriarche des études arabes, nous lui devons un double souvenir d'affectueux respect, parce qu'il a fait beaucoup pour la science et parce qu'il est resté fidèle jusqu'au bout à l'amitié de la France.

I

## INDE ET INDO-CHINE.

M. Barth, dans son dernier Bulletin des religions de l'Inde, résume tout le travail des études indiennes durant les quatre dernières années, avec cette universalité de connaissance et cette sûreté de vue qui font de ces Bulletins une des œuvres les plus sérieuses et les plus larges de l'indianisme européen. Toutes les périodes de l'histoire littéraire et religieuse de l'Inde, depuis les Védas jusqu'aux derniers produits de l'hindouisme, depuis les inscriptions d'Açoka jusqu'à celles du Cambodge et de l'archipel

malais où la colonisation a porté la langue et les religions de l'Inde; tous les problèmes de critique contestés, depuis les origines des légendes jaines jusqu'à celles de Mahâbhârata, sont successivement passés en revue et le lecteur et l'étudiant sont mis au centre de la question et peuvent dès lors s'y orienter en toute sûreté.

M. Barth ne connaissait pas encore dans toute son étendue le travail posthume de Bergaigne 1 sur l'histoire de la liturgie védique. Il reproche à son travail sur le classement de la Sanhitá d'avoir appliqué à toute outrance et indistinctement les règles de classement qu'il avait découvertes, non seulement celles qui ne souffrent presque pas d'exception ou dont les exceptions sont généralement dénoncées par d'autres indices, mais celles même qui, comme la règle de la longueur décroissante du mètre, se trouvent violées de la façon la plus inattendue à travers tout le recueil. Il arrive ainsi « qu'après avoir écrit trois volumes où le Rig-Véda était étudié comme s'il ne formait qu'un seul bloc, il nous le présentait maintenant décollé en petits morceaux en vertu de procédés presque exclusivement numériques ». Emporté par la pente logique de son esprit, il ne s'était pas demandé si ces règles avaient eu toutes la même force aux yeux de ceux qui les avaient imaginées et s'ils s'étaient astreints à les suivre à tout prix. La crainte de l'à peu près l'avait amené à faire violence aux

A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue des religions, 1889, I, 125-170, 259-311.

textes. « Les Hindous, disait Bergaigne, ne font rien par à peu près. » M. Barth croit au contraire qu'ils font tout par à peu près et que le compromis est chez eux le principe de toute systématisation. Nous croyons pourtant que Bergaigne avait bien fait d'aller, ici comme toujours, jusqu'au bout de son principe; dans des défrichements de ce genre, il est bon d'avoir ces absolus de méthode qui permettent de voir plus clairement où commence la résistance invincible des faits et la révolte de principes méconnus, que n'aurait point soulevée une méthode moins confiante et moins entière. L'à peu près, qui est la loi de toutes les combinaisons viables, doit être le dernier mot de la science, mais non pas son point de départ.

Bergaigne lui-même s'aperçut de ce que sa méthode avait d'incomplet, de ce qu'elle laissait d'éléments réfractaires, d'agrégats presque désespérés, et que les lois de classement numérique ne suffisent pas à expliquer la forme métrique du Rig-Véda. Quelle était donc la force cachée qui a pu modifier le jeu de ces lois? Sa Religion védique avait mis en pleine lumière l'inspiration sacerdotale et liturgique des hymnes: la liturgie n'avait pu manquer d'exercer une action sur le classement même. Un des maîtres de l'indianisme en Allemagne, M. Oldenberg, qui faisait à la même époque, en sens inverse, le travail de Bergaigne, avait déjà posé le principe que les hymnes du Rig ont été composés expressément pour deux prêtres, les uns pour le hotar ou prêtre qui

récite, les autres pour l'adgâtar, qui chante : à ces deux divisions correspondait l'emploi de mètres différents. Bergaigne, étendant ce principe, établit que les différents mètres avaient été de bonne heure répartis, non pas seulement entre les différents prêtres, mais entre les différents dieux, et entre les différentes parties de la cérémonie célébrée successivement en l'honneur de tous les dieux. Les résultats ainsi obtenus se groupent naturellement d'après les familles sacerdotales qui ont concouru à former les hymnes de la Sanhitâ, La liturgie des Vaiçvâmitras, des Kanvas, des Vâsishthas, de toutes ces familles de Rishis devenus légendaires, mais dont heureusement une tradition fidèle a conservé les noms et distingué l'œuvre, se détache de la liturgie commune où ils se sont fondus 1.

La mort a arrêté Bergaigne au milieu de sa démonstration, et son testament scientifique, publié par les soins pieux de son disciple, M. Sylvain Lévi, n'a point reçu de sa main sa forme définitive. Mais il laisse des élèves pour reprendre et développer les principes qu'il a posés. L'un d'eux, M. Paul Sabbathier, abandonnant l'enseignement classique pour l'Inde, s'est consacré avec un zèle que rien ne rebute à l'étude du rituel indien, et appliquant les doctrines

Recherches sur l'histoire de la liturgie védique (Journal asiatique, 1889, I, 5-32; 121-197. — Cf. Paul Sabbathier, Une édition critique du Rig-Véda (celle de M. Oldenberg; Revue des religions, 1889, II, 297-331).

nouvelles de M. Bergaigne se propose, au lieu d'interpréter directement les hymnes, de les éclairer au reflet des livres liturgiques. Il est allé chercher la liturgie védique dans les Sûtras, ces manuels étranges, d'une concision algébrique, où l'Inde a condensé en aphorismes toutes ses disciplines et qui avaient jusqu'à présent effrayé les traducteurs. M. Sabbathier s'est attaqué aux Crauta-sûtras d'Açvalâyana, le livre même dont Bergaigne s'était inspiré dans son dernier travail : c'est le sûtra du hotar, du prêtre qui récite les formules du Rig. M. Sabbathier débute en nous donnant le chapitre relatif à l'Agnishtoma<sup>1</sup>, qui est la forme la plus simple des sacrifices de Soma et n'en est pas moins d'une effrayante complexité. Mais le commentaire dont M. Sabbathier accompagne chaque sûtra et qui est tiré des sources indigènes est si fourni et si clair que le lecteur est tout étonné et ravi de comprendre. Nous espérons que M. Sabbathier ne s'arrêtera pas en si beau chemin et qu'il nous donnera suivant la même méthode tout le sûtra, travail immense, mais pour lequel il est préparé, non seulement par sa méthode, mais aussi par la vue nette de ce qu'il y a au bout de ce travail, c'est-à-dire l'interprétation réelle du Rig-Véda substituée à l'interprétation verbale.

Ce tableau du mouvement védique en France ne serait pas complet si nous ne parlions de la protes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Agnishtoma (Journal asiatique, 1890, I, 5-101, 186-193).

tation élevée avec beaucoup de talent et de conviction par M. Regnaud contre cette orientation nouvelle 1. M. Regnaud est un des premiers élèves de M. Bergaigne, dont il accepte la méthode d'interprétation philologique; mais par sa conception générale du Véda et des idées védiques il se rattache à l'école de la préhistoire ou, si l'on présère, à l'école de la mythologie comparée. Il ne croit pas, comme on le croit généralement à présent même en Allemagne<sup>2</sup>, que le Véda soit un document purement indien et qui ne se rattache guère au reste du développement indo-européen qu'à travers des intermédiaires si nombreux des deux parts et un tel apport d'éléments étrangers que l'institution d'une comparaison en règle est à peu près sans objet. Où la nouvelle école voit les traces d'une pensée artificielle et systématique, il croit voir au contraire des indices d'une haute antiquité et d'un stage primitif de l'esprit humain. Peut-être dans le jeu de bascule des systèmes un jour viendra où il sera nécessaire de rappeler l'existence des Védas aux mythologues de Grèce et de Rome et aux védisants l'existence de l'Avesta ou d'Homère : mais ce jour n'est pas encore venu. Au même ordre d'idées se rattachent les comparaisons établies par

<sup>2</sup> Cf. Henry, Revue critique, 1890, 3 février.

Le Rig-Véda et les origines de la mythologie indo-européenne (Revue des religions, 1889, I, 333-352). — Études védiques, traduction d'un hymne à l'aurore (I, 123 du R.-V.; ibid., 1890, I, 79-96). — Étymologies védiques, ibid., 1889, I, 79-84.

M. Feer entre les idées des Indiens et des Grecs sur le séjour des morts 1.

M. Bergaigne, en publiant son manuel de sanscrit classique, annonçait la publication prochaine d'un manuel de la langue védique, conçu sur le même plan; il avait déjà réuni les hymnes qui devaient en former la chrestomathie. M. Victor Henry, avec qui il devait préparer ce manuel et qui s'était profondément pénétré de sa méthode, a rempli pieusement et habilement le vœu du maître. Le manuel s'ouvre par un précis de grammaire et de métrique védique qui forme un complément à la grammaire sanscrite de Bergaigne et où M. Henry a réuni fidèlement et exclusivement les traits par lesquels la langue védique diffère de la langue classique. Vient ensuite un choix d'hymnes du Rig-Véda et de l'Atharva, avec quelques spécimens de prose védique, pris des Brâhmanas et des Sûtras; un commentaire abondant explique les difficultés qui ne sont pas d'ordre exclusivement grammatical, et avec le lexique qui le termine, ce manuel mettra l'étudiant qui le possédera bien en état d'aborder un texte védique quelconque. Ce manuel, qui, je crois, est le premier en son genre, rendra des services, non pas seulement en France, mais partout où l'on étudie le Véda 2.

Un des élèves de M. Bergaigne, qui professe le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue des religions, 1888, II, 297-319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abel Bergaigne et Victor Henry, Manuel pour étudier le sanscrit védique; précis de grammaire, chrestomathie, lexique; 1890, xxv-336 pages, in 8°.

sanscrit à l'université de Kharkof, et qui est des nôtres depuis quelque temps, M. Koulikovski, vient de montrer par un exemple intéressant ce qu'une analyse rigoureuse des Védas 1 peut faire sortir de faits précis de cette masse où la pensée se présente avec des contours si vagues. Il a étudié Agni dans le Véda et en serrant de plus près les diverses épithètes qu'il reçoit et auxquels on attachait une valeur trop homérique a reconnu la distinction de trois feux sacrés, le feu domestique ou grhapati, le feu communal ou viçpati et le seu fédéral ou vaiçvânara. Cette distinction ressort si clairement des textes rassemblés qu'on s'étonne qu'elle n'ait point été remarquée plus tôt. M. Koulikovski suppose que le culte de l'Agni fédéral naquit des fédérations formées pour combattre les indigènes non aryens du Pendjab et qu'il se forma par l'attribution du caractère fédéral à certains feux privés, ce qui assura l'ascendant des familles sacerdotales à qui ces feux appartenaient. M. Koulikovski voit là l'origine du système des castes. Ces conclusions auraient besoin d'être reprises et exposées d'une façon plus précise et plus palpable; mais la distinction établie par M. Koulikovski semble capitale et d'autant plus intéressante historiquement que la Perse nous présente en fait la même hiérarchie de feux sacrés.

M. Bergaigne, dans les dernières années de son

<sup>1</sup> Revue des religions, 1883, XX, 151-179.

enseignement, avait pris pour sujet de cours l'archéologie indienne, inscriptions et monuments. Il n'eut pas le temps d'accentuer cette évolution vers l'histoire. Son disciple favori, M. Sylvain Lévi, le fait à sa place. M. Lévi partage avec M. Victor Henry la succession de M. Bergaigne à la Faculté des lettres, M. Henry enseignant la grammaire comparée, M. Lévi le sanscrit, division qui affranchit définitivement dans l'enseignement l'indianisme de la philologie générale et leur rend à l'un et à l'autre l'indépendance nécessaire. M. Lévi, dans sa leçon d'ouverture, a tracé, avec une ampleur et une sûreté qui annonce un maître, le programme d'une histoire de l'Inde 1. Il marque en traits précis le caractère de la civilisation indienne, cette vaste uniformité que le brahmanisme a étendue d'un bout à l'autre de la péninsule, cette unité apparente établie dans la diversité infinie des races et des langues; il montre le rôle qu'a joué dans cette unification la langue savante des Brahmanes, le sanscrit, et les dissicultés insurmontables que présente à l'histoire une civilisation qui, dans ses monuments de toute sorte, semble se taire, comme de propos délibéré, sur toutes les choses transitoires et se présente comme une chose qui a existé en soi et de tout temps. Comment retrouver la genèse de ce système fait de tant d'éléments différents et successifs? La méthode logique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abel Bergaigne et l'indianisme, dans la Revue bleue du 1<sup>er</sup> mars 1890.

qui a dominé jusque dans les vingt dernières années, et qui classe les monuments d'après la langue et les idées, a pris les catégories de l'esprit pour des valeurs chronologiques. On ne fait l'histoire qu'avec des faits et des dates, c'est-à-dire avec de l'histoire. Or, les faits et les dates nous sont donnés pour l'Inde, non du dedans, mais du dehors; ils nous sont donnés d'abord par les écrivains classiques, depuis Hérodote jusqu'aux écrivains d'Alexandre et jusqu'à Cosmas; puis par les pèlerins chinois et par les voyageurs arabes; enfin par l'invasion musulmane qui apporte l'histoire avec elle. M. Lévi annonce l'intention de prendre successivement toutes ces données extérieures, de les critiquer, les commenter, les interpréter, les éclairer par le secours de l'archéologie et de la littérature indigène. Cette méthode est la bonne; elle va du connu à l'inconnu. Les synchronismes du dehors fournissent un point d'attache aux documents épigraphiques, qui souvent forment des séries continues dont le point de départ seul est incertain et que telle ligne d'Arrien, de Hiouen-Thseng ou d'Albiruni suffit à fixer. Dans le cadre ainsi formé, les textes religieux et littéraires viennent se décomposer et se reclasser d'une façon plus sûre que laissés à eux-mêmes. Si M. Lévi sait appliquer cette méthode avec rigueur sur toute l'étendue de l'histoire indienne ou sur une partie seulement de cette histoire, il l'aura placée sur un terrain solide où on pourra bâtir en sécurité. L'entreprise n'est point prématurée; les points de repère sont à présent assez nombreux et

assez sûrs, les documents amassés assez variés pour qu'un nouvel essai de synthèse soit possible, et soit même nécessaire pour soulager et diriger les travailleurs. Pour la synthèse qu'entreprit Lassen il y a un demi-siècle, il fallait la témérité de la foi et du génie: pour refaire cette synthèse, il suffit d'une longue patience. M. Lévi a donné un heureux spécimen de sa méthode dans ses notes sur l'Inde à l'époque d'Alexandre 1 où, s'inspirant dans l'interprétation des transcriptions grecques des principes de phonétique dont Julien avait donné l'exemple pour les transcriptions chinoises, il retrouve dans le Ganapâtha de Pânini le nom natif de plusieurs des princes indiens, mentionnés dans les historiens d'Alexandre, et comme toutes les dynasties de l'Inde ont été emportées immédiatement après la mort d'Alexandre, il devient probable que la grammaire de Pânini appartient à l'époque qui a vu l'invasion macédonienne.

Le retentissement de l'invasion grecque sur la civilisation indienne a été long et lointain. Une des questions les plus attrayantes de cette période est celle du lien de parenté exact qui relie l'art de l'Inde buddhique à l'art hellénistique. L'action grecque a-t-elle agi sans interruption dès la conquête d'Alexandre et de ses successeurs bactriens? M. Senart, qui reprend la question à la lumière de nouvelles œuvres d'art découvertes par le capitaine Deane dans le pays

<sup>1</sup> Journal asiatique, 1890, I, 234-240.

Yûsufzai, a émis sur ce point des conclusions très ingénieuses et très neuves. Il observe qu'il n'existe aucune œuvre d'art connue qui se puisse rattacher à cette première période, ni par ses caractères artistiques, ni par ce que l'on voit de sa date probable. Les plus anciens débris où l'on reconnaît le reflet grec se placent vers le 1er siècle avant notre ère, dans la période des dynasties parthes de l'Inde, de ces Pahlavas qui ont régné entre les Hellènes et les Scythes et dont les rois se nomment Gondophares, Vonones, Maues, Abdagases; or, ces débris présentent en même temps, fondus dans le style buddhique de l'ensemble, des traits iraniens et même des symboles du culte du feu. Dans cet art indogrec, l'élément grec nous paraît donc, non dans sa pureté native, mais sous la forme qu'il a prise en passant par la Perse des Parthes: ce n'est plus l'art des Hellènes, c'est l'art des rois Philhellènes. Telle statue, comme le Buddha ascète de Sikri que M. Senart nous présente, merveilleuse pièce d'anatomie réaliste, permet aussi de faire l'anatomie historique de l'art du 1er siècle: elle nous renvoie à la Grèce et à Hélios par son nimbe, à la Perse et à ses Atashgah par l'autel du feu de la base, et pourtant de l'ensemble se dégage une impression d'originalité qui en fait une œuvre essentiellement indienne et buddhiste 1.

M. Senart nous a fait connaître une autre rareté

Notes d'épigraphie indienne, III (Journal asiatique, 1890, I, 113-163).

venue de Caboul, une pierre indo-bactrienne, dont la légende aryenne Su-theudamasa = συ Θεοδαμας lui suggère une ingénieuse solution de l'énigmatique Su Hermaios, qui paraît sur les monnaies du dernier roi grec de Caboul et qui a tant exercé la sagacité des archéologues. Sur certaines monnaies de Hermaios, son successeur, Kadphises le Kushan, fondateur de la dynastie scythe, paraît déjà sur le revers, ce qui a fait croire que les deux princes, le dernier grec et le premier scythe, avaient été associés quelque temps. Comme Kadphises porte son ethnique de Kushan, M. Senart suppose que la syllabe ou serait l'ethnique de Hermaios, c'est-à-dire l'abréviation de **Supos**: les rois grecs sentaient le besoin de rappeler leur nationalité au moment où elle allait s'éteindre 1. Plus curieuse et plus rare encore serait cette pièce étrange, rapportée de Kashgarie, dont M. Terrien de la Couperie a présenté une reproduction à l'Académie des inscriptions 2, et où il croit lire sur la face une légende aryenne au nom du même roi Hermaios et au revers une légende chinoise. Cette monnaie serait la contre-partie des monnaies gréco-indiennes de Hermaios-Kadphisès; elle aurait été frappée lors des premiers temps du condominium entre les Grecs et les Yue-tchi, quand ceux-ci n'avaient pas encore oublié l'écriture chinoise pour l'écriture indo-bactrienne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, I, 364-375.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une monnaie bactro-chinoise bilingue du 1er siècle avant notre

Les écrivains chinois ont fourni à peu près tout ce que nous savons de l'histoire des Indo-Scythes avant leur entrée dans l'Inde. Au siècle dernier déjà M. de Guignes en avait extrait les données essentielles. M. Specht, qui, il y a quelques années, en remontant aux sources premières, a dissipé la confusion historique qui s'était accréditée entre les Indo-Scythes et les Huns Ephtalites, a su dégager d'une page mal comprise d'un écrivain du 1x° siècle une donnée précieuse : c'est la prédiction du trône de l'Inde, faite par un docteur buddhiste à un envoyé du roi des Yué-tchi, nommé I-tsun-keou, en l'an 2 avant notre ère; ce qui revient à dire que les Scythes ne possédaient pas encore l'Inde l'an 2 avant notre ère et qu'au 1er siècle un roi scythe, I-tsun-keou, c'est-à-dire Hushka, régnait sur l'Inde. Cette donnée fixerait avec certitude au 1er siècle de notre ère la conquête de l'Inde par les Yué-tchi 1.

M. Senart, au cours d'un voyage dans l'Inde, a pu examiner sur le roc même quelques-uns de ces monuments d'Açoka dont l'interprétation lui doit déjà tant, ceux de Girnar, de Shahbaz Garhi, et l'inscription nouvellement découverte de Mansehra, près d'Abbottabad. Il nous a donné les résultats épigraphiques de cet examen qui lui a permis de fixer la lecture de plusieurs passages douteux<sup>2</sup>. Dans un

ère, dans le Bulletin de l'Académie des inscriptions, 1889, p. 338-348.

Note sur les Yué-tchi (Journal asiatique, 1890, I, 180-185). Journal asiatique, 1888, I, 504-533.

article d'exposition générale 1, il a dégagé l'esprit du buddhisme tel qu'il s'exprime dans les édits d'Açoka: c'est encore une religion exclusivement morale, peu préoccupée de Nirvâna et de Nihilisme, qui cherche et attend le bonheur dans cè monde et dans l'autre, non au prix de spéculations transcendantes ou de rites formalistes, mais par le perfectionnement moral de l'âme auquel le plus humble peut et doit aspirer. Les théosophistes qui cherchent à nous convertir à la religion de Gotama feront bien de rester sur le terrain d'Açoka 2.

Açoka, dans ses inscriptions, cite une secte nommée les Niganțhas. C'est une secte antérieure au buddhisme, d'après le témoignage même de la tradition buddhique qui met leur chef aux prises avec Gotama et le fait mourir de dépit de voir Gotama lui enlever son disciple favori Upâli. Leur doctrine ne semble avoir différé de celle de Gotama que dans l'importance relative de l'intention et de l'acte, l'intention étant tout chez les Niganthas et l'acte chez les buddhistes. M. Feer, qui nous a exposé jadis cette polémique, reprend à présent l'histoire de leur fondateur. Il croit que les Niganthas se sont directement continués dans les Jainas et que le chef

Revue des Deux-Mondes, 1889, 1er mars.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir le curieux Catéchisme buddhique, extrait, à l'usage des Européens, des livres saints des Buddhistes du Sud, par Subhadra Bhikshou (120 pages in-8°; Paris, Leroux, 1889); plus intelligent que la moyenne des élucubrations de la secte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir le Rapport de 1888, p. 64.

des Niganthas, Nâtaputta, est le fondateur du jainisme, son Mahâvîra. Il n'est pas éloigné de creixe que Gotama a été un disciple de Nâțaputta et qu'ainsi le buddhisme et le jainisme sont deux rejetons de l'école Nigantha, l'un indépendant et rebelle, l'autre fidèle et légitime.

Un jeune savant japonais, ancien élève de la Faculté buddhique de Kyoto et de l'École des hautes études de Paris, M. Ryauon Fujishima, est venu ici continuer l'œuvre de Rémusat et de Stanislas Julien, en poursuivant le dépouillement des relations des pèlerins chinois 2. On sait que du 1ve au x° siècle de notre ère nombre de buddhistes chinois sont allés dans l'Inde étudier leur religion à son foyer, visiter les monuments, recueillir des reliques et des textes sacrés, et que leurs relations de la Terre Sainte, écrites pour l'édification de leurs compatriotes, ont eu aussi de nos jours cette fortune de nous apprendre tout ce que nous savons de positif sur l'Inde du moyen âge. Les plus célèbres de ces pèlerins sont Fa-hien, Hiouen-thsang et I-tsing. Fa-hien a été traduit par Rémusat, Hiouenthsang par Julien; I-tsing est encore inédit, à part quelques extraits traduits par un lettré japonais pour M. Max Muller. C'est que I-tsing présente des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nâțaputta et les Niganțhas (Journal asiatique, 1888, II, 219-252).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deux chapitres extraits des mémoires d'I-tsing sur son voyage dans l'Inde (Journal asiatique, 1888, II, 411-439).

difficultés particulières : tandis que ses précurseurs ne sont guère que raconter et par suite écrivent dans le style courant, I-tsing traite de la discipline (« vinaya ») et abuse de la métaphore, de l'allusion, des termes techniques, ce qui le rend intraduisible pour un Européen, et même pour un Chinois qui ne connaît que la langue et le cercle d'idées de Confucius. I-tsing, parti de Chine en 671, vingt-cinq ans après Hiouen-thsang, passa vingt années dans l'Inde et envoya de là en Chine une Histoire de la loi intérieure en quatre livres et quarante chapitres. M. Fujishima donne comme spécimen deux chapitres: l'un sur le rite des cantiques chez les buddhistes occidentaux, important pour l'histoire de la liturgie; l'autre sur l'enseignement des pays occidentaux et qui renferme une foule de données intéressantes et neuves sur la littérature buddhiste; cite de nombreux noms de docteurs, de poètes, d'écrivains contemporains, et prépare ainsi à l'histoire de la littérature une série de points de repère. Ce spécimen, suivi d'un index des mots sanscrits transcrits ou traduits par I-tsing1 et dont M. Fujishima a retrouvé la forme originale en suivant la méthode de Stanislas Julien, nous fait désirer que M. Fujishima ne se borne pas à cet extrait. Nous lui devons d'ailleurs notre reconnaissance pour un autre service, qu'un Japonais seul pouvait nous rendre, pour son

Index des mots sanscrits-chinois contenus dans les deux chapitres d'I-tsing (Journal asiatique, 1889, I, 490-496).

Histoire du buddhisme japonais et de ses douze sectes 1, composée d'après des expositions dues aux prêtres les plus autorisés de chaque secte. « On y verra, dit M. Barth, non sans étonnement peut-être, avec quelle fidélité, au milieu de la dégénérescence du buddhisme populaire de l'Extrême-Orient, la plupart de ces sectes, dans la partie lettrée du moins de leur clergé, ont conservé les doctrines et l'esprit du passé. Il semble que Hiouen-thsang, s'il revenait au monde dans l'un ou l'autre de ces milieux, ne s'y sentirait pas un instant dépaysé. »

L'Histoire des religions de l'Inde<sup>2</sup>, de M. de Milloué, est une œuvre de vulgarisation modeste, mais faite avec intelligence et avec un choix généralement sûr des autorités. L'auteur s'est attaché à présenter les divinités des différentes religions avec leurs attributs caractéristiques, et à faire ressortir les modifications qu'elles ont subies au cours des temps, par l'évolution intérieure ou au contact de l'étranger. Le chapitre consacré aux Jains a été traité avec un soin particulier et donne un résumé des travaux nombreux qui se sont amassés dans les dernières années sur ce rival du buddhisme. M. Sylvain Lévi, qui a publié dans la Grande Encyclopédie des articles étudiés sur le Brahmanisme, le Brahmoisme, le Calendrier hindou

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Buddhisme japonais, 1 vol. in-8°, LXIII-160 pages; Paris, Maisonneuve, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire des religions de l'Inde, vIII-334 pages in-12; Paris, Leroux, 1890.

et la Caste, nous donne, d'après le Sarvadarçanasangraha de Sâyaṇa, le texte essentiel pour la connaissance des deux grandes sectes Çivaïtes, les Pâçupâta et les Çaiva. Ces textes difficiles ont déjà été traduits par un maître, par M. Cowell, avec le secours des Pandits; mais comme les deux doctrines sont éteintes aujourd'hui, M. Lévi pense que l'interprétation des Pandits n'a point la valeur d'une tradition, que l'interprétation critique prend ici tous ses droits et il en use dans l'établissement du texte comme dans la traduction le tait utile de rappeler l'attention sur des écoles aujourd'hui trop oubliées et qui ont été pendant longtemps des foyers de culture intense.

La littérature classique n'est représentée que par les extraits du Rasikajîvana, anthologie de stances gnomiques que M. Reynaud a étudiée avec ses élèves de la Faculté de Lyon, au cours des années 1885-1887; et par la traduction d'Agnimitra et Mâlavikâ, par M. Henry². Cette comédie offre un intérêt particulier dans l'œuvre de Kâlidâsa³: c'est que le merveilleux n'y joue aucun rôle; point de dieux et point de nymphes: nous avons là, ce qui est plus rare et plus intéressant, presque une comédie de mœurs. Les passions purement humaines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibliothèque de l'École des hautes études, section des sciences religieuses, I, 281-305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stances sanscrites inédites, publiées avec traduction française, in-8°, 85 pages (extrait de l'Annuaire de la Faculté).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kâlidâsa, Agnimitra et Mâlavikâ, comédie en cinq actes et un prologue, traduite du sanscrit et du pracrit (Maisonneuve, x11-110 pages, in-8°, 1889).

forment le seul ressort de l'action qui se passe dans le harem royal où une morale religieuse indulgente, représentée par un brahmane et une nonne buddhiste, décide la reine et la favorite du roi à admettre, à appeler au partage, une nouvelle venue plus aimée. Certaines de ces scènes de mœurs royales pourraient sans peine se transposer en style du grand'siècle et se transporter à la cour de Versailles. M. Barth nous a donné pour la littérature des contes dans l'Inde la contre-partie de son travail sur la religion, et embrasse avec la même puissance le chaos de cette littérature populaire qui diffère peu dans le fond de la haute littérature de l'Inde et qui se confond avec elle dans la légende buddhique<sup>1</sup>. M. Grosset, de la Faculté de Lyon, un des meilleurs élèves de M. Reynaud, a abordé l'histoire de la musique hindoue, et débute en publiant le texte le plus ancien sur la matière, tiré du Nâtyaçâstra. L'histoire de la musique indienne, de ses relations avec la poésie et de ses rapports historiques avec la musique occidentale, est un sujet du plus haut intérêt, mais que l'absence de documents sûrs et bien conservés et la nécessité de connaissances techniques très diverses rendent difficile et chanceux entre tous. Des juges compétents ont exprimé le regret que M. Grosset ait immobilisé sur une tâche désespérée une connaissance réelle du sanscrit et de véritables qualités de philologue qui

<sup>1</sup> Mélusine, 1889, n° 24; 1890, n°

pourraient s'exercer avec profit sur des domaines plus féconds 1. M. Schæbel a analysé le Râmâyana au point de vue religieux, philosophique et moral 2.

Dans l'Inde dravidienne, M. Vinson nous fait connaître, par une analyse abondante et des extraits, une des cinq œuvres classiques de l'ancienne littérature tamoule, la Sindâmani, poème épique du viii° ou ix° siècle, sorte de Purâna jainiste qui raconte en treize chants les aventures, les mariages et la conversion finale à l'ascétisme de Djîvaka, roi d'Émangada<sup>3</sup>. M. de Barrigue de Fontainieu donne une traduction nouvelle, d'une rare élégance, du Livre de l'Amour, qui forme la troisième partie des Kural de Tirouvallouva, le chef-d'œuvre de la poésie tamoule. Il y a joint la partie correspondante d'un autre traité de morale, formé à l'imitation des Kural, le Nâladiyâr 4. M. Devèze a donné une traduction nouvelle des Aventures de Gouron Paramârta, recueil de contes tamouls qui a paru sous le nom du P. Beschi<sup>5</sup>. Le P. Beschi, de la mission du Maduré (de 1710 à 1746), dont M. Vinson vient de re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contribution à l'étude de la musique hindoue, in-8°, 90 pages; Paris, Leroux, 1888. Cf. compte rendu de M. Barth, Revue critique, 1889, I, n° 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales du Musée Guimet, t. XIII, 232 pages in-4°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journal de linguistique, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le Livre de l'amour de Tirouvallouva, précédé d'un avant-propos par M. Vinson; xix-124 pages; 1<sup>re</sup> 18°, Paris; Lemerre, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muséon, 1889, 474-487, 529-540; 1890, 16-36. — Sur le Çakuntala tamoul, traduit par M. Devèze et son rapport avec la littérature sanscrite, voir Sylvain Lévi, Revue critique, 1889, 11 mars.

tracer l'œuvre<sup>1</sup>, a été le fondateur de la philologie tamoule et ces contes, qui sont à présent un des textes les plus populaires de cette littérature, sont probablement l'œuvre du P. Beschi : ce ne sont pas des contes recueillis dans le pays tamoul, ce sont des contes européens habillés à la tamoule. L'abbé Dubois en a publié, en 1827, une traduction française ou plutôt une paraphrase à la suite de son Pantchatantra, de sorte que la traduction plus serrée de M. Devèze n'est pas inutile. M. Vinson a publié et traduit des extraits d'un document tamoul qui offre un intérêt particulier pour notre histoire : c'est le Journal d'Ânandavangappoullé, courtier titulaire de la Compagnie française des Indes au temps des luttes anglo-françaises. Cette chronique, rédigée au jour le jour et où l'on trouve des conversations avec Dupleix entre deux cancans de quartier, fait revivre, avec le relief étrange du terre à terre, des figures déjà entrées dans la légende 2.

La mort de M. Bergaigne a amené un arrêt dans le progrès de l'épigraphie cambodgienne. Cependant l'impression de la partie du *Corpus* des inscriptions sanscrites du Cambodge dont il s'était chargé était à peu près terminée au moment de sa mort et un nouveau fascicule ne tardera pas à paraître. L'épigraphie sanscrite du Campâ est aussi stationnaire.

<sup>1</sup> Quelques pages inédites du P. Constant Joseph Beschi (dans le Recueil de l'École des langues orientales, I, 323-333).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Français dans l'Inde; ibid., 1, 335-382.

Mais l'on pourra bientôt aborder l'interprétation des inscriptions conçues dans la langue indigène de Campâ, dont les travaux de M. Aymonier et de M. Landes rendent accessible à présent la forme ou plutôt les formes modernes. Le chame se présente en effet en deux dialectes, celui des Chames de l'Annam et celui des Chames du Cambodge, l'un plus soumis à l'influence de l'annamite, l'autre à celle du khmer. M. Aymonier a pris pour base de sa grammaire le chame de l'Annam, qu'il a plus étudié et qui d'ailleurs représente la langue de l'ancien royaume, les Chames du Cambodge étant des émigrés anciens : il a soin d'ailleurs d'indiquer les points où le dialecte du Cambodge diffère de l'autre 1. L'étude du chame n'a point seulement cet intérêt particulier qu'elle peut seule donner la clef des inscriptions en chame ancien; elle donne aussi un anneau de plus dans la chaîne des langues à laquelle appartient le khmer; car, sans parler des affinités de lexique qui semblent ne pas tenir toutes à des emprunts historiques, les lois de la formation des mots rendent presque indubitable l'affinité du chame avec le khmer et rendent probable son affinité avec la famille malaise. Les langues sauvages de l'intérieur semblent aussi devoir fournir de nouveaux anneaux à cette chaîne.

Grammaire de la langue chame, i vol. in-8°, 92 pages, 5 planches; Saïgon, Imprimerie coloniale, 1889 (en dépôt à Paris, chez Leroux); extrait des Excursions et reconnaissances, XIV. — Lemire, Nouvelles observations sur les tours kiams de la province de Bink-Dink (Revue d'ethnographie, 1888, p. 215-222.)

Les missionnaires français s'occupent activement de lever le lexique de ces langues, que le progrès de la colonisation annamite menace d'emporter rapidement. Le P. Azémar a donné l'exemple avec un vocabulaire de la langue des Stiengs, dont il trace les mœurs dans une relation qui est un chef-d'œuvre de sympathie naïve 1. On nous annonce la publication prochaine d'un dictionnaire bahnar : ce sera un grand pas de fait pour la connaissance linguistique de la partie moyenne de la chaîne de Cochinchine 2.

Le Siam et l'Annam nous apportent aussi leur contingent de documents sur l'histoire du buddhisme. Une inscription gravée sur une statue ancienne de Çiva, publiée il y a quelques années par le P. Schmitt et plus récemment par le docteur Hamy, nous raconte une phase révolutionnaire de l'histoire religieuse de Siam: en 1510, un contemporain de Luther, le roi de Kămpheng-Phet, Dharmâçoka, en dépit de son nom ultra-buddhique, substitua le culte de Çiva à celui de Buddha: Kămpheng-Phet était une des principautés vassales de Ayuthia, et cette révolte religieuse semble le retentissement d'une déclaration d'indépendance qui s'est produite vers la même époque<sup>3</sup>. Une autre inscription siamoise nous fait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Excursions et reconnaissances, XII, 98-146, 251-341. — Les Stiengs de Bro-lâm; ibid., 147-160, 214-250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir sur les Bahnars les notes de M. Navelles : De Thinai au Bla (Excursions et reconnaissances, XIII, 139-160, 211-342).

<sup>3</sup> Note sur une statue ancienne du dieu Çiva provenant des ruines de Kampheng Phet (Revue d'ethnographie, 1888, VII, 363-372).

assister à la translation triomphale d'un « Buddha à l'agonie » à la date de 17281.

### II

#### PERSE.

M. Halévy et M. Wilhelm<sup>2</sup> nous renvoient les derniers échos des polémiques sur la patrie et l'origine de Cyrus, que des inscriptions contemporaines de ses sujets babyloniens et de lui-même nous ont présenté d'une façon si inattendue comme roi d'Anshan<sup>3</sup>, c'est-à-dire de la Susiane, pays de race et de civilisation anaryenne. Après avoir vu mise en doute jusqu'à sa qualité d'Iranien et de Perse, Cyrus est définitivement rentré en possession de son caractère traditionnel et la question qui reste à vider se pose dans ces termes : Cyrus était-il simplement le représentant d'une dynastie perse locale établie par la conquête en Susiane et qui, par l'ascendant de Cyrus, est devenue le centre de toute la race perse, un peu comme la dynastie de Savoie en Italie? Ou bien la Perse, s'étant incorporé la Susiane et ayant fait dès lors de Suse sa capitale, se présentait-elle aux scribes babyloniens comme l'héritière naturelle de la Susiane

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Père Schmitt, Excursions et reconnaissances, XIII, 131-138. — Sur les textes sanscrits au Tonkin et en Annam, voir Dumoutier, Revue d'ethnographie, 1888, I, 23-38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le royaume héréditaire de Cyrus (Revue des études juives, 1889, n° 38, 161-178).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La patrie et l'origine de Cyrus, 16 pages in-8° (extrait du Mu-séon, 1889).

dont le prestige historique avait laissé un si long souvenir? C'est une question de fait que les raisonnements ne peuvent guère résoudre et dont les inscriptions inédites du British Museum peuvent nous donner d'un jour à l'autre la solution.

Le Corpus des inscriptions achéménides vient de s'enrichir d'une façon inattendue d'un texte grec. C'est une inscription découverte par MM. Cousin et Deschamps à Dermendjik, près de Magnésie du Méandre, et contenant la traduction d'une lettre de Darius, fils d'Hystaspe, au satrape Gadatès. Le roi félicite son serviteur du soin avec lequel il cultive les terres royales et de la peine qu'il prend pour faire pousser sur le rivage de la mer Égée des plantes originaires d'au delà de l'Euphrate. On dirait une paraphrase du 111º fargard du Vendidad contresignée de la main du Grand Roi 1. Un autre texte de Darius, l'inscription quadrilingue de Suez, ne nous est arrivé qu'en fragments, que M. Oppert avait restitués et que M. Menant a plus récemment publiés : M. Daressy, en confrontant le texte publié avec les estampages de Boulaq, a pu combler quelques lacunes et corriger quelques lectures. Il confirme l'opinion de M. Menant que ce texte du Grand Roi avait pour objet de célébrer le succès de son entreprise et non de pallier un échec de ses ingénieurs<sup>2</sup>.

Le royal correspondant du satrape Gadatès traitait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin de correspondance hellénique, 1890, janvier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revision des textes de la stèle de Chalouf (Recueil de textes relatifs à l'égyptologie, 1889, XI, 160-171).

l'art comme la nature et le transplantait comme elle. L'art des Achéménides est un art composite qui a ramassé en une unité artificielle et puissante, comme leur empire même, toutes les formes artistiques qui les ont frappés dans leurs provinces d'Assyrie, d'Égypte et de Grèce asiatique : c'est le caprice d'un dilettante tout-puissant et qui a le goût de la grandeur. Telle est la conclusion qui ressortait des beaux travaux de M. Dieulafoy sur l'art des Achéménides : c'est celle aussi où aboutit M. Perrot, qui vient de terminer au pied du palais de Suse l'admirable monument qu'il a élevé à l'histoire de l'art oriental ancien!. M. Perrot quitte à présent l'Orient pour la Grèce; mais le congé que nous prenons de lui n'est pas désinitif et nous espérons le retrouver dans quelques années en Perse même et dans l'Inde, où l'art grec, transporté par les successeurs d'Alexandre, va évoquer des formes nouvelles ou transformer des formes anciennes. En attendant, c'est bien avec la Perse que M. Perrot devait prendre congé de l'Orient, car cet art, malgré son peu d'originalité et à cause de cela même, est le résumé de tout l'art qui a précédé: c'est la Villa Adriana de l'Orient, et son majestueux éclectisme marque un de ces instants plus curieux que féconds et qui ne peuvent durer, parce que c'est le triomphe d'une volonté qui n'a pas la puissance de créer et de produire. M. Perrot, avec cette rare puissance d'assimilation qui marquait déjà ses études

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire de l'art dans l'antiquité, V, in-4°, 928 pages; Paris, Hachette, 1890.

sur l'art d'Égypte et d'Assyrie, manie avec liberté et aisance les matériaux amassés par M. Dieulafoy et ses prédécesseurs et introduit dans la précision parfois trop logique et trop absolue qui fait la force, l'attrait et le danger de la méthode de notre confrère, un esprit de mesure et de doute analogue à celui que M. Barth demandait à Bergaigne. Ce n'est pas à nous à décider sur ces questions techniques de la genèse des formes, qui divisent parfois les deux éminents archéologues et qui intéressent trop pourtant l'histoire générale de la civilisation, pour que nous puissions rester indifférents à la solution définitive. Les tombeaux des rois de Perse à Nagshi Rustem ont-ils été taillés sur le modèle des tombes lyciennes, comme le veut M. Dieulafoy, ou du speos des Pharaons, comme le veut M. Perrot? Les monuments voûtés de Sarvistan et de Firouz-Abad sont-ils, comme on le croyait et comme le croit encore M. Perrot, des constructions sassanides, ou sont-ils, comme le croit M. Dieulafoy, des spécimens de l'art national et populaire de la Perse, tel qu'il est né spontanément et des nécessités du sol, dès la période achéménide, par opposition à l'art d'importation étrangère des Rois? On voit par ces deux exemples combien l'orientation de l'histoire change suivant qu'on adopte l'une ou l'autre théorie. L'accord se fera certainement, quand les données historiques seront plus abondantes, par la combinaison de ces données, qui fournissent la date, avec le témoignage des formes, qui décèle les origines. Lorsque

les problèmes sont posés avec cette décision et cette netteté, la solution n'est pas lointaine, et c'est un des plus grands services rendus à la science par M. Dieulafoy d'avoir fait qu'ils pussent être ainsi posés 1.

La dernière partie de l'Art antique de M. Dieulafoy nous présente l'histoire de l'art de Perse dans les deux périodes suivantes, celles des Parthes et des Sassanides<sup>2</sup>. Ce sont les périodes vraiment fécondes de cet art; la conquête grecque a balayé l'art composite et exotique des Achéménides, sans implanter l'art hellénique, et, sur ce sol déblayé, la tradition nationale, celle de la voûte, prend son essor. A présent c'est l'Iran qui déborde sur l'Occident. Il rayonne en Syrie et à Byzance, où la coupole sur pendentifs, simplifiée par le clair génie de la Grèce, prend la forme distinctive de l'art byzantin. L'invasion arabe ne modifie pas les traditions de l'art perse; elle ne fait que changer son nom, et le porter en Égypte, en Espagne. De la Syrie, où l'influence des Arsacides, plus tard les conquêtes directes des derniers Sassanides, enfin la longue domination arabe, ont vulgarisé les particularités de l'architecture persane, les Croi-

<sup>1</sup> L'art antique de la Perse; 4° partie, Les monuments voûtés de l'époque achéménide, in-4°, 88 pages, 20 planches. — Cf. les sceau v achéménides, sceau v et intailles sassanides, publiés et étudiés dans le magnifique catalogue de Clercq, II, 28-54 (Paris, Leroux, 1890). — Jivanji Jemshidji Modi, Quelques observations sur les ossuaires rapportés de Perse par M. Dieulafoy (Bulletin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1889, p. 369-375).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 5° partie, Monuments parthes et sassanides, 240 pages, 22 planches, 1889.

sades, croit M. Dieulafoy, les ont portées en France et de France en Europe. L'architecture gothique, où l'on était forcé de voir une création spontanée et sans antécédent, dans l'impossibilité d'expliquer le passage de la voûte romane à la voûte gothique, succède brusquement à l'art roman au milieu du x11° siècle, c'est-à-dire dans la période qui suit le retour des croisés du pays de la voûte. On voit la portée de la thèse de M. Dieulafoy. Elle relie, éclaire et explique l'une par l'autre quatre formes d'art : l'art perse, l'art byzantin, l'art arabe, l'art gothique; elle est appuyée sur une rare connaissance technique, et les rapports historiques des civilisations en présence se prêtent admirablement à l'évolution qu'il établit. C'est aux spécialistes à voir si les spécimens donnés comme intermédiaires ont exactement la valeur qu'on leur attribue et suffisent pour combler les vides. Quel que soit le verdict définitif des archéologues, il est peu d'œuvres qui aient dans le domaine de l'art remué plus de faits et jeté plus d'idées et de lumière. Nous renvoyons à l'année prochaine, attendant qu'il ait fini de paraître, l'étude du grand ouvrage de M. Dieulafoy sur l'Acropole de Suse, qui soulève nombre de problèmes du plus haut intérêt pour l'ethnographie et l'histoire ancienne de la Perse, et où il donne le résultat de ses fouilles de 1884, 1885, 1886 : on trouvera l'historique de ces fouilles dans le récit vivant et dramatique de M<sup>me</sup> Dieulafoy 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A Suse, journal des fouilles, 1884-1886, in-4°, 366 pages, 121 gravures; Hachette, 1888.

Les recherches de M. Oppert sur les deux ères différentes mentionnées dans les inscriptions babyloniennes de l'époque arsacide et ses polémiques avec le P. Epping offrent un heau spécimen des lumières et des obscurités nouvelles que les inscriptions cunéiformes, interprétées par l'astronomie, peuvent apporter à l'histoire 1. La numismatique offre un terrain moins riche, mais moins onduleux, et M. Théodore Reinach, qui nous a déjà donné l'histoire métallique de la Bithynie et de la Cappadoce, nous donne à présent celle de leur voisin, le Pont, avec sa méthode et sa netteté ordinaires 2. M. Reinach, dans l'introduction, ramasse les preuves historiques qui prouvent à l'évidence que la dynastie mithridatique n'est point l'héritière, comme le veut la légende royale, d'une ancienne dynastie locale; il n'y avait point de province du Pont sous les Achéménides; le Pont est la création d'une famille d'aventuriers qui se sont taillé un royaume dans la Cappadoce à la faveur de l'anarchie qui suivit la mort d'Alexandre.

La philologie avestéenne n'est représentée cette année que par deux essais de M. Bang sur un chapitre du Yasna et sur une partie de l'inscription de Behistun<sup>1</sup>. Le pehlvi est plus heureux. M. Barthe-

<sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, I, 116-118, 505-508, 511-514.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essai sur la numismatique des rois de Pont (dynastie des Mithridate); Paris, Rollin et Feuardent, 1888, in-8°, 54 pages, 2 planches.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yasn 1 XI: petite étude de philologie iranienne; Bruxelles, 1889, Hayez, 16 pages in-8°. — La grande iscrizione di Behistan, col. 1V, S III-XVII; dans le Journal asiatique italien, vol. III, 1889, 159-

lemy, qui nous avait déjà donné la première traduction française de la descente d'Ardâ Virâf aux enfers, vient de traduire aussi le conte de Goshti Friyan, qui dans les manuscrits fait souvent suite à l'Ardâ Vîrâf1. C'est un recueil d'énigmes encadré dans un conte d'origine avestéenne. M. Darmesteter a recueilli dans la littérature sassanide les textes relatifs au judaïsme; ces textes ont leur valeur pour l'histoire de la Perse aussi bien que pour l'histoire des Juifs, à cause de l'action peu apparente, mais réelle, que les Juifs ont exercée à plusieurs reprises, soit à la cour des rois de Perse, soit sur la culture persane. Un de ces textes, qui nous montre le roi Yazdgard le Méchant, épousant la fille du Chef de la captivité, nous fait mieux comprendre l'attitude de la tradition persane et de la tradition chrétienne à l'égard de ce prince, que les chroniques nationales ont flétri et que les chrétiens ont presque revendiqué pour un des leurs. On voit aussi par ces textes que le syncrétisme judéopersan, qui remplit les chroniques arabes, et qui a si puissamment servi à dénaturer et déformer les traditions anciennes, ne date pas, comme on le croirait, de la conversion de la Perse à l'Islam, mais s'est formé avant l'invasion arabe et du contact direct des docteurs perses avec les Juifs. La curieuse

<sup>163. —</sup> Contribution à l'exégèse de l'Avesta, Farg. 1, 1-3 (Muséon, 1889, p. 393).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une légende iranienne, traduite du pehlvi; 26 pages in-8°, impr. Georges Jacob, Orléans. — J. Darmesteter, Les devoirs de l'écolier, texte pazend (Journal asiatique, 1889, I, 355-363).

résutation du judaïsme contenue dans le Shikand Gumânî permet de supposer l'existence d'une traduction de la Bible en pehlvi et d'une école d'exégèse iranienne 1.

M. Huart nous a encore fait connaître un nouveau spécimen de ce qu'il appelle le pehlvi-musulman, mélange de persan et de ces formes que l'on rencontre dans les quatrains de Baba Tahir, dans le déri de Yezd et qui sont communes aux dialectes du nord de la Perse<sup>2</sup>.

Le Rivaet persan publié par M. Serge Larionoff<sup>3</sup> traite d'une partie de la légende de Jamshid que le Livre des Rois a écourtée et à laquelle le Bundehesh fait une rapide allusion : c'est l'histoire de Jamshid après sa chute, de son union avec un démon femelle et de sa fin sinistre. Ce Rivaet peut servir de complément et de commentaire à un chapitre du Bundehesh.

L'histoire du calendrier en Perse a plus qu'un intérêt astronomique, car elle implique celle du mouvement religieux. Le calendrier des Achéménides est

<sup>1</sup> Textes pehlvis relatifs au judaïsme, dans la Revue des études juives, 1889, n° 35, 1-15 (Réfutation du Judaïsme; déjà traduite une fois par M. West; cf. observations de M. W. Bacher, ibid., n° 36, 299, et de M. Israël Lévi, n° 37, 149-150); n° 37, 41-56 (La Reine Shasyan Dokht. — La Prise de Jérusalem et le syncrétisme judéo-persan).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notice d'un manuscrit pehlvi-musulman de la bibliothèque de Sainte-Sophie à Constantinople (Journal asiatique, 1889, II, 238-270).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Histoire du roi Djemchid et des Divs, dans le Journal asiatique, 1889, II, 59-73.

purement civil; celui des Sassanides, au contraire, est essentiellement religieux et pénétré de l'Avesta. Quand et comment ce calendrier, qui évidemment est l'œuvre des prêtres de l'Avesta, a-t-il supplanté le calendrier perse? A-t-il existé avec lui sous les Achéménides, au moins dans l'enceinte du temple? Ou bien est-il né sous les Arsacides du besoin d'avoir un calendrier national pour remplacer le vieux calendrier perse, disparu avec l'indépendance et mal remplacé pour des patriotes par le comput des Séleucides? Enfin la constitution même de l'année sassanide, avec ses cinq jours épagomènes, son cycle de 1,440 ans, son mois intercalé tous les 120 ans, à quelle école s'est-elle faite? Les rapports frappants qu'elle offre avec l'année égyptienne trahissent-ils son origine et sa date? M. Drouin, sans donner la réponse décisive à toutes ces questions qui n'en sont pas encore susceptibles, a recueilli avec soin et intelligence des documents nombreux qui pourront en avancer la solution 1.

L'histoire de l'expansion du mazdéisme en dehors du pays iranien est encore à faire. Le culte de Mithra, qui a failli devenir un instant le culte de l'empire romain, a certainement absorbé en lui nombre d'éléments qui ne sont pas iraniens. M. Frantz Cumont a mis en lumière l'importance du rôle d'Édesse dans la formation du Mithraïsme <sup>2</sup>. On

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ère de Yezdegerd et le calendrier perse, 65 pages in-8°; Paris Leroux, 1889.

Le culte de Mithra à Édesse, dans la Revue archéologique, 1888,

sait par Julien que le soleil était adoré à Édesse avec deux parèdres, Monimos et Azizos, celui-ci précurseur du soleil. Ces deux parèdres rappellent singulièrement les parèdres de Mithra, Hesperos et Phosphoros, et une inscription à Aziz-Phosphoros met hors de doute l'identité du Dieu solaire d'Édesse avec Mithra. Édesse a été de tout temps un centre actif de production religieuse, et c'est dans cette région, encore imprégnée de paganisme sémitique, que Mithra a pu se transformer avant d'arriver à Rome. C'est là qu'il aura pris le caractère astronomique que le Mithra de l'Avesta connaît à peine. Les combinaisons de M. Cumont pour rattacher le taurobole au culte d'Anâhita ne présentent pas la même rigueur : il établit du moins que le taurobole ne fait pas partie du culte primitif de Cybèle; car Cybèle a été adoptée par Rome en l'an 204 avant le Christ et le premier taurobole date de l'an 134 après le Christ et est administré par un prêtre de la Virgo Cælestis.

A dix-huit siècles de Mithra, nous assistons dans le Babisme à un phénomène religieux non moins intéressant: M. Huart 1 donne une esquisse de sa doctrine d'après des textes babis que n'a pas eus en main M. de Gobineau. C'est une pauvre métaphy-

II, 95-98. — Lebègue: Le bas-relief mithriaque de Pesaro, ibid., 1888, I, 64-70.

La religion de Bab, 64 pages in-18; Paris, Leroux, 1889; Revue des religions, 1888, II, 279-296. — Sur les fêtes du Moharrem, voir Huart, La procession des flagellants persans à Constantinople (ibid., 1889, 353-370).

sique que celle du Bab et qui ne sort pas de la routine des incarnations ismaéliennes; mais sa morale
est pure et virile, elle proclamait le droit de la
femme et refajsait la famille; c'est un malheur pour
la Perse que le Bab ne soit pas devenu Dieu : car
il lui apportait une nouvelle que l'Islâm persan ne
lui apportera jamais. Le curieux et léger petit livre,
d'origine semi-royale, intitulé « la Critique de la
femme » (Téédib el-Nisvân) et dont M. Audibert nous
donne la traduction<sup>1</sup>, peut nous donner une idée du
mépris à demi inconscient du Persan pour la femme
persane, et de tout ce qu'un réformateur aurait à
faire pour ramener la Perse au respect de la dignité
humaine.

Une des périodes les plus obscures de l'histoire de Perse est celle des Seljoukides, qui ne nous est guère connue que par les compilations très postérieures qui ont fait tomber dans l'oubli les mémoires contemporains. L'histoire de la branche qui a régné à Iconium a pour nous un intérêt particulier, à cause de l'importance de son rôle dans les croisades. L'émir Nassir-eddin Yahya, chef de la chancellerie d'Ala-eddin Kai Qobad et de ses successeurs, avait rédigé les annales d'Iconium durant le xue siècle. L'original a disparu; mais M. Schefer, qui poursuit avec tant de bonheur la recherche des sources de l'histoire persane, en a découvert un abrégé : il en extrait l'histoire des deux frères ennemis, Ghias-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La femme persane jugée et critiquée par un Persan, v-95 pages in-18; Paris, Leroux, 1889.

eddin Kai Khosrau et Roukn Shâh qui se disputente le trône de leur père Qilidj Arslan (mort en 1192). Les aventures d'exil de Ghias-eddin en Arménie en Syrie et à Constantinople, où il lutte en champelos sous l'œil du Basileus contre un Franc qui insulté l'empereur, donnent un tableau vivant de la fusion qui commence entre l'Orient et l'Occident, la veille de la quatrième croisade et de l'aventure franque à Constantinople 1.

L'Afghanistan, resté jusqu'à présent en dehors de cercle de l'épigraphie, commence à y rentrer par le inscriptions inédites rapportées de l'Inde par M. Dar mesteter<sup>2</sup>. Elles appartiennent toutes à l'époque de Grands Mogols, et en particulier à celle du premie d'entre eux, Baber. Les unes viennent de Caboul, de la tombe de Baber même, et comprennent l'épita phe du fondateur de l'empire mogol et de plusieur autres princes de sa famille. Le vieux Qandahar a fourni deux inscriptions: l'une donne l'histoire d'ur monument élevé par ordre de Baber pour rappeles la prise de Qandahar et fixe enfin la date exacte de cet événement, qui forme un point tournant dans la carrière de Baber et lui permet la conquête de l'Inde (6 septembre 1522); l'autre inscription, qui fait suite à la précédente, mais lui est postérieure de soixante-dix-neuf ans, raconte les vicissitudes de

<sup>1</sup> Recueil de textes de l'École des langues orientales, 1889, I, 1-102

Inscriptions de Caboul, dans le Journal asiatique, 1888, I, 491-503; La grande inscription de Qandadár, ibid., 1890.

Qandahar, de Baber à Akbar, et donne la liste des provinces et des villes principales de l'empire mogol en l'année 1598; elle fournit un point de départ pour une géographie historique de l'Inde.

L'histoire de l'Afghanistan intéresse à la fois l'Inde et la Perse, car il a tour à tour oscillé dans l'orbite de l'une et de l'autre. Sous les successeurs d'Alexandre en particulier, sous les noms d'Arie, Arachosie, Paropanise et Drangiane, il a été le siège d'un mouvement de civilisation très intense et très varié: c'est de là que la civilisation grecque a rayonné sur l'Inde; il a été plus tard le premier centre de l'empire indo-scythe; quatre civilisations, quatre religions, le Mazdéisme, le Brahmanisme, le Buddhisme et l'Hellénisme, s'y sont rencontrés, s'y sont juxtaposés et semblent y avoir vécu en paix sous la tutelle des rois barbares. On n'a sur toute cette histoire que les renseignements indirects et non datés de la numismatique, et des bribes éparses dans les classiques et dans les Chinois. Il est heureusement un des nombreux éléments du problème historique qui se prête à la recherche, c'est l'élément linguistique. M. Darmesteter a essayé de déterminer les relations de la langue de cette région, l'Afghan, avec les familles de langues environnantes 1. Deux circonstances ren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chants populaires des Afghans (Introduction sur la langue, l'histoire et la littérature des Afghans, XII-CCXVIII; traduction, 299 pages in-8°; texte, 228 pages. Paris, Imprimerie nationale, Leroux, 1888-1890, dans la Collection d'ouvrages orientaux, publiée par la Société asiatique, 2° série). — Cf. Victor Henry, dans la Revue critique, 1890, 31 mars.

dent difficile cette détermination : d'une part, l'absence de textes pour les périodes anciennes; d'autre part, les emprunts innombrables faits par l'afghan aux langues voisines de la Perse et de l'Inde et qui en voilent le caractère personnel. De là la diversité des systèmes mis en avant et qui les uns rattachent l'afghan à l'iranien, les autres au pracrit, tandis que d'autres en font une langue mixte, intermédiaire entre l'Inde et la Perse. L'auteur a essayé de dégager d'abord ce qui est emprunt fait à l'étranger et a constaté que, ce départ fait, le phonétisme afghan ne présente aucun des traits essentiels de l'Inde et présente tous ceux qui sont essentiels à la famille iranienne. A l'intérieur de cette famille, il se rattache, non au rameau perse, mais au rameau zend; car dans les traits caractéristiques où le zend diffère du perse, c'est le zend qu'il suit; autrement dit, l'afghan est le zend d'Arachosie. Le lien de parenté est si étroit que l'afghan, rendant au zend les lumières qu'il en reçoit, éclaire certaines obscurités de son lexique. Le domaine du zend est par là considérablement élargi, puisque de la Médie, à laquelle il appartient en propre, il s'étend, traversant tout l'Iran du nord-ouest au sud-est, jusqu'aux confins de l'Inde; il laisse au sudouest la Perse propre dont le dialecte, favorisé par les circonstances politiques, était destiné à le réduire un jour au silence, sauf dans ces retraites inaccessibles des monts Sulaiman où des montagnards à demi sauvages et Musulmans fanatiques ont gardé la tradition de la langue de Zoroastre.

Langue et race ne sont pas, dans les temps historiques, des termes correspondants et rien ne prouve que les Afghans d'aujourd'hui descendent des montagnards qui parlaient le zend d'Arachosie. M. Darmesteter, en essayant de remonter dans leur passé à l'aide des quelques données historiques que l'on peut recueillir, arrive à la conclusion qu'une partie des tribus dites afghanes sont d'anciennes tribus non aryennes, originaires d'au delà de l'Oxus, déjà établies sur le sol à l'époque de l'Islam, mais qui ne se sont fondues avec les Afghans que vers le xiii° siècle au plus tard; ce départ fait, il reste un fond indigène, probablement aryen ou très anciennement aryanisé, les Pashtûn proprement dits, identiques aux Πάκτυες d'Hérodote et aux Παρσυήται de Ptolémée, qui, malgré leur barbarie actuelle, ont pourtant cette importance historique qu'ils nous ont conservé la langue, avec tous les enseignements qu'elle recèle, de l'Iran oriental du temps d'Alexandre. C'est ainsi qu'au cours des temps leur langue a recueilli et gardé le souvenir de révolutions qui ont passé dans la région et par exemple atteste encore la présence ancienne du Buddhisme dans toute la région afghane 1.

La littérature écrite des Afghans est sans originalité, étant toute de traduction ou d'imitation; mais ils ont une littérature orale d'une richesse incom-

<sup>1</sup> Souvenirs buddhistes en Afghanistan et Béluchistan (afgh. tsalai, bél. cheda, représentant le caitya buddhique; Journal asiatique, 1889, I, 105-108). — De l'origine des Brahouis, ibid., 108-109.

parable et qui est encore en pleine activité. La collection formée par M. Darmesteter dans les districts afghans de l'Inde anglaise contient des spécimens des divers genres, chansons historiques, chansons religieuses, légendes romanesques, chansons d'amour, folk-lore. Elle donne une idée de ce que l'on pourra récolter de trésors dans ce champ de la poésie populaire, et aussi des recherches à faire pour en achever l'histoire, pour déterminer les sources où elle s'alimente, historiques et légendaires, nationales et étrangères, afghanes, persanes, arabes et indiennes; pour en tirer les indications nombreuses qu'elle contient sur la propagation et la transmission du folk-lore et de la légende de la Perse et de l'Inde; enfin pour étudier l'organisation des écoles de poésie populaire, qui, malgré ce caractère populaire, semblent s'être développées sur le modèle et sous l'influence des castes chantantes de l'Hindoustan.

A l'autre extrémité de l'Iran, l'Arménie, si intimement mêlée à la Perse par son histoire, semble décidément, par ses origines, se tourner du côté de l'Europe. Un jeune philologue d'un grand avenir, M. Meillet, montre les lumières que l'on peut trouver dans l'arménien pour éclairer certains problèmes du phonétisme indo-européen l. L'arménien, par le grand nombre et l'antiquité des emprunts qu'il a faits.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les groupes indo-enropéens, uk, ug, ugh (Mém. de la Soc. de linguistique, 1889, VII, 57-60).

à la Perse, peut jeter des lumières sur une période de la langue iranienne pour laquelle les documents sont rares: il y a là un sujet de recherches qui devrait tenter la sagacité de M. Meillet. Dans les périodes plus anciennes, l'Arménie a été sous l'influence assyrienne. On le savait déjà par les inscriptions d'Assur et par l'écriture des vieux Arméniens: M. Morgan en trouve une preuve d'un genre tout nouveau dans les tombes préhistoriques de l'Arménie russe : il y a trouvé des bracelets de bronze de poids uniforme formant des multiples du sicle assyrien : M. de Morgan en conclut que les habitants de la Transcaucasie étaient en relation constante avec l'Assyrie et que, longtemps avant l'apparition des médailles lydiennes, les transactions commerciales se faisaient en comptant des anneaux d'un poids fixe, et non plus en pesant des lingots 1.

## III

# PHÉNICIE, JUDÉE ET SYRIE.

Le beau volume où M. Clermont-Ganneau vient de réunir les recherches qu'il a semées dans les revues scientifiques durant les dix dernières années promène le lecteur, sous la conduite du plus ingénieux et du plus sagace des guides, dans toutes les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue archéologique, 1889, II, 177-187. — J. Mourier, Histoire de Géorgie (d'après le prince Soulkhan Baratoff; histoire ancienne, des origines à l'introduction du christianisme; in-8°, 120 pages, Tiflis, impr. Melikoff, 1888).

directions de l'archéologie orientale<sup>1</sup>. Après la belle découverte du tombeau de Tabnit, la Phénicie semble se reposer et nous n'avons cette année à signaler sur ce terrain que la traduction, par M. Berger, de la nouvelle inscription phénicienne du Pirée<sup>2</sup>, que M. Halévy a aussi reprise dans le détail<sup>3</sup> et dont M. Reinach a éclairé quelques points par la comparaison avec les formules épigraphiques de la Grèce <sup>4</sup>.

A Carthage, le P. Delattre, en continuant les fouilles qu'il avait commencées à Byrsa <sup>5</sup>, sur l'initiative de M. de Vogüé, pour retrouver, si faire se pouvait, les débris du tarif de Carthage qui semblaient

- <sup>1</sup> Recueil d'archéologie orientale, t. I, 404 pages, 21 planches; Paris, Leroux, 1888.
- <sup>2</sup> Décret honorifique de la communauté phénicienne du Pirée (Mémoires de la Soc. de linguist., 1889, 381-390). L'histoire d'une inscription (une rectification au Corpus inscript. semitic.); il s'agit de la fameuse inscription bilingue de Malte qui a fourni à l'abbé Barthélemy la clef du déchiffrement des inscriptions phéniciennes; donnée à l'Académie en 1782, par l'Ordre de Malte, et non en 1780, à Louis XVI, comme le dit le Corpus; a passé à la Bibliothèque Mazarine pendant la Révolution (7 pages in-8°, extrait du Bulletin de l'Acad. des inscript., juin 1889).
  - <sup>3</sup> Journal asiatique, 1888, II, 505-507, 513-515.
- <sup>4</sup> Note sur l'inscription phénicienne du Pirée (Revue des études juives, 1888, n° 32, 275-277).
- Vogüé, Note sur les nécropoles de Carthage (Revue archéol., 1889, I, 163-186). Vogüé et Delattre, La nécropole punique de Byrsa (ibid., 1890, I, 8-15). S. Reinach, Note sur les ruines de Carthage au xvi siècle (Bull. archéol., 1888, 350). Dr Carton, Les nécropoles païennes de Bulla Regia (Rev. archéol., 1890, I, 16-28).

indiquer l'emplacement d'un temple, y a retrouvé, à défaut d'un temple, la nécropole primitive de Carthage. Jusqu'ici on n'avait aucun monument de la Carthage punique, et quand M. Perrot entreprenait de restituer l'art de Carthage, il constatait avec regret qu'il était obligé de le faire par induction et de chercher les éléments de sa restitution hors de la terre d'Afrique. Les fouilles du P. Delattre, commencées en 1881 et poursuivies jusqu'en 1889, ont ouvert la série des monuments incontestablement carthaginois : elles confirment d'ailleurs les inductions qu'avait suggérées l'étude des nécropoles de Sardaigne, de Chypre et de Syrie, et établissent l'identité et l'unité de l'art phénicien sur toute l'étendue de son domaine. Partout il aime à manier les grandes masses de pierres, et plus industrieux qu'original, il n'échappe à l'influence de l'Égypte et de l'Assyrie que pour tomber sous celle des arts supérieurs de la Grèce.

Une inscription latine a permis au P. Delattre de fixer l'emplacement de Neferis, célèbre dans l'agonie de Carthage, où Asdrubal établit son dernier camp, et dont la réduction ouvrit à Scipion la dernière barrière : c'est à la localité appelée aujourd'hui Khangat el-Hadjadj <sup>1</sup>.

Dans la nécropole découverte en 1884 à Hadrumète et explorée depuis par le colonel Vincent, on a mis à découvert quatre-vingt-deux chambres, con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin de l'Académie des inscriptions, 1889, 205 et suite.

tenant des urnes remplies d'ossements 1: dix-huit de ces urnes portent des inscriptions phéniciennes que M. Berger a étudiées. Ces inscriptions présentent un mélange de punique et de néo-punique et font connaître une série de formes intermédiaires qui expliquent le passage de l'un à l'autre et mettent en relief le rôle de l'écriture cursive dans cette transformation : le néo-punique est du cursif redevenu lapidaire. Ces inscriptions n'ont pas seulement un intérêt paléographique : elles mettent aussi hors de doute l'usage de la crémation chez les compatriotes de Didon 2.

Une des plus jolies et des plus fécondes trouvailles de l'épigraphie néo-punique est la découverte, par M. Berger, du nom de Micipsa, roi des Massyliens, Mikipzan melek (Ma)shliim, dans une inscription de Cherchell<sup>3</sup>, l'ancienne Jol (la Julia Cæsarea des Romains), qui fut un des principaux centres de la puissance numide, avant d'entrer si profondément dans la civilisation romaine avec Juba. La lecture de ce nom de Mikipzan jette un trait de lumière à travers la numismatique numide; car elle donne la clef de la légende énigmatique qu'offrent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nécropole phénicienne d'Hadrumète, fouilles exécutées sous la direction du colonel Vincent (Bull. archéol., 1889, 381-387).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inscriptions céramiques de la nécropole punique d'Hadrumète (Rev. archéol., 1889, II, 21-41, 201-288; tirage à part, 48 pages; Leroux).

<sup>&</sup>lt;sup>3°</sup> Inscription néo-punique de Cherchell en l'honneur de Micipsa, 12 pages in-4°; Paris, Leroux, 1889 (extrait de la Rev. d'assyriol. et d'archéol. orient., II, 1888, n° 2).

certaines monnaies puniques, MN, où M. Berger reconnaît l'abréviation par initiale et finale du nom de MikipzaN. Le même principe, appliqué à d'autres monnaies à légende abrégée, lui a permis de retrouver les noms de Gulussa, Adharbal, Hiempsal, et de fixer l'attribution de toute une partie de la numismatique numide 1.

Les nouvelles inscriptions néo-puniques de Maktar, découvertes par M. Bordier, présentent également un intérêt de nouveauté tout particulier : l'onomastique de la moitié d'entre elles est latine; c'est de l'épigraphie latine transcrite en phénicien. Elles offriraient aux romanistes des matériaux curieux pour la prononciation du latin populaire en Afrique au 11° et au 111° siècle de notre ère. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les stèles qu'elles accompagnent présentent l'image d'un culte et d'une civilisation bien proches de ceux que saint Augustin avait sous les yeux et dont il nous a conservé le tableau<sup>2</sup>. Ce culte nous revient presque directement, grâce aux 426 stèles ramassées en un seul coup de filet dans les fouilles de M. de la Blanchère à Aïn-Tounga (l'ancienne Thignica), et toutes consacrées à Saturne, c'est-à-dire au Baal-Hammon des vieilles inscriptions puniques. MM. Berger et

<sup>1</sup> Revue archéologique, 1889, I, 212-218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1890, 35-42. — Bulletin archéologique (extrait, 7 pages in-8°; Paris, Leroux, 1889). — Cagnat, Une monnaie nouvelle de Ptolémée, roi de Mauritanie (Bull. archéol., 1889, 388-392).

Cagnat ont restitué à l'aide de ces inscriptions l'histoire de ce Saturne africain, dont le nom seul est romain. Les images des stèles nous rendent en raccourci tout le culte africain de la période latine; c'est le culte même de la Palestine et celui que permettaient déjà de restituer les tables de Marseille et de Carthage, avec ses trois grandes catégories d'offrandes, les victimes de gros et de menu bétail, les fruits ou prémices sacrées et les gâteaux. Ces stèles absolvent Rome de l'accusation d'avoir détruit l'élément phénicien en Afrique: Rome n'a fait que briser les métropoles politiques; la civilisation sémitique a survécu et s'est répandue même, sous la protection romaine, dans des régions de l'intérieur où sans doute elle n'avait pas pénétré durant la période de domination de Carthage, dont l'action, surtout commerciale, était toute dirigée sur la mer et de port à port 1. Ce n'est pas une des indications les moins précieuses de cette épigraphie néo-punique, rebutante et dédaignée, et qui pourtant a plus de révélations que l'ancienne.

### JUDÉE ET JUDAÏSME.

Le second volume de l'Histoire d'Israël, de M. Renan, va de l'avènement de David à la prise de Samarie, c'est-à-dire qu'il comprend la période de crise et de formation du judaïsme. C'est l'époque où Jéhova se transforme du tout au tout, où le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le sanctuaire de Saturne à Aïn-Tounga (Bull. archéol., 1889, n° 2; 59 pages, 2 planches in-8°; Paris, Leroux).

dieu local et provincial devient le Dieu universel qui a fait le ciel et la terre. « Il devient surtout un Dieu juste. . . L'entrée de la morale dans la religion est un fait accompli : Amos, Osée, Michée, Isaïe, à la date où s'arrête ce volume, l'ont proclamée en tirades dont la beauté n'a jamais été égalée l. » Vous connaissez ce livre déjà classique qui extrait la fleur des recherches de tout un siècle, et crée, sur l'un des points les plus importants de l'histoire religieuse, la pensée du siècle qui vient.

Au moment où M. Renan consacre par ce monument les résultats généraux de l'exégèse biblique, M. Vernes, reprenant avec plus de mesure et une connaissance plus directe des sources juives la thèse soutenue avec tant de vigueur et d'éclat par M. Ernest Havet, attaque la valeur générale de ces résultats, réduit à un minimum l'importance de la révolution de Josias et rejette l'ensemble de la littérature prophétique au retour de la captivité; bref, tous les prophètes sont des apocryphes comme Daniel<sup>2</sup>. M. Halévy, suivant non moins hardiment la tendance inverse, vieillit des textes que l'on regardait comme relativement jeunes. Il croit trouver dans le Psaume LXVIII, suffisamment modifié dans l'ordre des versets, l'œuvre d'un de ces prophètes contre qui Jérémie a lutté, qui prêchaient la guerre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernest Renan, Histoire du peuple d'Israël, II, 1 vol. in-8°, 1V-545 pages; Paris, Calmann Lévy, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Précis d'histoire juive, Hachette, 1889. — Les résultats de l'exégèse biblique, Paris, Leroux, 1890.

à outrance contre Babylone et l'alliance avec le parti égyptien: ils triomphèrent de leur vivant, mais la fin donna raison à Jérémie et anéantit leur œuvre, dont ce psaume serait le seul et dernier débris 1.

Dans son ingénieuse conférence sur Jephté, M. Vernes arrive également à des conclusions bien hardies sur l'histoire de la conquête de la Palestine par les Juifs: ici il est tellement conservateur qu'il croit que les Juiss ont été établis de tout temps en Palestine. Mais il fait ressortir avec clarté ce qu'il y a d'artificiel et d'a priori dans la conception du droit des tribus sur la terre promise, conception purement théorique qui fut toujours en deçà ou au delà de la réalité, la dépassant dans le système de Josué, la mutilant dans celui d'Ézéchiel<sup>2</sup>. Ce grand idéaliste de la captivité, Ézéchiel, a fourni à MM. Perrot et Chipiez le texte de leur monumentale restitution du temple de Jérusalem. Les deux temples réels de Sion, celui de Salomon et celui d'Hérode, se sont dérobés jusqu'à présent, surtout le premier, à tout essai de restauration archéologique; celui d'Ézéchiel,

Revue des études juives, 1889, n° 37, 1-16. — Les populations anciennes et primitives de la Palestine d'après la Bible (Bibliot. de l'École des hautes études [sciences religieuses], I, 99-131). — Quand la Bible a-t-elle été composée? (Rev. des relig., 1889, XIX, 46-78). — Cf. l'article Bible, dans la Grande Encyclopédie. — A. Kuenen, La réforme des études bibliques selon M. Vernes (ibid., XX, 1-31).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le droit des gens et la répartition de la Palestine entre les tribus (Actes et conférences de la Soc. des études juives, 1889, n° 35, CCCXLIII).

qui n'a jamais existé, s'y prête admirablement, et le jour où Israël voudra réaliser le rêve de la terre promise, il n'aura qu'à suivre les planches dressées par MM. Perrot et Chipiez<sup>1</sup>.

M. Halévy continue dans ses Recherches bibliques 2 à porter dans toutes les directions sa rare puissance de combinaison, faite tour à tour de rapprochements séduisants et de raisonnements incertains. Il croit trouver dans les tablettes de Tell el-Amarna une confirmation inattendue à l'identification de l'Amraphel biblique avec Hammurabi et par suite au synchronisme, qui serait capital, d'Abraham et de Hammurabi. En effet, parmi ces tablettes, se trouve une lettre d'Aménophis IV au roi de Babylone, Burnaburiash: les égyptologues s'accordent à mettre Aménophis dans le courant du xve siècle et le cylindre de Nabonide place Burnaburiash 700 ans après Hammurabi, ce qui placerait Hammurabi au

<sup>1</sup> Le temple de Jérusalem et la maison des bois du Liban, restitution par Chipiez et Perrot (Hachette, 1889). — Mauss, Note sur la méthode employée pour tracer le plan de la mosquée d'Omar et de la rotonde du Saint-Sépulcre à Jérusalem (Rev. archéol., 1888, II, 1 et suiv.). — Note, pour faire suite à la précédente, 1889, II, 195-200. — Note sur une ancienne chapelle contigué à la grande salle des Patriarches et à la rotonde du Saint-Sépulcre à Jérusalem (1890, I, 217-239). — Ludovic de Vaux, Mémoire relatif aux fouilles entreprises par les R. P. Dominicains dans leur domaine à Saint Étienne, près la porte de Damas (1888, II, 32-60).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Note supplémentaire sur Amraphel, roi de Sennaar (Rev. des études juives, 1888, n° 33, 1-13). — L'époque d'Abraham d'après la Bible et les données récentes de l'épigraphie égypto-babylonienne (ibid., 1889, n° 38, 178-187).

courant du xxII siècle avant notre ère; or c'est le siècle de l'émigration d'Abraham en Palestine d'après la chronologie biblique. M. Oppert objecte que les égyptologues se sont trompés de deux siècles ou que le Burnaburiash de Nabonide et celui d'Aménophis ne sont pas identiques. Nous sommes heureusement sur un terrain où l'accord peut et doit se faire, puisque les documents sont là et qu'ici, par suite, il est moins nécessaire de faire intervenir les raisonnements pour combler le vide des faits. La première chose à faire serait de publier enfin et de traduire ces fameuses tablettes sur lesquelles on discute tant. L'Égypte y est intéressée autant que la haute Asie, car elle peut y trouver les points de repère nécessaires pour fixer définitivement sa chronologie encore assez flottante.

Le progrès des études assyriologiques confirme en somme de plus en plus la valeur historique des livres bibliques, à tout le moins pour l'époque royale, et M. Halévy n'a pas de peine à montrer que les données relatives au meurtre de Sennachérib, attaquées légèrement par M. Winckler, trouvent leur confirmation complète dans la chronique babylonienne 1. Ses spéculations sur la géographie de la Genèse 2 sont des spéculations : on ne peut guère

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vérification documentaire des deux données bibliques relatives à Sennachérib (Rev. des études juives, 1890, n° 39, 1-10).

attendre la solution définitive de ces énigmes que des hasards de l'épigraphie archaïque d'Assyrie, d'Égypte ou des îles.

L'attribution faite par M. Théodore Reinach des monnaies juives de Simon au gouvernement insurrectionnel de Barcokhebas en 130 a été vivement contestée par MM. Graetz et Furst, qui les attribuent à deux changeurs mentionnés dans le Talmud, Pappos et Julianos, qui se seraient appelés Shema et Shemaya et auraient réuni de l'argent pour la reconstruction du temple dans les premières années d'Adrien, au temps où Adrien était encore Judéophile. La polémique des deux vénérables représentants de l'érudition talmudique contre le jeune numismate est intéressante, en ce qu'elle met en présence l'esprit de combinaison midraschique et l'esprit de méthode purement historique 1. Citons encore les pages curieuses de M. Reinach sur les rapports de Mithridate avec les Juifs et l'antisémitisme au 1er siècle avant l'ère chrétienne 2, et l'étude de M. Thiaucourt<sup>3</sup> sur les sources et les inspirations diverses que suit Tacite dans ses pages sur le peuple juif4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Graetz, Les monnaies de Simon (Rev. des études juives, 1888, n° 32, 161-169). — Réponse de M. Reinach (ibid., n° 33, 42-45; notes de M. Furst, 1889, n° 36, 300; de M. Graetz, 301-304; de M. Reinach, 304-307).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, 1888, n° 32, 204-210.

<sup>3</sup> Ibid., 1889, n° 37, 37-74.

Inscription relative à la guerre de Judée sous Adrien (découverte

Des inscriptions hébraïques récemment découvertes sur des linteaux de porte dans les ruines de Palmyre, et qui proviennent sans aucun doute d'anciennes synagogues, contiennent des citations de la Bible, en particulier du Shema. Ainsi que l'observe M. Berger, ces inscriptions, qui datent probablement de la grande époque de Palmyre, constituent le manuscrit biblique le plus ancien que l'on possède: le texte est exactement celui que nous possédons; il y a des variantes dans la notation des voyelles; la Massore restait à faire l. Les études grammaticales sur l'hébreu sont représentées par un essai de M. Mayer Lambert 2 sur l'accent tonique et par la traduction de la grammaire d'Ibn Djanah 3 due à M. Metzger. Ibn Djanah résume en lui tout le tra-

en Macédoine près du mont Pangée; restituée par M. Foucart; Rev. des études juives, 1888, n° 34, 299-300). — Cagnat, Un milliaire inédit de Judée (Ibid., 1889, n° 85, 95); date du début du règne des empereurs Aurèle Antonin et Vérus, et du rétablissement des voies de Jérusalem à la Syrie et à la mer.

1 Mémoires de la Société de linguistique de Paris, 1889, 65-72. — D. de Ginzburg, Études épigraphiques (Rev. des études juives, 1889, n° 36, 212-218).

L'accent tonique en hébreu (Rev. des études juives, 1890, n° 39, 72-77). — Le pluriel vocalisé en hébreu (ibid., 1889, n° 35, 118-119). — Quelques remarques sur les voyelles hébraïques chez les grammairiens juifs avant Qamchi (ibid., 123 et suiv.).

<sup>3</sup> Le livre des parterres fleuris d'Aboul Walid Merwan ibn Djanah, 1 vol. in-8°, xv-434 pages (81° fascicule de la Bibliothèque de l'École des hautes études); Paris, Bouillon, 1889. — Cf. Compte rendu de M. Rubens Duval (Revue critique, 1890, I). — Israelsohn et Derenbourg, L'ouvrage perdu de Jehouda Hajjoudj (Rev. des études juives, 1889, n° 38, 306-311).

vail des écoles grammaticales qui se sont formées parmi les Juifs d'Espagne à la suite et sous l'inspiration des écoles arabes. Le texte de sa grammaire était déjà publié par M. Derenbourg; mais il faut une expérience toute spéciale pour se retrouver dans ce genre de textes, et il faut remercier M. Metzger d'avoir, au prix d'un travail ingrat, donné aux profanes un spécimen intelligible de cette littérature, dont il s'exagère peut-être la valeur absolue, mais qui, après tout, a son importance historique. L'histoire de la grammaire est plus intéressante que la grammaire même, surtout quand, pour prendre conscience d'elle-même, elle a, comme ce fut le cas chez les Juifs, à lutter contre l'esprit de tradition, qui dénonce en elle une hérésie 1.

L'analyse du premier chapitre du Pirke Abot ou Traité des Principes, qui établit la chaîne de la tra-

Bacher, Matériaux pour servir à l'histoire de l'exégèse biblique en Espagne, dans la première moitié du XII siècle, Jehuda b. Barzilai de Barcelone (Rev. des études juives, 1888, n° 34, 272-284); épisode représentant la lutte de l'école d'exégèse grammaticale contre les Talmudistes; Jehuda représente la tendance édifiante du Derash contre la tendance plus désintéressée et presque scientifique du Peshat. — Les signes mnémoniques des lettres radicales et serviles (ibid., 1888, n° 32, 286-291; n° 33, 157-158). — Une prétendue citation d'Ibn Gabirol, dans Joseph Kimchi, 1888, nº 33, 158. — M. Schwab, Le Magré Dardegé (dictionnaire hébreu-arabe-italien de la fin du xive siècle); l'éditeur le reproduit dans l'ordre de l'italien, de façon à en faire un dictionnaire italien du xive siècle; 1888, n° 32, 253-268; n° 33, 111-124; n° 34, 285-298; n° 35, 108-117. - A. Chabot, Grammaire hébraïque élémentaire, 3° édit., 1 petit in-8°, 126 pages (Paris, Lecoffre, 1889; cf. Journal asiatique, 1889, II, 133-194).

dition rabbinique depuis Moïse, a conduit M. Lœb à d'intéressantes conclusions sur l'histoire de la lutte du rabbinisme populaire et pharisien contre le sacerdoce sadducéen, qui continue sous le second temple la lutte ancienne du Prophétisme contre les autorités religieuses <sup>1</sup>. M. Læb a aussi repris l'histoire de la prière dite des Dix-huit bénédictions, la plus ancienne du rituel juif, et a essayé d'y distinguer les couches successives qui l'ont composée <sup>2</sup>.

Les recherches menues d'exégèse biblique et talmudique occupent une grande partie de l'activité des érudits juifs. Signalons seulement la publication par M. Derenbourg des gloses d'Abou Zakariya ben Bilam sur Isaïe, un de ces exégètes arabes effacés dans la tradition par Ibn Ezra, qui les a résumés dans son commentaire hébreu et les a fait oublier<sup>3</sup>; — le tournoi grammatical de MM. Israël Lévi, Bacher et Sidon<sup>4</sup> sur le sens et l'origine de la dénomination mystérieuse du tétragramme, Schem Ham-

La chaîne de la tradition dans le premier chapitre du Pirke Abot (dans la Bibl. de l'École des hautes études, section des sciences religieuses, I, 307-322). — Notes sur le chapitre 1er du Pirke Abot (Rev. des études juives, 1889, n° 38, 188-201).

Les Dix-huit bénédictions (ibid., 1889, n° 37, 17-40).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Revue des études juives, 1888, n° 34, 172-201; 1889, n° 35, 71-82; n° 37, 84-99. — La critique de Saadia par Mebasser (ibid., 1890, n° 39, 137-138).

<sup>4</sup> Ibid., 1888, n° 34, 239-246; 1889, n° 35, 119-120; n° 36, 290-293. — D. de Ginsburg, Origine du mot « Talit » (ibid., 1890, n° 39, 16-22; arabe tallis; esp. telliz; copte Θαλες, du latin trilix).

mephorash, le Semifares des occultistes de la Renaissance; — les recherches de M. Israël Lévy sur le folk-lore du Talmud et du Midrash, source féconde pour l'histoire littéraire, si on l'exploite avec une méthode absolument affranchie du tour d'esprit midraschique 1 : la légende chrétienne et musulmane et l'histoire littéraire du moyen âge sont également intéressées dans ces recherches; — enfin, l'édition du Directorium vitæ de Jean de Capoue, par M. Derenbourg: le Directorium est, comme on sait, la traduction latine de Kalila et Dimna, faite sur la traduction hébraïque du rabbin Joël. M. Derenbourg avait déjà édité et restitué la traduction hébraïque en s'aidant de la reproduction latine : icì il rétablit le texte latin, fortement corrompu, en s'aidant de la traduction hébraïque et d'une version allemande du xv° siècle. Au cours de ce travail, M. Derenbourg a fait une trouvaille importante, celle d'une vieille traduction espagnole, faite sur l'arabe pour l'infant Alphonse le Sage, et qui repose sur le même texte arabe que la traduction hébraïque : coïncidence qui permet l'espoir de remonter un jour au texte d'Ibn al-Moqaffa que l'on croyait impossible à atteindre.

L'orgueil de Salomon (Rev. des études juives, 1888, n° 33, 58-65; essaye de faire naître sur le terrain biblique la légende de la déchéance de Salomon). — Signes de danger et de malheur (ibid., 1888, n° 34, 202-209). — Les vers accusateurs, 1889, n° 35, 128-129). — Une anecdote de Pharaon (ibid., 130-131). — Éléments chrétiens dans le Pirké Rabbi Eliezier (ibid., 1889, n° 35, 83-89).

M. Schwab, le traducteur du Talmud de Jérusalem, vient de publier le dernier volume de sa laborieuse et utile compilation 1.

Dans le nombre considérable d'études spéciales publiées par la Revue des études juives sur l'histoire et la littérature des Juifs dans toutes les époques et tous les pays de la dispersion, nous signalons à part, à raison de leur intérêt spécial pour l'épigraphie : les observations de M. Th. Reinach sur les origines du calendrier juif, emprunté au calendrier métonien des Grecs de Babylone <sup>2</sup>; les observations de M. Le Blant et de M. Reinach sur l'inscription juive de Narbonne <sup>3</sup>, spécimen paléographique du vir siècle; celles de MM. Reinach et Kaufmann sur l'inscription juive d'Auch <sup>4</sup>; le recueil d'inscriptions tumulaires des vieux cimetières juifs d'Alger, par

Le Talmud de Jérusalem, t. XI, in-8°, 1V-312 pages; Maisonneuve, 1889. — J. Derenbourg, Sur le nom du traité «Moed Katon» (Rev. des études juives, 1890, n° 39, 136-137). — Deux passages talmudiques négligés ou méconnus par les exégètes juifs (relatifs à Ézéchiel, xVII, 5; Isaïe, III, 24; ibid., 1889, n° 35, 120-122). — Lœb, Les quatre «Sedarim» du Talmud (ibid., 1888, n° 32, 282-286). — Iastrow, Ludim ou Ludai (gladiateurs) [ibid., 1888, n° 34, 308-310]. — Scènes et chasses du Talmud (ibid., n° 33, 146-149). — Furst, Les interprétations d'Akiba et d'Ismaël et de leurs disciples respectifs sur Nombres V, 28 (ibid., n° 33, 143-146).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Études juives, 1889, n° 35, 90-94. Cf. Læb, Notes sur l'histoire des Juifs (La chronologie juive; date du calendrier juif [ibid., 1889, n° 38, 202-218]).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Etudes juives, 1889, n° 37, 75-83.

Ibid., 1889, n° 38, 219-223; 1890, n° 39, 29-33.

M. Isaac Bloch 1; et à cause de leur portée générale, deux études de M. Lœb, l'une sur les sources et les rapports des principales chroniques juives médiévales 2, l'autre sur les polémiques entre Juiss et Chrétiens, triste chapitre de l'histoire intellectuelle du moyen âge 3.

- Inscriptions tumulaires des anciens cimetières d'Alger, recueillies, traduites, commentées et accompagnées de notices biographiques, in-8°, III-142 pages; Paris, Durlacher, 1888. Cf. Neubauer, Inscription tumulaire d'Orléans (Rev. des études juives, 1888, n° 32, 279-282). Le cimetière des Juifs à Tours (Ibid., 1889, n° 36, 262-275). Læb, Une inscription hébraïque à Girone (ibid., 1888, n° 33, 149-151 [du xIIIe ou xIVe siècle]). Une inscription hébraïque de Calatayud (probablement de l'an 919) [ibid., 1888, n° 32, 273-275]. Kaufmann et D. de Ginsburg, Une inscription de Riva (ibid., 269-273).
- <sup>2</sup> Joseph Haccohen et les chroniqueurs juifs (ibid., 1888, n° 32, 211-235; n° 33, 74-96; n° 34, 247-272).
- moyen âge en France et en Espagne (Rev. des relig., 1888, XVII, 311-337; XVIII, 133-156). Polémistes chrétiens et juifs en France et en Espagne (Rev. des études juives, 1889, n° 35, 43-70; n° 36, 219-242). I. Lévi, Compte rendu du livre d'A. Epstein, sur les rapports du Pugio Fidei avec un Midrash Rabba. Rabbati, qui aurait puisé dans un texte perdu d'Eldad le Danite (1888, n° 34, 313-317). Du même, Le traité sur les Juifs de Pierre de l'Ancre (1622) [ibid., 1889, n° 38, 235-245]. Læb, Un mémoire de Ganganelli sur la calomnie du meurtre rituel (ibid., 1889, n° 39, 179-211). Le Juif dans l'histoire et le Juif dans la légende (1890, n° 39; Actes et conférences, xxxvIII-LXI).

Documents sur l'histoire littéraire: Leonello Modona, Deux inventaires d'anciens livres hébreux conservés dans un manuscrit de la Bibliothèque de l'Université de Bologne (1890, n° 39, 116-135). — Bacher, Un manuscrit hébreu intéressant (1890, n° 39, 139-144). — La Bibliothèque publique de Nimes (ibid., 147). — Neubauer, Insti-

#### SYRIE.

L'événement de l'épigraphie araméenne est la publication du premier fascicule des inscriptions araméennes dans le *Corpus* des inscriptions sémiti-

tutions (מקנות) de rabbins français, décisions et conseils juridiques publiés d'après British Museum, add. 11639 (1888, n° 33, 66-73). — Bacher, Abraham ibn Ezra dans le nord de la France (1888, n° 34, 300-304). — Neubauer, Menahem Vardimas de Dreux (1888, n° 33, 151-154); Dreux et Gournay (154-157). — Kaufmann, L'élégie composée sur Menahem Vardimas (1888, n° 34, 304-306). — Kayserling, Une histoire de la littérature juive de Daniel Lévi de Baniol (Marranite converti au Judaïsme, mort en 1701 à Amsterdam; ibid., 1889, n° 36, 276-289).

Sur l'histoire des Juiss d'Orient: S. Reinach, La communauté juive d'Athribis en Égypte (1888, n° 34, 235-238). — Harkavy, La conversion des Khozars d'après un ouvrage midraschique (le Tanna dibé Elija; 1890, n° 39, 144-146). — Kausmann, David Alroy et les chroniqueurs juiss (1888, n° 34, 304). — D. Cazès, Antiquités judaïques en Tripolitaine (1890, n° 39, 78-87). — S. Reinach, Les Juiss d'Orient d'après les géographes et les voyageurs (1889, n° 35, 101-107; extraits d'ouvrages dus aux voyageurs des derniers siècles). — J. Lévy, idem (ibid., 1890, n° 39, 88-96).

Histoire des Juiss d'Occident: Guttmann, Guillaume d'Auvergne et la littérature juive (ce qu'il lui doit comme philosophe scolastique) [1889, n° 36, 243-255]. — Alexandre de Hales et le Judaïsme (utilise le premier les Arabes; connaît Gabirol et Maïmonide) [1889, n° 38, 224-234]. — Blanchet, Sceaux juiss du moyen âge (Rev. numismat., 1889, A23-428). — Siméon Luce, Les Juiss sous Charles V (dans La France durant la guerre de Cent ans; Hachette, 1890). — Léon Kahn, Les Juiss de Paris depuis le vi siècle (in-8°, viii-224 pages; Paris, Durlacher, 1889). — Les Juiss de Touraine (Rev. des études juives, 1888, n° 34, 210-234). — S. Kahn, Documents inédits sur les Juiss de Montpellier au moyen âge (1889, n° 38, 258-282). — Pierre Vidal, Les Juiss des anciens comtés du

ques 1, sous la haute direction de M. de Vogüé. Comme pour les inscriptions phéniciennes, le Corpus suit l'ordre géographique; mais la géographie ne pouvait être ici le seul principe de classification :

Roussillon et de la Cerdagne. — Jonas Weyl, La résidence des Juifs à Marseille (1888, n° 33, 96-110). — L. Brunschwicg, Les Juifs de Nantes et du pays Nantais (1888, n° 33, 125-142; n° 38, 294-305). — Émile Lévy, Un document sur les Juifs du Barrois en 1321-1323 (1889, nº 38, 246-258). — Une lettre française d'un Juif anglais an xIII siècle (1889, n° 36, 256-261). — A. Blanchet, Les Juifs à Pamiers (1889, n° 35, 139-141). — Kaufmann, Extraits de l'ancien livre de la communauté de Metz (1889, n° 37, 115-130). — Kracauer, Procès de R. Joselmann contre la ville de Colmar (1889, n° 38, 282-293). — L'affaire des Juifs d'Endingen de 1470, prétendu meurtre de Chrétiens par des Juifs (1888, n° 32, 236-245). — Trois docteurs de Padoue (1889, n° 36, 293-295). — Documents sur les Juifs des États pontificaux (1889, nº 37, 131-140). — P. L. Bruzzone, Les Juifs des états de l'Église au xv111° siècle (1888, n° 32, 246-252). — Contribution à l'histoire des Juifs en Italie (1890, n° 39, 34-72).

Læb, Notes sur l'histoire des Juifs d'Espagne (extraits des travaux du P. Fita; 1889, n° 35, 136-139). — Les Caraïtes en Espagne (1889, n° 38, 206-209).

Kracauer, Persécution des Juiss dans la Haute-Silésie en 1533 (1890, n° 39, 108-116).

Th. Reinach, Rapport sur les publications de la Société des études juives (1889, n° 35; Actes et conférences, 1890, n° 39).

Læb, Bibliographie juive (ibid., 1889, n° 35, 148-159; n° 36, 307-315; n° 37, 155-160; n° 39, 148-159).

<sup>1</sup> Corpus inscr. semit. Pars secunda, inscriptiones aramaicas continens, t. I, fasc. primus, v11-166 pages in-4°; atlas grand in-folio de 19 planches; Parisiis, e Reipublicæ typographæo, 1889. — Cf. Halévy, Journal asiatique, 1890.

l'épigraphie araméenne a trop changé. Assez uniforme dans les siècles qui précèdent l'ère du Christ, elle projette, vers le 1er siècle avant l'ère nouvelle, deux rameaux très différents : l'un au nord, le palmyrénien, l'autre au sud, le nabatéen, qui conservent l'un et l'autre leurs particularités, non seulement sur leur terre natale, mais aussi dans toutes les localités de l'empire romain où les hasards du commerce, de l'armée, de la colonisation ont jeté des gens de Palmyre ou de Pétra. Après la chute de Palmyre et de Pétra paraît l'alphabet syriaque, qui diffère doublement des alphabets précédents, et par sa forme et par le caractère des monuments où il paraît et qui sont chrétiens. Il importe donc de diviser les inscriptions tout d'abord d'après le caractère de l'écriture, et non de la localité où on les trouve: d'abord les inscriptions araméennes proprement dites, puis les inscriptions palmyréniennes, nabatéennes, syriaques. Ce premier fascicule contient les inscriptions araméennes trouvées en Assyrie et en Chaldée, en Asie Mineure 1, au Caucase, en Adarbaijan, en Grèce, dans l'Arabie du Nord et en Égypte, y compris les papyrus araméens. On voit l'immense extension de l'écriture et de la langue araméenne hors de leur pays d'origine et c'est une des données les plus inattendues de cette épigraphie de nous avoir révélé une sorte de lingua franca de l'Orient qui, dès le viii siècle avant le Christ, con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Darmesteter, L'inscription araméenne de Limyra (Journal asiatique, 1888, II, 508-510.

quiert sa place à Ninive et à Babylone, à côté du massif cunéiforme que son simple et léger alphabet est appelé à déposséder, comme à Abydos d'Égypte et à Éléphantine, à côté du hiéroglyphique d'où cet alphabet est sorti; qui devient plus tard la langue administrative de la Perse et des satrapies, règle les échanges des caravanes sur les routes de Syrie en Arabie, et s'installe à Teima, à la tête du Hedjaz.

M. Drouin a suivi l'histoire de ces progrès de l'écriture phénico-araméenne dans la région orientale. Il la suit en Assyrie, chez les Achéménides, chez les vassaux des Arsacides; variant peu dans les pays au delà du Tigre, en Mésopotamie au contraire, donnant naissance aux variétés de Palmyre, des Nabatéens, d'Édesse, de la Mésène et de la Characène, et des Mandéens 1. M. Drouin a aussi entrepris avec courage le déchiffrement et le classement des monnaies à légendes araméennes de la Characène. La Characène, dont M. Drouin donne également une esquisse géographique et historique<sup>2</sup>, est le royaume fondé par Hyspaosines, satrape d'Antiochus Sidetes, vers l'an 129 avant notre ère, dans cette région de la basse Chaldée qui avait déjà une si longue histoire, et qui, après Alexandre, était devenue ou redevenue le centre de commerce le plus puissant des mers du sud. L'histoire de la dynastie d'Hyspao-

<sup>1</sup> La numismatique araméenne sous les Arsacides et en Mésopotamie (Journal asiatique, 1889, I, 376-401).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notice historique et géographique sur la Characène (Extrait du Muséon, 24 pages in-8°; Paris, Leroux, 1890).

M. Waddington en combinant les rares données des historiens avec le témoignage des belles monnaies grecques qu'ont laissées les rois de Characène et qui, datées de l'ère des Séleucides, se suivent de l'an 124 avant notre ère à l'an 131 de notre ère. Viennent après ces monnaies ou à côté d'elles une quarantaine de monnaies araméennes dont M. Drouin a le premier abordé l'étude d'ensemble : il a dressé la liste des rois qui y semblent représentés, au nombre de neuf, et les range à la suite des rois à légende grecque de l'an 138 à l'an 228, date où le royaume de Characène a dû disparaître, comme tous les royaumes indépendants, devant Ardashir et la dynastie sassanide 1.

Le grand dictionnaire syriaque élaboré par Quatremère, Bernstein et autres, et achevé par Payne-Smith, est loin de rendre inutile la publication du lexique de Bar Bahlûl, entreprise par M. Rubens Duval, et dont le premier quart vient de paraître<sup>2</sup>. Bar Bahlûl, seul représentant avec Bar 'Ali de l'école lexicographique de Honain (mort en 873), n'a pas visé à faire un lexique syriaque en règle: il a voulu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essai de déchiffrement des monnaies à légendes araméennes de la Characène (Extrait de la Revue numismatique, 70 pages in-8°; Paris, Leroux, 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lexicon syriacum auctore Hassano Bar Bahloul, voces syriacas graecasque cum glossis syriacis et arabicis complectens e pluribus codicibus edidit et notulis instruxit R. Duval, fasc. 1; Paris, Bouillon, 1888, VI-22-347 pages.

faire un recueil des expressions rares, difficiles ou étrangères qui se rencontrent dans les livres syriaques; les termes usuels n'y sont presque pas représentés. Il suit que son livre est une véritable encyclopédie, où l'histoire, la géographie, la littérature, auront à puiser autant que la lexicographie propre et la grammaire. M. l'abbé Martin a donné quelques exemples des nouveautés qu'il contient 1, et quand la publication sera achevée, nous espérons que M. Duval, sans entreprendre la traduction d'un ouvrage qui s'y prête peu, fera profiter les divers publics scientifiques du fruit de son travail, en en dégageant luimême, à l'usage de ceux qui ne sont pas aramaisants, les faits nouveaux que contient cette compilation: nul n'est mieux préparé que lui à cette tâche difficile, mais non ingrate. Dans l'introduction qui doit paraître à la fin de la publication, M. Duval traitera de l'origine et de la composition du lexique, des sources de Bar Bahlûl et des dialectes cités dans le lexique. Il donnera aussi un index des mots cités, mots syriaques, arabes, persans et hébreux, qui formera un instrument précieux pour une étude historique du syriaque et des mouvements d'idées qu'il a subis.

M. Tixeront, professeur au grand séminaire de Lyon<sup>2</sup>, et après lui M. Rubens Duval<sup>3</sup>, ont repris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, I, 284-294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les origines de l'Église d'Edesse et la légende d'Abgar, Maisonneuve, in-8°, 201 pages.

<sup>3</sup> Journal asiatique, 1888, II, 518-524.

l'histoire des origines de l'Église d'Édesse et de la légende d'Abgar. On sait que, d'après là tradition locale, fixée dans la Doctrine d'Addaï, l'Église d'Édesse se rattache directement au Christ, qui envoie un de ses disciples, Addaï, guérir et convertir le roi Abgar. Addaï consacre Abgar, qui subit le martyre sous le fils persécuteur d'Abgar et meurt sans avoir pu consacrer son successeur Palout; celui-ci va à Antioche recevoir l'imposition de l'évêque Sérapion, qui l'a reçue de l'apôtre Pierre, par l'intermédiaire de Zéphyrien de Rome. Mais comme Sérapion et Zéphyrien sont des personnages historiques qui ont exercé dans les premières années du me siècle, il suit que l'Église d'Édesse date en réalité de la fin du 11° siècle, et que l'Abgar de la légende est Abgar IX (179-214), le contemporain de Septime Sévère. La légende d'Abgar répond au double désir de rattacher l'Église d'Édesse à la fois aux apôtres et à l'Église de Rome, et elle atteint son objet en créant Addaï et en faisant remonter dans le passé Sérapion et Zéphyrien de plus d'un siècle et demi. La Doctrine d'Addaï, dont la partie essentielle est déjà connue d'Eusèbe (270-290), a été remaniée et amplifiée, et, dans la forme où elle se présente à nous, se place entre le concile de Nicée et celui d'Éphèse (312-430).

M. Duval donne un autre exemple de ces déplacements légendaires de l'histoire, dont l'Église d'Édesse semble avoir été coutumière, afin de rehausser l'antiquité de ses souvenirs. Les Actes de Sharbil racontent le martyre d'un prêtre païen, converti, l'an

xv de Trajan, par l'évêque d'Édesse, Barsamia; par malheur un des personnages est dit contemporain de Fabianus, évêque de Rome; or Fabianus a été pape de 236 à 250, c'est-à-dire environ un siècle et demi après la date de Trajan; ce qui prouve que le même anachronisme qui a fait reculer d'un siècle et demi Addaï, Aggaï et Palout dont Barsamia est le second successeur, a fait remonter d'autant le martyre de Sharbil. C'est la persécution de Decius (249-251) que l'on a fait remonter à Trajan, et M. Duval retrouve dans les actes du martyre d'Habib sous Licinius et Constantin en 309 le modèle sur lequel ont travaillé les auteurs des Actes de Sharbil.

M. l'abbé Martin a achevé sa large analyse de l'Hexaméron de Jacques d'Édesse, qui contient des faits intéressants pour le folk-lore et surtout des renseignements indirects utiles sur les idées et connaissances du temps. Toute la partie géographique reproduit fidèlement Ptolémée, et comme le manuscrit est de l'an 837, elle fournit des variantes de Ptolémée antérieures de plus de trois siècles au manuscrit le plus ancien du texte grec<sup>2</sup>.

La légende d'Alexis, l'homme de Dieu, qui a eu tant de fortune en Occident et a inspiré à notre littérature du moyen âge un de ses premiers chefs-d'œuvre, est aussi née à Édesse et repose probablement

8

<sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, II, 40-58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 1888, I, 401-490. — J. Darmesteter, Variantes anciennes au texte de Ptolémée (dans la Revue des études grecques, n° 10, p. 180 et suiv.).

sur un fait historique. C'est l'histoire d'un jeune Romain, doué de tous les biens de la fortune et de la nature, qui, la nuit de ses noces, quitte sa famille et sa patrie, va vivre en mendiant dans les austérités et la prière à Édesse, n'est reconnu qu'à sa mort et reçoit de l'évêque Raboula les honneurs d'un saint. Dans certaines formes de la légende, Alexis, commençant à être connu à Édesse, s'enfuit, revient à Rome, dans la maison de son père, vit parmi les esclaves dans la misère et les insultes, près de son père, de sa mère et de sa fiancée qui le pleurent toujours et dont il ne se fait pas reconnaître: à sa mort un miracle le dénonce à l'adoration du peuple. M. Amiaud a publié les textes syriaques relatifs à la légende et, les traitant avec la critique et les procédés en usage dans la philologie classique, est arrivé à faire l'histoire du développement de la légende. La première version, celle qui fait mourir Alexis à Édesse, est la version originale; elle repose probablement sur un fait purement historique qui s'est passé sous l'épiscopat de Raboula (412-435). La légende, passée chez les Grecs, s'agrandit dans le sens du merveilleux et du romanesque, et plus tard, retraduite en syriaque, donne lieu à la seconde version, dont le style plein d'hellénismes trahit encore les origines 1.

La légende syriaque de saint Alexis, LXXXV; traduction, 24 pages; texte, 74 pages in-8° (Bibliothèque de l'École des hautes études, 79° fascicule; Paris, Vieweg-Bouillon, 1889).

Les destinées de l'Église nestorienne ont un singulier intérêt pour l'histoire de l'Extrême-Orient, puisqu'elle a porté sa lumière de Bagdad et d'Ourmia jusqu'à Pékin. L'Histoire du patriarche Mar Jabalaha II et de Rabban Çauma 1, publiée par le P. Bedjan, qui a déjà tant fait pour l'histoire littéraire de ses coreligionnaires, et dont M. Duval nous a donné une analyse substantielle<sup>2</sup>, est un document instructif, non seulement pour l'histoire des Nestoriens, mais aussi pour celle des princes mogols de l'Adarbaidjan de la fin du xin° siècle, avec laquelle elle est étroitement mêlée. Mar Jaballaha et Rabban Çauma étaient deux chrétiens de Chine qui s'étaient mis en route pour le pèlerinage de Jérusalem. A Bagdad, le patriarche étant mort, on élut Mar Jaballaha à sa place, malgré lui et bien qu'il ne connût pas le syriaque. Il resta patriarche trente-sept ans durant et vit passer sur le trône sept princes mogols, tour à tour favorables aux chrétiens, christianisant persécuteurs ou indifférents. C'est l'un de ces princes, Arghûn, qui envoya en mission Rabban Çauma en Europe pour essayer de combiner avec les chrétiens un plan de conquête de la Terre-Sainte, et dont Rémusat a retrouvé aux Archives les lettres au roi de France. Les impressions de voyage de Rabban Çauma en Europe sont rendues d'après son journal persan que le rédacteur de l'Histoire, probablement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris, Maisonneuve, 1 vol. in-12, 185 pages, 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le patriarche Mar Jaballaha II et les princes mongols de l'Adherbaidjan (Journal asiatique, 1889, I, 318-354).

un contemporain, avait sous les yeux. Ce document donne une idée très vive et riche en détails des oscillations politiques et religieuses de la cour mogole, et aussi de l'étendue et de la facilité des communications morales et matérielles dans ce moyen âge oriental, où la communauté de foi créait une telle unité d'un bout à l'autre de l'Asie qu'un congrès de Bagdad peut faire un patriarche d'un voyageur chinois qui passe.

# IV

### ARABIE ET MONDE MUSULMAN.

Les textes arabes anciens sont limitrophes par la langue, comme ils le sont par le lieu d'origine, entre l'araméen et l'arabe littéraire 1. Ces textes vont s'augmenter des neuf cent cinquante inscriptions, presque toutes inédites, que M. Bénéditte rapporte de sa mission dans la péninsule Sinaïtique et qui vont sans doute contribuer largement, par l'abondance des noms propres théophores, à la restitution du Panthéon du désert 2. M. Clermont-Ganneau, reprenant les particularités du dialecte arabe de Bagdad signalées par M. Jeannier 3, montre qu'elles se retrouvent dans l'arabe vulgaire et dans le dialecte de Syrie aussi bien qu'en hébreu : certains traits qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Halévy et Duval : l'article han dans les inscriptions arabes de Lihyan est-il l'origine de l'article hébreu? (Journal asiatique, 1889, II, 533).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiatique, 1889, II, 364-373.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, 1880, II, 331-348.

semblent une corruption toute moderne, tels que le n euphonique des suffixes pronominaux, se retrouvent déjà à l'état organique en phénicien. Souvent ce que l'on appelle corruption n'est que la manifestation de formes anciennes restées dans l'ombre 1. M. Max van Berchem a ajouté un spécimen de plus à la collection déjà considérable des textes en dialecte arabe d'Égypte 2. M. Mayer Lambert débute dans les études arabes par un travail intéressant sur la vocalisation du verbe et des formations nominales, où il expose des hypothèses neuves et ingénieuses qui auraient gagné peut-être à être exposées avec une critique plus indulgente des hypothèses de ses devanciers 3.

Les personnes qui veulent étudier l'arabe dans sa forme théorique, telle que l'a fixé l'idéal de ses grammairiens, trouveront le livre classique dans le Kitâb de Sîbawaihi dont M. Hartwig Derenbourg vient d'achever l'édition 4. Elles trouveront cette grammaire, telle qu'on l'enseigne, dans l'Alfyyah d'Ibn Melik, publié par M. Goguyer, abrégé grammatical en mille distiques très populaire dans les écoles 5. Elles la trouveront, servant de matière aux jeux d'esprit d'un

<sup>1</sup> Journal asiatique, 1888, II, 503-505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 1889, II, 84-110.

<sup>3</sup> Observations sur la théorie des formes nominales de M. Barth (Journal asiatique, 1890, I, 164-179).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tome II, 2° partie, in-8°, Paris, Imprimerie nationale, 1889.

Manuel pour l'étude des grammairiens arabes. La Alfyyah d'Ibn Malik, suivie de la Lammiya du même auteur; Beyrouth, 1888, in-8°, xx-353 pages. Cf. Barbier de Meynard, Journal asiatique, 1888, II, 355.

pédant lettré, dans les Récréations grammaticales de Hariri, l'auteur des fameuses séances. Hariri, comme tous les grands littérateurs de son temps, était aussi, était avant tout un grammairien. Si Sîbawaihi rappelle Pâṇini, les poèmes grammaticaux de Hariri rappellent ces poèmes sanscrits comme le Bhaṭṭikāvya, où le poète (?) a pour ambition suprême de faire rentrer les formes grammaticales les plus rares et fait de chaque stance une mosaïque de paradigmes. M. Léon Pinto a publié, traduit et commenté ce texte, qui est resté populaire dans les universités musulmanes et peut servir d'introduction à la haute littérature du temps, car elle en donne la clef 1.

La transcription du nom de Jésus dans le Koran a fourni à M. Derenbourg l'occasion d'observations intéressantes sur la transcription des noms bibliques en arabe et les corruptions amenées par la différence du vocalisme et l'action de l'imâle<sup>2</sup>.

M. Snouck Hurgronj a résumé dans la Revue de l'histoire des religions les conquêtes les plus récentes de la science sur l'histoire de l'Islam, d'après les études de Wellhausen sur le paganisme préislamique et d'après les observations faites sur place et sur la matière vivante par Doughty<sup>3</sup>. M. Goldziher y a ramassé les traces d'influence du christianisme et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Molhat al-Irab ou les récréations grammaticales de Hariri; traduit par Léon Pinto; Paris, Challamel, 3 fasc. in-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue des études juives, 1889, n° 35, 126-128.

<sup>3</sup> Revue de l'histoire des religions, 1889, XX, 64-90.

des Évangiles sur l'Islamisme primitif 1. L'Islam au xix siècle de M. Le Chatelier donne des renseignements utiles sur l'état actuel de l'Islam, sa propagation dans l'intérieur de l'Afrique, le rôle que joue dans cette propagande le réveil des écoles mystiques, et ce qu'il a de force et de résistance 2.

M. Zotenberg continue l'impression du Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale, rédigé par M. de Slane; le second fascicule qui vient de paraître contient la fin de l'histoire, les sciences, la philosophie, la fiction et commence la philologie<sup>3</sup>. Le seul texte littéraire nouveau publié à notre connaissance est le Zein-el-asnam, un de ces contes des Mille et une Nuits dont on n'avait pas encore retrouvé l'original et que M. Zotenberg a retrouvé, avec le conte d'Aladin, dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale (n° 1716). M<sup>lle</sup> Florence Groff, sœur de l'égyptologue et élève de l'École des langues orientales, en a publié une élégante édition entièrement vocalisée, avec un vocabulaire complet, qui fournira un livre commode aux débutants . Nous devons signaler ici les services rendus à la littérature arabe par les savants Pères de Beyrouth, en particulier par le P. Cheikho, qui

<sup>1</sup> Revue de l'histoire des religions, 1888, XVIII, 180-199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In-8°, 187 pages; Paris, Leroux, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pages 337-656, du n° 1869 au n° 1057. Imprimerie nationale, 1889.

<sup>\*</sup> Zein el-asnam, conte des Mille et une Nuits, extrait des manuscrits de la Bibliothèque nationale; Paris, Leroux, 1889; in-8°, 39 pages de texte, 45 de vocabulaire.

nous donne le Divan inédit de la poétesse al-Hansâ, qui fut la reine de l'élégie au temps de Mahomet « et n'avait point d'égal en poésie parmi les hommes ni parmi les Djinns » 1; le P. de Coppier en a publié une traduction française très élégante 2. Le P. Cheikho a publié également les poésies d'Aboul 'Atâhiyat, une des illustrations poétiques des premiers Abbasides 3: il annonce une édition nouvelle de l'histoire des dynasties d'Abul Faraj, qui complète les lacunes de l'édition de Pocock, et une étude d'ensemble sur les poètes arabes chrétiens.

M. Costomidès a dressé une liste considérable de médecins grecs dont le texte n'existe plus qu'en latin ou en arabe 4. L'étude de M. Camussi sur le traitement de la rage chez les Arabes et l'emploi des insectes vésicants dans la médecine arabe ont un intérêt qui n'est pas purement médical. En passant en revue tous les médecins arabes depuis Razi et Avicenne jusqu'à Clot-Bey qui, au milieu de ce siècle, introduit en Égypte la médecine européenne sous forme arabe, M. Camussi distingue ce que les Arabes ont pris des Grecs et des Latins et ce qu'ils y ont ajouté d'eux-mêmes; et nous voyons au xvie siècle, quand les Arabes sont traduits, quelques-unes des superstitions médicales les plus étranges, qu'ils ont créées sur la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Diwan al-Hansa', in-8°, 248 pages, 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Diwân d'al-Hansâ, texte et traduction, in-8°, 338 pages, 1889, par le P. de Coppier, S. J.

<sup>3</sup> Poésies d'Abûl 'Atâhyat, petit in-8°, 389 pages, 1888.

Bulletin de l'Acad. des inscriptions, 1889, 190-198.

foi d'un principe grec mal compris, envahir la médecine européenne <sup>1</sup>. MM. Houdas et Martel ont achevé la publication et la traduction du *Tohfat* d'Ebn Acem, ce poème juridique qui fait pour le droit ce que l'Alfiyah fait pour la grammaire <sup>2</sup>.

L'histoire des croisades, qui est faite dans l'ensemble, se reprend dans le détail, grâce à la masse de documents fragmentaires que nous envoient la littérature orientale et l'épigraphie. Deux notes trouvées par M. l'abbé Martin dans des manuscrits syriaques nous confient les doléances d'une communauté jacobite, dépouillée par les Turcs aux approches de la première croisade, et qui ne voit venir l'armée libératrice des chrétiens que pour voir son bien passer aux mains plus tenaces des croisés 3. L'histoire de leurs revendications et l'énumération des finances qu'ils ont à débourser pour rentrer en possession de leur dû montrent que les croisés avaient emporté avec eux les mœurs de l'Occident au pied du Saint-Sépulcre. M. Max van Berchem a repris, à la suite d'un examen archéologique fait sur place, l'histoire de ce château de Bâniâs, dont M. Clermont-Ganneau nous avait dit les destinées sous les Ayyûbites. Construit par les Francs après la conquête de Bâniâs vers 1139,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1888, I, 344-400; II, 753-304. Cf. les rectifications du D<sup>r</sup> Leclerc, ibid., 1888, II, 357-360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 4° et le 5° fascicule, relatifs aux contrats de vente; Alger, 1885. Cf. les précédents rapports.

Les premiers princes croisés et les Syriens Jacobites de Jérusalem (Journal asiatique, 1888, II, 171-490; 1889, I, 33-79).

démantelé quatre-vingts ans plus tard par l'Ayyûbite Moazzem, rebâti et restauré par ses successeurs immédiats, puis par le nouveau maître Mamelouk, Bîbars, ce château reflète dans ses vicissitudes celles de la Palestine durant les croisades 1. M. Clermont-Ganneau nous a montré à nouveau, dans la technique du pont de Lydda, construit par Bîbars avec des matériaux pris à des monuments chrétiens, comment une même œuvre d'art peut refléter et raconter ces vicissitudes historiques<sup>2</sup>. M. Hartwig Derenbourg, mettant en œuvre, avec beaucoup d'art et d'industrie, les matériaux nombreux qu'il a déjà réunis et publiés sur l'émir Ousâma ben Mounkidh et les combinant avec les autres documents du temps, commence l'histoire de la vie de ce personnage, mêlé à tous les grands événements du 1er siècle des croisades et qui, au tard de sa vie, évoque les souvenirs de sa longue carrière avec une mémoire si pittoresque<sup>3</sup>. Le lexique français-arabe, avec transcription du français en caractères coptes, publié et commenté par M. Maspero, sorte de manuel de la conversation à l'usage des Coptes du xiiie siècle qui essayaient de parler le français ou plutôt la lingua franca de l'Orient latin, est un des plus étranges et des plus

<sup>1</sup> Le château de Bâniâs et ses inscriptions (Journal asiatique, 1888, II, 440 et suite).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notes d'épigraphie et d'histoire arabe (Journal asiatique, 1888, II, 305-310).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O sâma ben Mounkidh, un émir syrien au 1° siècle des croisades (1095-1188). In-8°, 1° partie, x-202 pages; Leroux (Publications de l'École des langues orientales).

intéressants échos du mouvement de civilisation produit par les croisades 1.

La Gâmi 'el-Goyûshi du Caire, décrite et étudiée par M. Max van Berchem, est une mosquée de l'époque fatimide; elle a été érigée par le khalife Mostansir Billah, l'an 498 de l'hégire (1105), et présente de curieux spécimens de la vieille architecture musulmane; l'essai de M. Berchem est un nouvel exemple des lumières que peut fournir Makrizi sur la topographie moderne du Caire<sup>2</sup>. M. Ravaisse, portant dans l'histoire de l'évolution artistique une rigueur chronologique peut-être trop absolue, place entre les années 1125 et 1135, sous le khalife El-Amir, le passage de l'art arabe de la forme byzantine à la forme purement arabe; ce sont du moins les dates de deux mihrabs qui présentent d'une façon tranchée les caractères des deux périodes. M. Ravaisse place entre ces dates une période de transition, courte mais décisive 3.

M. Mercier nous a donné le second volume de son Histoire de l'Afrique septentrionale qui résume d'une façon si claire et si utile tous les travaux de l'érudition historique sur cette région. Ce volume est consacré à la période berbère et à la période

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le vocabulaire français d'un Copte du XIII<sup>e</sup> siècle (Romania, 1888, 480-312).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoires de l'Institut égyptien, 1888, 605-620.

<sup>3</sup> Ibid., 1888, 621-667.

Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie), depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française, 1830 (vol. II, 447 pages in-8°).

arabe hilalienne: il s'ouvre en 1045, c'est-à-dire à l'époque où le khalife fatimide El-Mostancer se débarrasse des tribus hilaliennes parquées dans le Saïd en les lançant contre son vassal rebelle de Kairouan, et prépare ainsi à son insu le triomphe définitif de la race arabe et de l'Islam dans l'Afrique du Nord jusqu'à l'Atlantique. M. Mercier suit le progrès de l'arabisation de l'Afrique du Nord; la lutte des dynasties numides et arabes; la nouvelle expansion en Espagne de l'Islam rajeuni et exalté par le sang berbère; la formation des empires almoravide et almohade, puis des dynasties secondaires qui naissent de leur décomposition, Hafsides, Zayanites, Mérinides. L'expulsion des Maures de Grenade marque le retour offensif de la civilisation chrétienne sur l'Afrique 1. L'Afrique, menacée à son tour, semble près de rentrer comme au temps de Rome sous la loi de l'Europe, quand le génie de deux pirates turcs y prolonge pour trois siècles l'ascendant politique de l'Islam. Le volume s'arrête à 1545, à l'apparition des deux frères Barberousse. Le troisième et dernier volume conduira l'Afrique jusqu'à la date de 1830, qui renoue par la France la tradition romaine en Afrique et rouvre les fastes de la province de Numidie, indéfiniment élargie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucien Dolfus, Morisques et Chrétiens de 1492 à 1570 (Rev. de l'hist. des relig., 1889, XX, 258-278). — Correspondance des deys d'Alger avec la cour de France, 1579-1883 (recueillie dans les dépôts d'archives des Affaires étrangères, de la Marine, des Colonies et de la Chambre de commerce de Marseille, publiée avec une introduction, des éclaircissements et des notes).

Le Maroc, si longtemps négligé et inaccessible, est de toute la Berbérie le pays dont l'étude a le plus avancé dernièrement. Les belles explorations du vicomte de Foucauld, en sillonnant le Maroc d'itinéraires scientifiquement relevés qui le traversent dans deux directions, du nord au sud-ouest et de l'extrême ouest jusqu'à la frontière algérienne, permettront de suivre, mieux qu'on n'a pu le faire jusqu'à présent, l'histoire du Maroc dans des régions historiques sur lesquelles on n'avait que de vagues données 1. Le Nozhet el-hâdi, histoire de la dynastie saadienne au Maroc, traduite par M. Houdas, nous donne les origines de l'empire du Maroc, tel qu'il existe aujourd'hui<sup>2</sup>. Le Maroc était le pays berbère où l'élément indigène était resté le plus pur et l'élément conquérant arabe s'y trouvait presque noyé. Les Berbères, convertis sincèrement à l'Islam, surent, comme les Persans, distinguer entre la religion et ses apôtres étrangers, acceptèrent l'une et repoussèrent les autres, et trouvèrent des armes dans l'Islam même contre leurs conquérants. Almoravides, Almohades, Mérinides, l'initiative de l'inspiration divine soulève sans cesse parmi eux, contre leurs maîtres arabes, de nouveaux et prestigieux prétendants. Nulle part il n'y eut plus de Mahdis, fonda-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reconnaissance an Maroc, 1883-1884 (1 vol. in-4°, xvi-495 pages; atlas de 21 planches; Paris, Challamel, 1888).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nozhet el-hâdi, histoire de la dynastie saadienne au Maroc (1511-1670), par Mohammed Esseghir ben Elhadj ben Abdallah Eloufrani; traduction, vii-560 pages in-8°; Paris, Leroux, 1889.

teurs d'empires terrestres. Mais sous les Mérinides, l'expulsion des Maures, les progrès des chrétiens sur la côte, l'invasion turque, créent une situation périlleuse qui rend nécessaire un groupement nouveau des forces, et les Saadiens, d'origine arabe, mais depuis longtemps nationalisés, viennent à l'houre voulue. Leur histoire est d'ailleurs une lutte perpétuelle contre les zaouias, foyer d'indépendance indestructible, puisqu'il s'allume à la conscience religieuse; ils luttent contre elles par la parole autant que par les armes. L'auteur du Nozhet, Mohammed Esseghir Eloufrâni, qui vivait à la fin du xvir siècle, a eu la bonne pensée de publier in extenso les correspondances échangées entre les princes saadiens et les chefs des principales zaouias. M. Houdas a rendu un autre service en donnant l'Histoire de la conquête de l'Andalousie, d'Ibn el-Qouthiya, un des plus anciens historiens arabes d'Espagne (977)1.

M. Delphin, professeur d'arabe à Oran, nous fait entrer à l'Université de Fez et nous initie à l'organisation de l'enseignement supérieur musulman<sup>2</sup>. L'Université de Fez est célèbre depuis longtemps et a justifié le hadis attribué au Prophète: « La science jaillira de la poitrine de ses habitants, comme l'eau sourdra de ses murs. » Il semble qu'elle ne soit pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil de textes... de l'École des langues orientales (1889, I, 219-280).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fas, son université et l'enseignement supérieur musulman (1 vol. in 8°, 121 pages; Paris, Leroux, 1889).

absolument déchue, car M. Delphin nous apprend que, dans les examens jadis tenus à Oran pour les candidats indigènes aux fonctions judiciaires, les tholba qui avaient étudié à la mosquée Qarouin du Fez étonnèrent la Commission par l'étendue de leurs connaissances en lettres arabes et distancèrent de loin leurs camarades. M. Delphin, ayant reçu les notes d'un ancien étudiant de Fez, plus tard professeur à la grande mosquée de Tlemcen, a pu nous donner des renseignements très précis sur l'organisation de l'enseignement, la nomenclature des sciences qu'on y enseigne, des ouvrages que l'on y étudie, et aussi sur la vie des professeurs et des élèves, et leurs rapports avec le gouvernement et avec la population. Cette université musulmane rappelle nos vieilles universités du moyen âge par bien des points, par le programme tout pénétré de théologie et de logique, par l'autonomie de la population, par le désintéressement des études — « car observe l'autorité de M. Delphin, on n'y étudie pas là comme en Algérie, pour obtenir un diplôme et l'accès à des fonctions » — et ensin par les jalousies de savant, telles que l'on n'admet pas en justice le témoignage d'un savant contre un autre! Il semble aussi que les trésors de la Bibliothèque de Qarouin ne soient pas un mythe, quoique le conservateur, nommé par le Qadhi, en connaisse seul le contenu.

Maktar, qui a tant donné à l'épigraphie néo-punique, vient de fournir quelques fragments d'inscriptions libyques qui ne suffiront pas à éclaircir le problème du vieux berbère 1. M. Basset, envoyé en mission au Sénégal par l'Académie des inscriptions, y est allé étudier la langue des Zenaga, qui ont donné leur nom au pays et qui représentent pour nous le groupe le plus accessible du Berbère méridional. Il est temps de le recueillir, car il disparaît devant le hasania, le dialecte arabe vulgaire apporté par l'Islam, et n'est plus représenté que par les marabouts de la tribu des Trarza. Les Zenaga n'intéressent pas seulement la philologie berbère; ils ont eu aussi une heure d'histoire éblouissante au xII° siècle, quand ils ont lancé les Almoravides sur l'Espagne et refoulé le christianisme déjà triomphant<sup>2</sup>. En attendant qu'il nous communique le résultat de ces nouvelles recherches, M. Basset fournit à la philologie comparative des dialectes berbères une base sûre et commode en donnant les fables de Loqmân traduites, entièrement ou partiellement, dans vingttrois dialectes berbères, presque tous les dialectes de la branche septentrionale. La plupart de ces textes représentent des dialectes dont on ne possédait pas encore de documents et M. Basset les a recueillis au cours de ses missions en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sahara, dans le Sénégal. Le rapprochement de ces textes, qui reproduisent un seul et même fond dans les divers dialectes, en fait res-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berger, Inscriptions libyques et néo-puniques (Bull. archéol., 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiatique, 1888, I, 547-555.

sortir sans effort les particularités phonétiques et syntactiques 1.

M. de Rochemonteix ajoute à ces documents des contes du Sous et de l'oasis de Tafilelet : ces contes représentent la langue du Sud marocain, peu étudiée jusqu'ici et qui a failli pourtant devenir un instant le point de départ de nos études berbères. Les premiers textes que l'on ait recueillis l'avaient été à Mogador, par le consul Delaporte, en 1840; mais à sa mort ils allèrent dormir dans la Bibliothèque nationale d'un sommeil qui ne fut interrompu que quarante ans plus tard par M. Basset qui en tira le poème Shelha de Cabi. Dans l'intervalle les événements avaient dirigé la recherche du côté de l'Algérie où la source est moins pure, et du côté du Sahara. Les quatre contes publiés par M. de Rochemonteix, dont les uns sont tirés de la collection Delaporte, les autres de la source orale, sont intéressants pour le folk-lore autant que pour la philologie, et deux d'entre eux rappellent de très près les contes classiques de Midas et de Rampsinit<sup>2</sup>.

L'expansion de la France dans le bassin du Sénégal et du Niger nous met en contact avec tous ces royaumes nègres du Soudan occidental, qui

Loquan berbère, avec quatre glossaires et une étude sur la légende de Loquan; Paris, Leroux, 1890, xcviii-409 pages in-12.

Documents pour l'étude du berbère... traduits et commentés (Journal asiatique, 1889, I, 198-228, 402-427).

semblent de loin une matière chaotique, sans cesse décomposée et recomposée, et qui échappe à l'histoire. Cependant, grâce à l'Islam qui les a pénétrés très anciennement et qui a conservé le souvenir de ses conquêtes, on peut remonter dans leur histoire beaucoup plus haut qu'on n'imaginerait. M. Basset nous donne une idée de ce qu'il y a à faire dans cette direction en combinant avec les récits des voyageurs européens les données des voyageurs arabes depuis El-Bekri et Ibn Khaldoun: on s'aperçoit alors que, malgré les lacunes inévitables que les inductions linguistiques peuvent combler jusqu'à un certain point --- car elles permettent, dans certaines limites, de suivre les déplacements de tribus — il n'est pas impossible de restituer au jour l'histoire continue de ces dynasties musulmanes, Songhaï, Haoussa, Melli, Foulah et Bornou, dont les derniers restes disparaissent devant la marche du drapeau français 1.

L'épigraphie himyarite est la branche la plus jeune de l'épigraphie sémitique et il en est peu dont le matériel se soit accru plus rapidement. Depuis longtemps les orientalistes se consumaient sur les quelques inscriptions rapportées par Arnaud ou jetées par quelque hasard dans les musées d'Europe, quand M. Halévy, au retour de son aventureuse exploration de Sana, en 1870, jeta d'un coup dans la circulation 550 inscriptions, près de dix sois ce

<sup>1</sup> Mélanges d'histoire et de littérature erientales (Muséen, 1888, 49-60, 137-151).

que l'on possédait. Voici à présent que M. Glaser rapporte de trois voyages dans le Yémén plus de 1,500 inscriptions, dont quelques-unes contiennent plus de cent trente lignes.

M. Joseph Derenbourg, assisté de M. Hartwig Derenbourg, vient de faire paraître le premier fascicule de la partie du Corpus consacrée aux inscriptions du Yemen, qui entrent ainsi dans le domaine public en même temps que l'épigraphie araméenne 1. A en juger par l'esquisse que M. Glaser a tracée du résultat de ses découvertes, il est permis de penser que cette épigraphie, sans nous faire remonter dans les périodes anciennes de la grandeur sabéenne, celles qui ont laissé leur reflet dans la Bible et mélé leur légende à celle de Salomon, nous fournira les éléments d'une histoire suivie durant les premiers siècles de notre ère, qui ont vu la chute des Minnéens, l'invasion romaine, le choc en retour des Abyssiniens sur l'Arabie méridionale, les luttes contre Byzance<sup>2</sup>. Elle éclaircira surtout l'histoire religieuse du Yémen dans la période préislamique: elle nous apprendra peut-être jusqu'à quel point la propagande juive et chrétienne avait frayé les voies

Corpus inscriptionum semiticarum. Pars quarta, inscriptiones himyariticas et sabæas continens, t. I, fasc. primus, p. 102; Parisiis, e Reipublicæ typographæo, 1889. — Hartwig Derenbourg. Un nouveau roi de Saba' sur une inscription sabéenne inédite du Louvre (Bibl. de l'École des hautes études, sciences religieuses, I, 92-99).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Compte rendu du livre de M. Glaser, par M. Halevy (Revue. des études juives, 1889, n° 38, 312-318).

à Mahomet et ce qu'il faut penser de cette dynastie juive de Dhou Novâs, dont les persécutions contre les chrétiens auraient amené la conquête abyssinienne. M. Halévy conteste l'authenticité des documents sur lesquels repose l'histoire traditionnelle de Dhou Novâs 1. Comme une polémique qui semble devoir durer a commencé à s'ouvrir sur cette question, nous en renvoyons l'exposé au prochain Rapport.

Le roi 'Amda Syon, qui régna trente années en Éthiopie, dans la première partie du xive siècle, est un des princes guerriers les plus illustres de la dynastie salomonienne. La chronique éthiopienne, publiée par M. Basset<sup>2</sup>, ne contient pourtant qu'une page sur ce prince et encore ne parle-t-elle que de sa vie privée, vie peu édifiante et toute salomonienne. M. Basset, dans les notes abondantes où il complète les lacunes de la chronique, a dû raconter ses guerres d'après les écrivains chrétiens et musulmans. M. Perruchon nous en donne le récit éthiopien d'après un manuscrit du British Museum. Ces luttes d'Amda Syon avaient pour objet de rétablir l'autorité de la dynastie chrétienne sur les provinces qui s'étaient détachées au sud et à l'est, et étaient tombées sous le joug de princes maures. Ces guerres firent d'Amda Syon un héros national et ses

L'amen critique des sources relatives à la persécution des Chrétiens du Nedjran par le roi juif des Himyarites (Rev. des études juives, 1889, n° 35, 16-42; n° 36, 161-178).

Journal asiatique, 1881.

exploits inspirèrent la poésie populaire: on dit qu'il reste des spécimens de ces cantilènes et dans le récit publié par M. Perruchon<sup>1</sup>, récit très littéraire et plein de souvenirs bibliques, on sent passer pourtant un souffle épique qui semble parfois rendre l'écho d'une épopée populaire.

V

#### ASSYRIE.

Dans le chaos des documents chaldéens, les inscriptions exhumées de Tello par M. de Sarzec présentent un de ces groupes compacts, qui forment une unité, qui appartiennent à une région bien déterminée, à une même série historique, à une même période de civilisation. Aussi sont-elles destinées à fournir à l'histoire un de ces points de repère sans lesquels elle piétine éternellement sur place ou se perd dans des combinaisons stériles. De plus, comme elles sont très anciennes — en fait ce que nous possédons de plus ancien — elles doivent jusqu'à nouvel ordre former le seuil de l'histoire de Chaldée, bien qu'elles supposent elles-mêmes derrière elles un long passé et soient bien loin déjà de la période de création. M. Amiaud avait fait plus que personne pour l'interprétation de ces textes précieux, et une des dernières pages qu'il ait écrites donne un résumé admirablement clair des faits acquis et de tout ce qu'on

<sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, II, 271-363, 381-394.

peut déjà savoir sur l'histoire politique de Sirpourla 1, sur ses dynasties de rois et de gouverneurs, sur ses rapports de guerre et de commerce avec la Susiane et l'Arabie, enfin sur ses dieux. L'étude de ces dieux doit servir de base à toutes les recherches sur la religion babylonienne, car nombre d'entre eux se retrouvent dans toute la suite de l'histoire chaldéenne et ils sont déjà classés à Sirpourla en trois séries systématiques : les grands dieux, leurs fils et leurs petits-fils. Ces trois générations divines, qui rappellent étrangement celles des cosmogonies grecques, prouvent que nous sommes en présence d'un système déjà arrêté.

M. Heuzey continue sa publication monumentale des découvertes de M. de Saracc<sup>2</sup> et M. Halévy donne la transcription des inscriptions de Gudéa en assyrien vulgaire. On sait que même les assyriologues qui reconnaissent le caractère sémitique de la littérature accadienne postérieure considèrent ces vieilles inscriptions comme de l'accadien pur : M. Halévy croit que ces inscriptions mêmes se résolvent en de l'assyrien pur <sup>3</sup>.

Après le groupe de Sirpourla vient le groupe des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sirpourla, d'après les inscriptions de la collection Sarce (Revus archéol., 1888, II, 67-85).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le second fascicule de la seconde livraison, p. 73-144, g pl., grand in-fol. (Paris, Leroux, 1889).

<sup>3</sup> Recueil Muspero, 1889, IX, 171-212. — Les travaux de Jérémias et de M. Haupt sur la religion et la langue des anciens Assyriens (Rev. de l'hist. des religions, 1888, XVII, 349-338).

inscriptions de Hammurabi<sup>1</sup>, le plus important des vieux textes de Babylone, et que les synchronismes fournis par les inscriptions modernes permettent de faire entrer dans les cadres de la chronologie. Puis viennent ces tablettes de Tell el-Amarna, une des plus heureuses trouvailles des dernières années, qui nous rendent la correspondance du roi d'Égypte Aménophis IV avec ses fonctionnaires de Syrie et ses vassaux de Mésopotamie. Sans parler des horizons qu'elles ouvrent sur la diffusion de la civilisation, de la langue, de la littérature de Babylone; sans parler de la couleur nouvelle qu'elles donnent aux religions de Syrie, dont les rapports frappants avec celles de Chaldée pourraient bien ne plus tenir exclusivement à la vieille parenté sémitique, mais en partie aussi à une action directe et à des emprunts historiques<sup>2</sup>; elles permettent surtout de faire sortir les deux empires orientaux de leur isolement apparent et jettent un pont entre les deux civilisations plusieurs siècles plus haut que ne le faisaient les documents connus jusqu'à présent. Nous avons déjà dit plus haut les intéressants débats auxquels elles ont donné lieu et comment elles ont été appelées en témoignage dans la chronologie de l'époque patriarcale juive 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bevillout, Actes archaiques de Sippara (Mélanges assyro-baby-leniens, 2 vol., n° 2; 2888).

Les tablettes canéiformes de Tell el-Amarna, conférence de M. Sayce, au Victoria Institute, traduite par S. Reinach (Rouse archéol., 1889, II, 342-362). — Heuzey, Tribu asiatique en expédition (Rou. archéol., 1890, I, 145-152).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir plus haut, p. 95.

M. Halévy croit retrouver dans ces tablettes le nom de Senaar pour la Babylonie; il l'explique par Shené-Ar« les deux villes », c'est-à-dire la Dipolis de Sumer et d'Accad, et voit dans cette forme la preuve qu'au xv° siècle avant notre ère, l'idiome de la Mésopotamie septentrionale était de famille phénicienne, non araméenne \(^1\). Allah a'lam!

Arrivés aux époques où les documents abondent, et où il s'agit non plus de jalonner les vides, mais de classer les masses existantes, un travail s'impose qui n'a pas encore été suffisamment fait par les assyriologues. C'est de réunir pour chacun des grands règnes l'ensemble des inscriptions qui en émanent, et d'en donner une traduction conforme aux derniers progrès de la science. Il existe déjà en Angleterre quelques-unes de ces monographies qui n'ont besoin que d'être mises à point : la juxtaposition de ces annales royales, quand elle sera achevée sans autre solution de continuité que celle qu'impose l'absence de documents, donnera d'elle-même le développement de l'Assyrie et de la Chaldée dans leurs grandes époques historiques. M. Amiaud avait préparé avec M. Scheil une monographie de Salmanasar II, le fameux contemporain de Jéhu et

Journal asiatique, 1888, II, 507-508. — Ibid., 515, interprétation de Ad-gi-edu «le dieu Malak est unique»; origine assyrienne de l'hébreu théba = assyr. tupat «arche»; 1889, I, 280-182: le Separvaim des Rois n'est pas la ville babylonienne Sipar, c'est une ville syrienne, le Sibraim d'Ezéchiel; 501-503: 'Avvá, d'où sont partis les colons de Samarie, serait le pays de Que ou Gue, région du golfe d'Issus, entre la Syrie et la Cilicie.

d'Achab (860-824). Les inscriptions de Salmanasar sont déjà connues par les travaux de Layard, Pinches et autres, mais nous les trouvons ici pour la première fois réunies et coordonnées. Au lieu de publier chaque inscription à part, les auteurs ont ramassé dans les divers documents tous les passages relatifs au même sujet. Le commentaire qui accompagne ces textes est presque exclusivement philologique: si M. Amiaud avait vécu, il aurait sans doute donné au commentaire historique et géographique l'extension nécessaire. La géographie des inscriptions assyriennes est encore à faire; mais malgré les difficultés innombrables dont elle est entourée, il y a assez de points de repère sûrs dans ces inscriptions mêmes, et d'autre part la série des renseignements géographiques sur l'Asie occidentale est assez fournie et se suit d'une façon assez continue sur toute l'étendue de son histoire jusqu'à nos jours, pour que le problème soit loin d'être insoluble dès qu'on l'abordera avec méthode et patience 1.

L'épigraphie chaldéenne et assyrienne nous donne, dans son innombrable série de contrats, un genre de document unique et qui nous fait entrer dans l'histoire la plus ancienne du droit. M. Oppert, qui l'a le premier déchiffrée, a donné au Congrès de Vienne une esquisse de cette littérature, qui s'étend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amiaud et Scheil, Les inscriptions de Salmanazar, Paris, Welter. — Scheil, Inscription assyrienne de Samsi Ramman IV (824-811), in-4°, vII-68 pages; Paris, Welter; fait suite au précédent, Samsi Ramman étant le successeur de Salmanazar.

du xxiv siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à l'époque romaine, du roi Hammurabi à l'empereur Domitien. M. Pognon, à propos d'une découverte de contrats de la première dynastie, arrive, par l'analyse des noms de ces princes, à la conclusion qu'ils étaient Sémites, mais non Assyriens; du moins quelques-uns d'entre eux ont des noms qui s'expliquent mieux par l'arabe ou l'araméen que par l'assyrien.

La seule étude philologique que nous ayons à signaler est une étude de M. Amiaud sur les nombres ordinaux en assyrien; on les avait jusqu'alors confondus avec les nombres cardinaux: M. Amiaud reconnaît leurs diverses formes et retrouve en assyrien les divers types de l'ordinal de l'arabe, de l'hébreu et de l'éthiopien<sup>3</sup>. M. Ménant, maître expert dans la glyptique chaldéenne, rend un service à la science, et même aux amateurs qui n'en sont pas toujours reconnaissants, en dévoilant les fraudes qui commencent à troubler la sérénité de nos collections. Telle de ces fraudes est si ancienne qu'elle vaut deux documents et témoigne de deux époques: tel le cylindre d'Urkham au British Museum qui, selon M. Ménant, est une imitation archaïsante de

Les inscriptions juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée (Congrès de Vienne, section sémitique, 1888, 167-182).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiatique, 1888, I, 542-547.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 1889, I, 297-312. — D' Edward Mahler, Le rapport entre Shabé Siltanu mét Mușari et Pir'u sar mât Mușari; la première expression désigne Shabaq, roi de fait de l'Égypte, par opposition au roi légitime; ibid., 1889, I, 530-534.

la fin de l'empire chaldéen 1. M. Ménant continue, avec son soin ordinaire, le magnifique catalogue de la royale collection de Clercq.

Signalons enfin les observations de M. Halévy<sup>2</sup> sur la langue des Kosséens, dans laquelle, d'après une tablette publiée par M. Bezold, il reconnaît un idiome sémitique, et sur les noms propres hittites en ma ou me où il croit reconnaître un phénomène de mimmation, ce qui serait une preuve nouvelle en faveur du sémitisme de leur langue.

# VI

# ÉGYPTE.

Il faut qu'une science soit bien avancée pour que l'on sente la nécessité de publier des ensembles de documents. Les créateurs de l'égyptologie qui commencèrent le dépouillement des richesses épigraphiques de l'Égypte firent un choix; ils relevèrent les incriptions qui les séduisaient, et les isolèrent souvent des textes dont ils font partie et des figures qu'elles inter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin de l'Académie des inscriptions, 1889, 334-338. — Revue archéologique, 1889, II, 322-341; 360-366.

Journal asiatique, 1889, I, 503-504. — Oppert, Note sur les mesures chaldennes de superficie (Bull. de l'Aead. des inscript., 1889, 115-117). — Aurès, Essai sur le système métrique assyrien (Recueil Maspero, 1888, X, 151-169). — Théorie de l'arpentage chez les Assyriens (ibid., X, 1888, 29-50). — Étude de la formation des mesures assyriennes de capacité (ibid., 1889, XI, 37-52). — Détermination et traduction en unités métriques françaises des mesures agraires de longueur et de superficie autrefois en usage chez les Assyriens, 12 pages in-4°; Chalon-sur-Saône, impr. Marceau, 1890. — Oppert, Sur le système de M. Aurès (Recueil Maspero, 1889, XI, 77-79).

prètent; encore moins se préoccupèrent-ils de reproduire des monuments entiers. Avec le temps on s'aperçut que ce choix prématuré n'aboutissait qu'à rendre gratuitement énigmatiques des textes qui, replacés dans le tout auquel ils appartiennent, s'expliquaient par lui et l'expliquaient. Mariette le premier réagit contre cette méthode fragmentaire dans ses monographies d'Abydos, de Dendérah, de Dair el-Behari, où les parties principales de l'édifice sont reproduites et décrites dans toutes leurs particularités. C'est le principe qui a inspiré M. Maspero dans sa direction féconde des travaux de l'École du Caire: chacun des membres de la mission devait copier chaque année au moins un monument complet, tombeau ou temple. M. Maspero lui-même, comme il convenait, a donné l'exemple avec quelques-uns des textes les plus archaïques, ceux des Pyramides qu'il a ouvertes; après les tombes d'Ounas, Téti et Pépi, c'est à présent la tombe de Mirinni Ier, un des princes de la vie dynastie, dont il donne toutes les inscriptions, mille lignes environ de textes religieux de l'ancien empire, publiées et traduites pour la première fois 1. La masse funéraire la plus importante après celle des Pyramides est celle de Bab el-Moulouk, le Saint-Denis de la dynastie thébaine. Les seules notices scientifiques que l'on en possédât étaient celles de Champollion, qui ont besoin d'être complétées: M. Lefébure a entrepris cette tâche considérable et vient de la mener à bonne fin. Après avoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil Maspero, IX, 177-191; X, 1-29; X, 1-31.

donné, il y a quatre ans, la reproduction in extenso du tombeau de Seti I<sup>er</sup>, qui est le spécimen parfait du grand plan, il donne à présent celle du tombeau de Ramsès IV, qui est le spécimen du petit plan. Des vingt-cinq tombeaux de la vallée, tout ce qui n'est pas ensablé, tout ce qui présente un texte ou une décoration nouvelle est relevé à présent, et grâce à M. Lefébure, grâce aussi à MM. Naville et Schiaparelli, qui, dans un esprit de vraie confraternité scientifique, ont communiqué à M. Lefébure les estampages et les copies qu'ils avaient pris, l'égyptologie a en main toute la littérature d'outre-tombe de la dynastie thébaine 1.

On pouvait espérer que l'ouverture des Pyramides nous ferait remonter aux origines de la civilisation et de la pensée égyptienne; il n'en est pas ainsi: on y a retrouvé les textes sacrés des époques postérieures, et les périodes plus anciennes nous laissent toujours aussi loin des origines et de la période de formation. La religion égyptienne semble avoir été de tout temps, ou tout entière du premier coup. M. Maspero, dans une étude approfondie sur la Mythologie égyptienne de M. Brugsch<sup>2</sup>, montre que néanmoins on peut y distinguer les éléments for-

Les hypogées royaux de Thèbes; 2° division: Notice des hypogées, publiée avec la collaboration de MM. Édouard Naville et E. Schiaparelli; 191 pages, 74 planches. — 3° division, Tombeau de Ramsès IV, viii pages, 41 planches (vol. XVI des Annales du Musée Guimet; Leroux, 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La mythologie égyptienne; les travaux de MM. Brugsch et

matifs et un développement historique. D'après M. Brugsch, qui développe et étend avec une rare puissance les idées posées par M. de Rougé et généralement adoptées jusqu'à présent, la religion égyptienne est une dans son extension et dans son principe; c'est une seule et même religion, née à une époque très ancienne, et qui s'est étendue sur tout le pays, sans modification de dogme et de principe, avec de simples changements de noms suivant les localités. Elle repose sur la conception primitive d'un dieu unique, autour duquel la maladie du langage a fait croître toute une végétation de métaphores qui se sont animées peu à peu et ont formé un polythéisme plus apparent que réel. M. Maspero, après avoir partagé la même conception, a été conduit par l'étude des textes archaïques à une vue bien différente des choses. Il croit que l'abstraction est au point d'arrivée et non au point de départ. Le travail savant du sacerdoce postérieur, le progrès de la pensée abstraite, la tendance de plus en plus raisonnante qui essaye de donner un sens plausible aux formes anciennes trop grossières, n'ont point tellement effacé les traits antiques qu'on ne puisse retrouver et percevoir clairement aux origines un polythéisme naturaliste, plus naif et plus berbare qu'aucune des mythologies aryennes ou sémi-Lanzone (Rev. de l'hist. des relig., 1888, XVIII, 253-278; 1889. XVI, 1-45). - F. Robiou, La religion de l'ancienne Égypte (Mitséon, 1888, 593-612); Le culte des morts et la psychologie égyp-, tienne (1889, 501-515); Les fêtes d'Osiris au mois de Khoiak (353-562); Les temples égyptiens.

tiques, une divinisation grossière des grands êtres élémentaires de la nature, ciel, terre, soleil, lune, étoiles: avec des mythes enfantins, des dogmes indécents ou cruels, pour exprimer les rapports de ces personnes divines, rendre leur activité et donner une réponse aux problèmes élémentaires que toute pensée se pose. Les dieux de l'Égypte sont des êtres et non des idées. La théologie égyptienne est née de l'effort de coordonner ces existences divines et de les ramener l'une à l'autre; mais cet effort se sit dans plusieurs centres à la fois, car chaque centre de civilisation avait développé séparément et parsois différemment les éléments simples et communs à la pensée de toute l'Égypte; de sorte que la religion égyptienne, considérée dans son unité finale, est née d'un double travail. l'un coordonnant les dieux d'un même centre, l'autre établissant l'harmonie entre les groupes voisins, c'est-à-dire que la géographie et l'histoire ont dans sa formation autant de part que le pur travail de la réflexion. Les monuments montrent que plus d'un temple essaya ce premier groupement des divinités isolées : le système élaboré à Héliopolis, l'Ennéade, qui groupait en un groupe indissoluble les neuf dieux principaux, fit fortune et supplanta tous les autres. Les révolutions historiques ont naturellement eu leur retentissement dans la religion; l'hégémonie thébaine par exemple, en portant au premier rang pendant vingt ans un dieu qui comme Amon n'était qu'un dieu provincial à l'époque des Pyramides, devait troubler

l'ancien équilibre des religions, aussi profondément que l'accroissement subit de Thèbes avait troublé l'équilibre des principautés égyptiennes.

Les morts dans leur tombe ont eu des destinées aussi changeantes que les dieux dans le ciel. Même dans un pays de fidèle tradition comme l'Égypte, la vie d'outre-tombe ne peut être immuable. M. Maspero suit ses transformations dans les textes des Hypogées royaux de Thèbes 1. Un de ces textes, Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'autre monde, traduit et analysé par M. Maspero, révèle deux conceptions différentes, qui ont été fondues dans ce livre, mais sont indépendantes d'origine et d'esprit.

L'Ennéade d'Héliopolis trouva accueil dans la plupart des temples en s'y adaptant aux traditions locales : le dieu ou la déesse suprême de chaque sanctuaire prit la place d'Atem, le premier membre de l'Ennéade d'Héliopolis : ce fut Amon à Thèbes, Hor à Edfou. A Saïs, ce fut une déesse, Neit. M. Mallet nous donne une monographie de cette déesse, qui, par son caractère humain, rappelle singulièrement les déesses grecques et que les Grecs assimilaient à Athènes. Elle file et tisse, et manie l'arc et la flèche; c'est la femme forte de l'Égypte occidentale, qui vit aux confins des terres cultivées et du désert, femme

Les Hypogées royaux de Thèbes, builetin critique de la religion égyptienne (Rev. de l'hist. des relig., 1888, XVII, 253-310; XVIII, 1-67). Cf. Egyptian souls and their worlds (Princeton Review, 1889, 20-36. — Exposition des conceptions que les Égyptiens se sont faites de l'âme à différentes époques, et des mondes différents où elles se mouvaient suivant ces conceptions).

de maison et femme de tente 1. Nulle divinité n'a un caractère local plus marqué: c'est la dame de Saïs par excellence. M. Mallet esquisse à grands traits l'histoire de Saïs, qui paraît dès les premiers temps de l'Égypte et lui donne ses dernières heures d'indépendance et de gloire. Étroitement définie dans l'espace, l'histoire de Neit embrasse dans le temps toute la durée de la religion égyptienne, et M. Mallet a essayé de suivre sur les textes ses transformations depuis les premières dynasties memphites jusqu'à Ptolémée, depuis le naturalisme premier jusqu'aux conceptions ésotériques dont elle devient le support à partir du nouvel empire.

M. Amelineau a repris l'Hymne au Nil, traduit il y a une vingtaine d'années par M. Maspero; il en donne le texte et la traduction avec commentaire. On a quelquesois interprété cet hymne dans un sens métaphysique et transcendental : M. Amelineau le considère au contraire comme une œuvre toute naturaliste, appartenant à la couche ancienne de la pensée religieuse de l'Égypte et étrangère à toute spéculation théologique? Dans la critique du texte, il est parti de la supposition, qui facilite la tâche, que l'une des copies est l'œuvre d'un apprenti scribe, s'exerçant à l'écriture sous la dictée, et peu au courant des mystères de l'orthographe. L'étude de

Le culte de Neit à Saïs, thèse présentée à l'École du Louvre, 1x-252 pages in-8°; Leroux, 1888 (cf. Revue critique, 1889, n° 31).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences religieuses, I, 341-371, 16 pages de texte; Leroux, 1889.

M. Lefébure sur les rites égyptiens qui accompagnent la construction et ont pour objet la protection des édifices a un haut intérêt philosophique aussi bien que religieux. C'est une mise en œuvre de la psychologie des choses, de ce mélange de fétichisme et de symbolisme, l'un investissant tout objet distinct d'une individualité réelle et d'une vertu active, l'autre lui prêtant toute l'énergie des êtres vivants qu'il peut rappeler par quelque caractère. M. Lefébure passe en revue les diverses lois qui règlent le rapport idéal de chaque construction — maison, tombeau, temple — avec l'ensemble du monde, et qui se reflètent dans les règles à suivre dans le plan et les travaux, dans les sacrifices, les formules, les amulettes,, les représentations figurées qui gardent et protègent l'œuvre.

On se rappelle la belle découverte de Deir el-Behari<sup>1</sup> qui, en 1886, a rendu au jour, après plus de trois mille ans, les restes de Sésostris et des princes et des grands prêtres de l'époque ramsésside. M. Maspero<sup>2</sup> nous donne l'histoire complète de sa découverte, avec la description des cercueils et des momies, et leur identification à l'aide des inscriptions qui les accompagnent.

M. Maspero restitue, à l'aide des inscriptions découvertes par M. Griffith, à Siout, une partie de l'histoire de la x° dynastie d'Héracléopolis³, et donne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir le Rapport de 1888, p. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les momies royales de Deir el-Bahari, formant le 4° fascicule du tome l° des Mémoires publiés par les membres de la mission du Caire; in-4°, p. 511-788 et 27 planches; Paris, Leroux, 1889.

<sup>3</sup> Revue critique, 1889, nº 49.

une idée de ce qu'a pu être l'Égypte durant ces périodes dites du vide monumental où les documents sont presque muets et où Manéthon nous abandonne. Ce sont des périodes d'indépendance féodale, où aucune principauté n'étend son pouvoir sur tout le pays; de temps en temps un prince plus énergique établit une unité éphémère et fonde une dynastie qui dure nominalement après lui et qui ne laisse point de trace historique, parce qu'elle n'a pas eu de vitalité réelle. M. Amelineau a repris le testament, déjà si souvent traduit, du fondateur de la xur dynastie et du moyen empire, Amenemhât, sorte d'autobiographie royale, encadrée de réflexions morales et attribuée au Pharaon lui-même1; les progrès récents de l'égyptologie permettent d'expliquer nombre de passages dont l'archaïsme arrêtait les traducteurs. M. Guieysse donne une édition définitive de l'inscription historique de Séti Ier à Karnak 2 et de Ramsès II à Ipsamboul<sup>3</sup>, les deux grands princes conquérants de la xix dynastie. M. Maspero a rendu son état civil à la reine Sitrâ, que Champollion donnait pour femme à Séti Ier, que Lesueur lui donnait pour mère, que Lepsius renvoyait à la xxº dynastie: M. Maspero la rend à Séti Ier, mais dans la vieillesse du roi et après la naissance de Sésostris 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil, 1888, X, 99-121; 1889, XI, 100-116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 1889, XI, 52-77.

<sup>3</sup> Ibid., 1888, X, 60-67.

<sup>\*</sup> Proceedings of the Bibl. archæol. Soc., 1889, IX, 190-194. — Levet, Tout-Ankh-Amen, fils d'Aménophis III (Recueil, 1889, IX, 212).

Dans les rapports de l'Égypte avec l'Orient, en particulier avec la Palestine, les deux textes les plus précieux sont la liste géographique des conquêtes de Thoutmosis III et celle de Sheshonq I<sup>®</sup> à Karnak, la première contenant une nomenclature de localités palestiniennes avant l'établissement des Hébreux, l'autre à l'époque du successeur de Salomon. M. Maspero la repris ces deux listes; il a analysé et essayé d'identifier un certain nombre des noms hiéroglyphiques avec les noms de ville hébreux et arabes. Les tablettes de Tell el-Amarna semblent devoir inversement fournir un contrôle des données géographiques égyptiennes <sup>2</sup>. M. de Rochemonteix essaye d'interpréter, d'après les textes égyptiens, les données de la Genèse sur la descendance de Misraïm <sup>3</sup>.

M. Bénéditte signale, dans le pavillon de Nectanèbe II, à Philé, si connu des touristes, mais né-

Ollivier Beauregard, Études égyptiennes (une restitution au domaine de l'ancienne Égypte. — Le collier er-sept-nah-u); in-8°, 37 pages; Maisonneuve et Leclerc, 1888. — F. Robiou, La question des Hérouscha (Muséon, 1888, X, 181-198).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Transactions of the Victoria Institute, 1888. — Ibid., 1890.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mentionnent le pays d'Alashiya, que M. Maspero rapproche de l'égyptien Alasia; serait le nom de la partie septentrionale de la Cœlésyrie (Recueil, X, 1889, 209).

<sup>3</sup> Les fils de Misraïm (dans le Journal asiatique, 1888, 199-204): Ludim et 'Anâmim désignent le peuple et les classes supérieures, fellâh et zavât; Naphtuhim ou « le territoire de l'tah » (Nô-ptah), Patrusim ou « le pays du Midi » (Pa tô res), Lehabim, « les gens de Ro-abet, la frontière occidentale », forment le Delta, le Saïd moderne. Casluhim et Caphtorim seraient les débris des hordes envahissantes à qui les Pharaons consièrent la marche de l'Est jusqu'à Gaza.

gligé des archéologues, un des monuments les plus curieux de l'art égyptien. Ce pavillon, seul débris des constructions pharaoniques antérieures, était, selon M. Bénéditte, l'embarcadère d'où Isis, la déesse de Philé, partait chaque année pour sa panégyrie jusqu'au fond de l'Éthiopie 1.

M. Loret comble un vide dans l'enseignement par la publication de son Manuel de langue égyptienne<sup>2</sup>, où il résume avec une rare clarté les principes de l'écriture égyptienne et de la grammaire. Il entreprend même un exposé de la phonétique et de la syntaxe, sujets encore vierges. Ce manuel, quand il sera achevé, semble devoir former l'instrument le plus clair et le plus commode que l'on ait à présent pour s'initier rapidement à la langue des hiéroglyphes.

La détermination des sens de la langue technique pourra seule donner plus de précision à la traduction de certains textes spéciaux. M. Maspero a pu fixer le sens d'un certain nombre de termes d'architecture par l'étude des tombeaux et des pyramides de la v° dynastie 3. Des recherches analogues sur la

<sup>1</sup> Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1888, 480-488.

Manuel de la langue égyptienne, 1° livraison, 80 pages in 8°; Paris, Leroux, 1889. — Le verbe et ses dérivés (Recueil, 1889, XI, 117-131); un des verbes les plus élastiques de la langue; M. Loret établit d'après la forme du hiéroglyphe et d'après les textes la série de sens: « outre, gonfler, nourrir, élever, lever la voix, lire».

<sup>3</sup> Proceedings, 1889, XI, 304-317.

langue administrative, en fixant le sens des mots qui désignent les différentes parties du domaine princier, lui ont permis de donner une idée de la constitution de la propriété féodale dans l'ancien empire. M. Maspero nous donne encore un tableau vivant de la vie agricole d'après les peintures des tombes de l'ancien empire et les inscriptions qui les accompagnent. Signalons encore les études techniques de M. Aug. Baillet sur la division et l'administration de la ville égyptienne; de M. P. Guieysse sur le régime agricole des terres royales au temps des Ramséssides; de M. Loret sur la flûte égyptienne.

Le catalogue du Musée égyptien de Marseille par M. Maspero nous fait connaître la plus importante collection provinciale qu'il y ait en France, et dont Marseille doit être doublement fière, parce qu'elle est le don d'un de ses plus énergiques enfants, qui a fait de l'orientalisme en action, Clot-Bey: cette collection est assez riche pour que M. Maspero ait pu, comme à Boulaq, en rédiger le catalogue de manière qu'il puisse tenir lieu de manuel d'archéologie aux

Ł

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur le sens des mots nouit et hâit (Proceedings, 1890, XII, 239-257 [nouit «domaine rural», hâit «maison seigneuriale, château»]).

La culture et les bestiaux dans les tableaux des tombes de l'ancien empire (Études égyptiennes, II, 67-112).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recueil, 1889, XI, 31-37.

Revue égyptologique, VI, 1888, 21-30 (Textes agricoles du papyrus Sallier I<sup>er</sup>).

<sup>5</sup> Journal asiatique, 1889, II, 111-142, 197-237. — Maspero, Stèles égyptiennes conservées à Reims (proscynèmes privés, utiles pour la restitution de la vie bourgeoise: Bull. archéolog., 1889, 142-144).

curieux 1. Un autre service rendu par M. Maspero, qui est en même temps un hommage de piété envers la mémoire de Mariette, est la rédaction d'un texte pour la collection des monuments divers recueillis en Égypte et en Nubie par Mariette Pacha. M. Maspero donne planche par planche l'analyse et le commentaire des textes publiés, avec la bibliographie des travaux dont ils ont été l'objet. Il en indique aussi la provenance, ce qui n'était point toujours facile, Mariette n'ayant pas laissé d'indications sur leur origine. Ces trente pages sont peut-être l'œuvre qui donnera l'idée la plus haute du savoir encyclopédique de M. Maspero: il fallait pour les écrire posséder tout le matériel de l'égyptologie à un degré difficile à égaler 2. Pour achever l'énumération des nouveaux matériaux apportés par notre école à l'égyptologie, il faut ajouter la description des tombes de la vie dynastie à Assouan, par M. Bouriant, qui a succédé à M. Lefébure, comme directeur de la Mission du Caire<sup>3</sup>; les documents variés recueillis par M. Bouriant, dans l'hiver de 1888-

<sup>1</sup> vol. in-8°, VIII-208 pages, Imprimerie nationale, 1889. — Miss Amélie B. Edwards, The provincial and private collections of Egyptian antiquities in Great Britain (Recueil, 1888, X, 121-133).

<sup>2</sup> Monuments divers... Texte, 30 pages in-fol.; impr. Marceau, Chalon-sur-Saône, 1889. — Vidal Bey, Notice sur les travaux de l'Institut égyptien depuis sa fondation (fondé en 1859 sous l'inspiration de Mariette; Mémoires de l'Institut, 1889, 89-108).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tombes d'Assouan, ouvertes en 1888 par le général Grenfell (Recueil, 1888, X, 180-198).

1889, à Thèbes, à Akhmim, à Sohag<sup>1</sup>; par M. Daressy, dans les carrières de Gebelein, où il a trouvé une inscription d'un roi Nas-bi-ṭaṭ, qui serait le Σμενδης de Manéthon, le fondateur de la xxr dynastie<sup>2</sup>.

Le texte hiéroglyphique de Rosette, qui donna à Champollion la clef du système et fonda l'égyptologie, est resté pourtant un des textes les moins favorisés, à cause de l'état fragmentaire où il nous est arrivé. En 1884 est entré au Musée de Boulaq un nouvel exemplaire du décret de Memphis, trouvé à Damanhour, plus fautif que celui de Rosette, mais plus complet. M. Aug. Baillet, après avoir établi l'identité fondamentale des deux textes, malgré les variantes dues aux erreurs du graveur et malgré la différence de date, cet exemplaire étant daté de la 24° année de Ptolémée Épiphane, tandis que le texte de Rosette a été gravé la 9° année (196 av. J.-C.), est arrivé à restituer le texte dans sa totalité, par la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notes de voyage (Recueil, 1889, XI, 131-160).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil, 1888, X, 133-139. — Ibid., Notes et remarques, 139-151; 1889, XI, 79-96 (entre autres, identification des localités citées dans la liste d'Abydos). — Revision des textes de la stèle de Chalouf, 1889, XI, 160-171; cf. supra, p. 71: le texte hiéroglyphique est plus étendu que le texte cunéiforme, malheureusement il est très mutilé. — Golénischeff, Lettre à M. Maspero sur trois petites trouvailles égyptologiques (1889, XI, 96-100; entre autres un cartouche royal au nom d'A-u-i-l (ou r) r (ou l) s Mā-k-ā-n-s K-ā-i-s-ā-r-s; peut-être Maccianus, gouverneur d'Égypte pendant la révolte de son père Avidius Cassius).

confrontation des deux versions 1. M. Groff s'est livré à un travail analogue pour le décret de Canope, texte plus ancien de soixante ans, de même nature, mais mieux conservé, dont la découverte à Tanis, en 1866, a été la confirmation éclatante de la découverte de Champollion. En 1883, on a découvert un nouvel exemplaire. M. Groff publie en regard les deux versions démotiques, qui offrent plus de variétés entre elles que les textes grecs et hiéroglyphiques, ceux-ci semblent avoir été fixés une fois pour toutes, tandis que la rédaction démotique était laissée au soin de ceux qui voulaient l'établir dans les temples. La seconde version, moins parfaite paléographiquement, est supérieure au point de vue linguistique, suit de moins près l'original hiéroglyphique et se rapproche davantage du copte<sup>2</sup>.

L'École du Louvre, sous l'active impulsion de M. Revillout<sup>3</sup>, s'adonne en particulier à l'étude du démotique. M. Legrain a publié en fac-similé, analysé, traduit et commenté le *Livre des transformations*, un de ces textes funéraires, si nombreux dans

Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour, in-12, 135 pages, xxxi pages de texte hiéroglyphique, avec traduction parallèle des trois versions; Orléans, 1888 (extrait des Mém. de la Soc. d'agricult., des sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, 1888).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les deux versions démotiques du décret de Canope (thèse de l'École du Louvre; in-4°, 64 pages; Paris, Leroux, 1888). — Quelques observations sur mon étude sur le papyrus d'Orbiney, 4 pages in-4°; Paris, Leroux, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Stèles bilingues (Rev. égyptolog., 1888, VI, 45-47). — Les bilingues selon Brugsch (ibid., 47-61).

les époques récentes, qui paraphrasent des parties du Livre des morts 1. Ce texte énumère les diverses formes animales par lesquelles l'âme peut passer après la mort, et peut éclairer par plusieurs points les doctrines des gnostiques du 1er siècle, en particulier des Ophites. Il semble avoir été rédigé au rer siècle avant notre ère, l'an 55, selon M. Revillout. Le rituel funéraire de Pamouth, que M. Revillout publie dans le texte démotique, avec les textes hiéroglyphique et hiératique correspondants, est un autre spécimen de cette littérature, encore plus récent; il date de l'an 10 de Néron: il résume la morale funéraire de l'ancienne Égypte avec beaucoup d'élévation et de simplicité?. Le contrat démotique-grec, publié et expliqué par M. Berger<sup>3</sup>, est le second contrat bilingue connu jusqu'à présent : il éclaire vivement les mœurs de la corporation nombreuse qui vivait de l'entretien des morts: c'est un contrat de l'an 34 d'Évergète II (an 137 avant notre ère), conclu par deux femmes de la corporation des choachytes, par



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le livre des transformations (papyrus démotique 3452 du Louvre), 1 fasc. xxvII-56, in-4°; 2 fasc. 14 planches; Paris, Leroux, 1890.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rituel funéraire de Pamouth, 3 fasc. 29-XIX-16 (le dernier formant une leçon sur la morale égyptienne); Paris, Leroux, 1880, 1888, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un nouveau contrat bilingue, démotique-grec, thèse présentée à l'École du Louvre, in-4°, 62 pages; Paris, Leroux, 1889. — Revillout, Une déposition (Rev. égyptolog., 1888, VI, 5); Une affaire de vol d'étoffe (ibid., 6). — Revillout et Wilcken, Tessères bilingues (ibid., 7-13). — Revillout, Planchettes bilingues trouvées à Sohag en Thébaïde (ibid., 43-45).

d'un certain nombre de morts et de leur descendance. M. Berger, à ce propos, expose avec une netteté et une clarté exemplaire les pratiques funéraires des Égyptiens, le rôle des taricheutes chargés de l'embaumement et des choachytes chargés des libations et du culte funéraire proprement dit: il résume, d'après M. Revillout<sup>1</sup>, l'histoire de cette dernière confrérie qui s'élève peu à peu jusqu'aux fonctions sacerdotales.

Une œnochoé du Louvre, signée du nom d'Amasis, a suggéré à M. Pottier d'intéressantes échappées sur l'influence de l'art égyptien dans le développement de l'art grec. Il retrouve cette influence nettement marquée dans la polychromie des monuments de calcaire récemment découverts sur l'Acropole, dans les Hercule et les Tritons à barbe bleue et aux yeux verts, proches parents des Ammon bleus et des Osiris verts d'Ipsamboul <sup>2</sup>.

Une inscription grecque, de la communauté juive d'Athribis, a permis à M. S. Reinach de localiser Athribis dans les ruines monumentales de la bourgade de Bencha<sup>3</sup>. Deux textes grecs sur peaux de gazelle, trouvés à Gebelein par M. Daressy, prolongent et transforment d'une façon inattendue l'histoire de ces fameux Blemmys que l'on croyait anéantis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revillout, Une confrérie égyptienne (Rev. archéolog., 1888, I, 37-51).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue archéologique, 1889, I, 31-37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Revue des études juives, 1888, n° 34, 235-238.

sous Justinien dans les ruines du paganisme égyptien dont ils avaient été les derniers et sauvages défenseurs contre les progrès du christianisme et de la civilisation grecque. Ces textes, rédigés en grec, émanent de chefs Blemmys, et nous les montrent convertis au christianisme et entamés par la culture grecque. Ils ont donc été, non exterminés, mais conquis et gagnés 1.

Le grand atlas de paléographie copte publié par M. Henri Hyvernat<sup>2</sup>, pour servir à l'introduction paléographique des Actes des martyrs d'Égypte, donne des spécimens datés de l'écriture depuis le vi<sup>e</sup> siècle jusqu'au siècle dernier, et semble destiné à modifier étrangement les idées que l'on se fait sur l'âge des manuscrits égyptiens du Nouveau Testament considérés comme les plus anciens et pris pour base de

<sup>1</sup> Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1888, 326-336.

Sur les fouilles de M. Flinders Petrie à Hawara, voir Maspero, Revue critique, 1890, n° 1.

Sur les fouilles à Naucratis, voir Mallet, Revue archéologique, 1889, I, 84-91, 204-211. Les explorateurs, MM. Petrie et Gardner, d'après le style de la décoration et le caractère des inscriptions, reportent la fondation de Naucratis au milieu du vii siècle. Les Allemands, au contraire, n'y voient rien de décisif pour infirmer Hérodote et prouver l'existence de la ville avant Amasis (570). M. Mallet suppose que les particularités d'écriture archaïque, invoquées par M. Gardner, sont des emprunts directs à l'hiératique.

Naville, Les fouilles du Delta pendant l'hiver de 1887 (Recueil, 1888, X, 50-60).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Album de paléographie copte, 1 gr. in-4°, 56 planches en phototypie, 1 planche en chromophototypie; Paris, Leroux, 1888.

la critique du texte évangélique; car il montre que l'onciale grecque s'est prolongée en Égypte au delà du xi° siècle 1.

Les textes coptes anciens se sont augmentés de fragments thébains de l'Ancien Testament publiés par M. Amelineau<sup>2</sup> et de fragments de saint Mathieu en dialecte bachmourique publiés par M. Maspero<sup>3</sup> et M. Bouriant<sup>4</sup>. Le bachmourique est le dialecte copte le plus archaïque et les textes en sont encore trop rares.

M. Amelineau exploite avec une rare activité la littérature copte, si importante pour l'histoire du christianisme d'Égypte, et de l'Égypte même jusqu'à la conquête arabe. Après sa volumineuse collection de textes relatifs à la vie de Schnoudi, le moine fanatique et féroce qui a achevé la destruction du paganisme, et dont il vient de présenter la vie dans un intéressant volume de vulgarisation<sup>5</sup>, il passe au maître plus doux de Schnoudi, saint Pakhôme, l'organisateur de la vie monastique. M. Amelineau donne tout au long les vies de saint Pakhôme et de son disciple Théodose, en copte memphitique et en arabe, texte et traduction. Dans une vaste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Observation de M. Maspero (Comptes rendus de l'Acad. des inscript., 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil Maspero, 1888, X, 67-97, 169-181.

<sup>3</sup> Ibid., 1889, XI, 116-117.

<sup>\*</sup> Mémoires présentés à l'Institut égyptien, 1889, 567-604; le Caire.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Les moines égyptiens: Vie de Schnoudi, xxxix-380 pages in-12; Leroux, Paris, 1889 (dans la Bibl. de vulgarisat. du Musée Guimet).

introduction il étudie le rapport de ces textes et des textes grecs correspondants, et établit leur descendance d'un original thébain dont il ne reste que des fragments. Il s'étend peut-être plus que de juste sur le tableau des mœurs monacales : si ces mœurs ont toujours été édifiantes ou non, est une question d'un intérêt scientifique très limité 1. Sa collection de contes et de romans de l'Égypte chrétienne contient à la fois et des matériaux nouveaux pour l'étude générale du folk-lore et des tableaux intéressants de ce qu'était le christianisme dans la pensée populaire 2. Ces contes ont été recueillis dans la haute et la basse Égypte et sont traduits, les uns de l'arabe, les autres du copte: M. Amelineau pense qu'ils sont d'origine égyptienne, pour le fond comme pour la forme; ils ont été écrits du 1v° au viii siècle par les moines, héritiers directs des conteurs et des scribes de la vieille Égypte, qui ont jeté dans le moule chrétien venu du dehors le trésor de traditions et de légendes de l'Égypte paienne. Ces contes continueraient donc mieux qu'il ne semble à première vue la littérature romanesque de la vieille Egypte, telle qu'on la rencontre dans le Roman de Setna et le Prince Prédestiné 3.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monuments pour servir à l'histoire de l'Égypte chrétienne au 1v° siècle; Histoire de saint Pakhôme et de ses communautés, in-4°, cx11-712 pages; Paris, Leroux, 1889 (Ann. du Musée Guimet, t. XVII).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contes et romans de l'Égypte chrétienne, 2 vol. in-18, LXXXVIII-190, 264 pages; Paris, Leroux, 1888.

<sup>3</sup> M. Maspero a publié une seconde édition de ses Contes popu-

La Vie du patriarche copte Isaac 1 est un des rares textes coptes postérieurs à la conquête arabe. C'est un monument authentique des derniers temps de la domination grecque et des débuts de la domination musulmane, et il nous montre la situation complexe et changeante de l'église nationale jacobite durant ces deux périodes, d'abord en face de sa sœur ennemie de Constantinople, l'église officielle melkite, et plus tard, en face des conquérants arabes. On voit les ménagements que les conquérants se crurent forcés de garder envers les Patriarches dont ils ne furent pas longs à reconnaître l'immense pouvoir sur la population et qu'ils s'étudièrent à entourer de respect pour les paralyser, les désarmant d'ailleurs par une tolérance dont le monde chrétien n'offrait guère d'exemple en ce temps. Au cours de ses fouilles dans les débris de la littérature copte, M. Amelineau semble avoir trouvé la solution d'un des problèmes qui ont le plus occupé les historiens de la conquête arabe en Égypte. Ces écrivains content que l'Égypte ne fut pas conquise, qu'elle se livra; qu'un personnage, désigné sous le nom de Makaukas, que les Arabes définissent « le Chef des Coptes » et que les Coptes appellent « le Préposé ou Collecteur des tributs de l'Égypte », trahit la cause de l'Empire grec et stipula au nom de

laires de l'ancienne Égypte, qui contient plusieurs contes nouveaux, dont le plus important est celui de Khoufoui et les Magiciens; in-12; Maisonneuve, 1889.

<sup>1</sup> Histoire du patriarche copte Isaac, étude critique, texte et traduction; in-8°, xxxvIII-80 pages; Paris, Leroux, 1890.

la population copte. M. Amelineau, ayant trouvé dans un fragment copte l'histoire d'une persécution contre les Jacobites par le patriarche grec, le kaukhios, reconnaît dans ce kaukhios le Makaukas des Arabes; c'était le patriarche melkite, le représentant à la fois ecclésiastique et financier de la cour de Byzance qui, à la faveur de l'invasion arabe, pour conquérir une semi-indépendance, fit volte-face et se fit le représentant de la nationalité copte. Son vrai nom était Georges, fils de Minas; kaukhios, ou avec préfixe copte, Ma-kaukas, vient du grec χαύχιον, nom d'une pièce de monnaie creuse en usage chez les Grecs¹: c'était un sobriquet méprisant donné par les Coptes au patriarche collecteur.

Les Coptes ont aussi laissé leur trace dans l'art: de nombreux spécimens de leurs tapisseries, mis au jour par de récentes découvertes, montrent en eux les plus habiles des décorateurs. Les dessins publiés par M. Gerspach, d'un style original, qui n'est plus celui de l'ancienne Égypte, forment une sorte de trait d'union entre l'art décoratif antique et celui de l'Orient moderne?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragments coptes pour servir à l'histoire de la conquête de l'Égypte par les Arabes (Journal asiatique, 1888, II, 361-410).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerspach, Les tapisseries coptes, petit in-4°, 8 pages de texte, 153 planches; Paris, Quentin, 1890.

## VII

## TURQUIE.

M. Pavet de Courteille, avant de mourir, avait eu la satisfaction de corriger les dernières épreuves du Tezkéreh ouïgour de la Bibliothèque nationale. C'est la biographie des soixante-douze saints soufis, traduite du persan de Farîd-uddîn 'Attâr. Le manuscrit ouïgour est une des merveilles de la calligraphie et de l'enluminure orientale, et l'Imprimerie nationale avait décidé d'en faire un fac-similé pour l'Exposition universelle de 1889. M. Pavet de Courteille, chargé de l'édition et de la direction du travail, est mort ayant achevé sa part de l'œuvre; mais des difficultés dans le tirage et les scrupules d'une exécution trop parfaite ont retardé la publication de ce monument de deux arts, la calligraphie d'Orient et l'impression d'Occident.

Le turc de l'Adarbaidjan, dont M. Barbier de Meynard nous donne un nouveau spécimen dans la comédie de L'Ours et le Voleur, se place entre le turc osmanli et le turc oriental; il a conservé nombre de formes archaïques qui ne se trouvent plus que dans l'Orient 1. Les fragments de poésie turque populaire, publiés par M. Alric et détachés

XVI.

<sup>1</sup> L'Ours et le Voleur, comédie en dialecte turc azéri, publiée sur le texte original et accompagnée d'une traduction (Recueil de textes... de l'Ecole des langues orientales, 1889, I, 103-215).

de la grande collection formée par le D' Kunos, en Roumélie, à Stamboul et à Smyrne, nous présentent un troisième type de la langue turque, l'osmanli populaire. Ces turkus et ces mânis, à la langue claire et coulante, parlée et comprise de tous sans effort, donnent une idée plus haute du génie littéraire turc que les artificielles imitations du persan et de l'arabe où se complaît le pédantisme des lettrés.

M. Barbier de Meynard vient d'achever la publication de son dictionnaire turc-français, le premier qui présente la langue dans sa pureté nationale et populaire, dégagée de tout l'apport littéraire de l'arabe et du persan<sup>2</sup>. Il y a joint pourtant les créations nouvelles que le mouvement de réforme, commencé en 1826, et l'influence européenne ont apportées dans la langue, de sorte que l'on trouvera là les éléments d'une histoire de la langue dans le siècle où elle a le plus changé, par un double mouvement de retour à ses origines, combiné avec l'action de nouvelles influences étrangères. Cette œuvre considérable, modestement intitulée: Supplément aux dictionnaires turcs, est un service de premier ordre rendu à la fois aux philologues de profession, aux praticiens et aussi aux amateurs de littérature popu-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, II, 143-192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dictionnaire turc-français, supplément aux dictionnaires publiés jusqu'à ce jour, 2° volume, 4° et dernière livraison, p. 577-898, in-8°; Paris, Leroux, 1890. — R. Youssouf, Dictionnaire turc-français en caractères latins et turcs (Constantinople, 1888, 2 vol. in 12; cf. Journal asiatique, 1889, II, 194-196).

laire et de folk-lore. M. Huart a continué ses utiles bibliographies de la production littéraire de Constantinople 1.

Remercions M. Dozon de nous initier aux recherches russes sur un pays peu accessible aux orientalistes occidentaux, en traduisant l'histoire du Khanat de Khokand, de M. Nalivkine<sup>2</sup>: le khanat de Khokand répond à l'ancien pays de Ferghana, siège de la famille de Baber, qui y a régné jusqu'en 1808, date où Alim Khan se proclama khan; en mars 1876, le khanat devient province russe. Le mémoire de M. Dozon sur les cérémonies religieuses et les coutumes des Tchérémisses, d'après les recherches d'un Tchérémisse converti, le pope Gabriel lakovliev, nous transporte au milieu de parents très lointains de la famille turque : les Tchérémisses, qui forment une tribu de deux cent mille âmes, noyée au milieu de populations tartares dans les gouvernements de Kazan et de Viatka, appartiennent au groupe ouralo-altaïque, et leur religion, restée naturaliste même chez ceux qui y ont mêlé

Notice des livres turcs, arabes et persans imprimés à Constantimople, pendant la période 1304-1305 de l'hégire (1887-1888), 5° article (Journ. asiat., 1889, I, 428-489). — Barbier de Meynard, sur le Catalogue des manuscrits turcs du British Museum, de Ch. Rieu (Journ. asiat., 1888, II, 351-354). — Sur les rapports de l'art et des Sultans, voir L. Thuasne, Gentile Bellini et Sultan Mohammed II, notes sur le séjour du peintre vénitien à Constantimeple, 1479-1480; in-8°, 8 planches; Paris, Leroux, 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 vol. in-8°, viit-272 pages; Paris, Leroux, 1889.

une teinte de christianisme, présente un spécimen intéressant de vieux paganisme rustique 1.

Signalons, de l'autre côté de l'Asie centrale, les considérations de M. Feer, sur l'étymologie du nom du Tibet<sup>2</sup>; la liste chronologique des résidents chinois au Tibet sous les règnes de Kien-long et de Kiaking (1736-1821), dressée par M. Jametel<sup>3</sup>; enfin le grand ouvrage de M. Dutreuil de Rhins sur la géographie du Tibet et de l'Asie centrale, vaste compilation où l'auteur a essayé de combiner les rares observations directes recueillies par les géographes européens avec les innombrables données contenues dans les diverses sources orientales. Le vague de ces données et l'immense variété des transcriptions en rendent l'usage difficile et dangereux pour un géographe qui n'est pas orientaliste et philologue de profession, et ne peuvent suppléer le témoignage sûr des données directes. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, en donnant au vaillant géographe les moyens de faire sur place les constatations nécessaires, a avancé le moment où la



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil de textes... de l'École des langues orientales, 1889, II, 3-65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abhandlungen du Congrès de Vienne, section de la haute Asie, 63-82 (Tibet est proprement Teu-peu [=mth'o Bod] « haut Tibet », par opposition à Mê-peu « Tibet inférieur »).

<sup>3</sup> Avec les équivalents mandchoux de leurs titres chinois (Recueil de textes publiés par l'École des langues orientales, II, 355 suite).

— Sur une inscription topographique gravée à Kiang-tze (Tibet antérieur) par des officiers chinois, chargés d'exploration géographique, il y a un siècle (ibid., 347-354).

géographie du Tibet rentrera dans le réseau scientifique; et l'histoire du buddhisme est trop intéressée à tout ce qui touche le Tibet pour ne pas gagner à un accroissement de nos connaissances de ce côté 1.

Le Birman, quoique appartenant à l'Indo-Chine, semble apparenté de plus près aux langues de l'Himalaya qu'à celles de la péninsule : la grammaire birmane de M. Vossion, ancien consul à Rangoon, met sous une forme claire et commode à la portée des étudiants les travaux du birmaniste américain Judson<sup>2</sup>.

## VIII

CHINE, ANNAM, JAPON.

Une grande partie de la production scientifique sur le domaine chinois est due à M. de Harlez, qui transporte dans l'Extrême-Orient les rares qualités d'activité intellectuelle qu'il avait déployées déjà sur le terrain indo-iranien. Il s'est attaqué au grand livre mystérieux de la Chine, le Yih-king, mis à l'ordre du jour par les recherches de M. Terrien de la Couperie. Trente ou quarante siècles de commentateurs, préoccupés de divination et de magie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Géographie de l'Asie centrale, Tibet et régions limitrophes; 1 vol. in-4° de 650 pages, atlas in-folio de 14 cartes; Paris, Leroux, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire franco-birmane, d'après Judson, avec présace par M. Feer; 1 vol. in-8°, xx-112 pages; Paris, Imprimerie nationale; Leroux, 1889.

en ont assez obscurci le sens primitif pour qu'il semble nécessaire de faire ici abstraction de la tradition, sauf la plus ancienne, et de se borner à l'étude du texte en lui-même. M. de Harlez, dans un article dont nous avons déjà parlé dans notre dernier Rapport 1, émettait l'idée que le Yih-king est en réalité un répertoire de réflexions philosophiques et grammaticales rangées sous soixante-quatre titres. Il a pensé, avec raison, que le meilleur moyen de contrôler cette théorie était de donner une traduction nouvelle du Yih-king primitif, c'est-à-dire débarrassé de la partie divinatoire, considérée comme une addition postérieure<sup>2</sup>. C'est aux sinologues compétents qu'il appartient de décider si le nouveau traducteur a résolu la vieille énigme et si le départ des deux éléments est toujours légitime; il faut avouer, en tout cas, que la conception de M. de Harlez donne du livre une idée plus accessible à des esprits européens, et que ce dictionnaire des catégories chinoises n'a rien qui répugne à l'idée que nous nous faisons de l'esprit de la Chine. M. de Rosny a examiné, au point de vue de la transmission du texte, le chef-d'œuvre philosophique de la Chine, le Livre de la Voie et de la Verta de Lao-tseu, et indiqué les questions de critique qu'il soulève : les difficultés qu'il énumère ne semblent pas de nature pourtant à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Rapport de 1888, II, 182.

Le Yih-king, texte primitif, rétabli, traduit et commenté, 1 vol. in-4°, 155 pages; Bruxelles, Hayez, 1889 (extrait du t. XLVII des Mém. de l'Acad. royale de Belgique).

compromettre l'authenticité de la Vulgate et l'autorité de l'œuvre de Stanislas Julien 1.

La société chinoise repose sur l'observance des rites, où s'est symbolisée et cristallisée toute la philosophie pratique de la Chine ancienne. On ne connaît la Chine que si l'on connaît ses rituels. La littérature des rituels est très ancienne : il en existait déjà, semble-t-il, du temps de Confucius, certainement du temps de Mincius. Ils disparurent en 213 avant notre ère, au temps de la proscription des livres par l'ennemi des lettrés, Shi-Hvang-Ti. On retrouva trois de ces rituels, le I-lî, le Tchau-lî et le Lî-tchi. Ce dernier livre est le rituel par excellence et est l'un des cinq classiques : il doit sa supériorité non à son antiquité, mais à son caractère de généralité, parce qu'il embrasse les hommes de toutes les conditions et vaut pour tous les temps, tandis que le Tchau-li est à proprement parler le rituel de la dynastie des Tchau, et que le I-lî ne s'applique qu'à quatre classes d'hommes : les rois, les princes seudataires, les magistrats supérieurs ou ta-fou, les magistrats inférieurs ou shi: c'est le rituel de l'aristocratie gouvernementale. M. de Harlez nous donne une analyse du I-lî qu'il considère comme le plus ancien des rituels; il remonterait au milieu de la dynastie des Tchau, environ au x° siècle avant notre ère. Il nous fait connaître tour

Bibliothèque de l'École des hautes études, sciences religieuses, I, 323-349.

à tour, pour chacune des quatre classes que concerne ce rituel, les rites de fête, les rites politiques et militaires, les rites d'hospitalité, les rites de douleur et de deuil, etc. 1.

La puissance du rite est telle qu'elle s'impose aux esprits les plus libres. Tchou-hi, philosophe du xir siècle, passe en Chine pour matérialiste et athée, si bien qu'ayant accepté des fonctions publiques afin d'appliquer ses principes, il fut révoqué et mourut en disgrâce; c'est pourtant lui qui a rédigé le manuel classique, la Civilité humaine et honnête de la Chine, le Kia-li. Bien qu'il professât et propageât des principes philosophiques que Confucius eût rejetés avec horreur, théorie et pratique sont deux ordres indépendants, et il resta le sectateur fervent des doctrines morales et formalistes de l'antiquité. Pour avoir toujours sous les yeux une règle simple et précise, il tira des trois Lis, pour son usage personnel, un manuel très sommaire, qui, volé et publié à son insu, obtint un succès extraordinaire et est devenu un livre officiel. M. de Harlez en a donné une traduction qu'il a complétée et éclaircie avec des citations des autres Lis et du Sign-hin<sup>2</sup>.

Le Siao-hio ou « petit enseignement » est du même Tchou-hi : il a eu le même succès que son Kia-li :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal asiatique, 1889, I, 229-270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kia-li, Livre des rites domestiques chinois de Tchou-hi, traduit pour la première fois avec commentaire (1 vol. in-18, 167 pages; Paris, Leroux, 1889).

c'est le livre qui forme la nation; tout Chinois doit l'étudier pour l'appliquer, et deux fois par mois on le lit solennellement en famille, comme des protestants feraient de la Bible. Le Siao-hio s'oppose au grand enseignement, ou Ta-hio, rédigé par des disciples de Confucius et destiné aux hautes écoles. C'est un recueil de sentences et de préceptes, appuyés d'exemples, empruntés pour la plupart à des livres antérieurs. M. de Harlez en donne la traduction complète 1, et ce livre, joint au précédent, donne une idée exacte du Chinois idéal.

Les antiquités religieuses de la Chine ont naturellement appelé aussi l'attention de M. de Harlez. Reprenant une question qui a beaucoup agité les missionnaires protestants et catholiques, il cherche à montrer par l'examen des textes les plus anciens que la divinité nationale des Chinois est Shang-Ti et non pas Tiên, c'est-à-dire le Souverain du ciel et non pas une personnification du ciel matériel : le matérialisme présent de la religion chinoise serait une corruption postérieure. M. de Harlez arrive à des conclusions d'une tendance analogue à propos des doctrines chinoises sur les esprits, l'âme et la destinée, sur la faute et l'expiation et sur le culte des morts<sup>2</sup>. En un mot, la religion chinoise aurait-

La Siao-hio ou Morale de la jeunesse, avec le commentaire de Tchen-Suien, tome XV des Annales du Musée Guimet (1 vol. in-4°, 368 pages; Paris, Leroux, 1889). La traduction est suivie d'une série d'appendices historiques et techniques (abrégé de l'histoire de Chine, principautés chinoises; mariage, costume, sacrifices, etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les croyances religieuses des premiers Chinois (60 pages in-8°,

commencé par le spiritualisme. C'est au contraire à l'animisme primitif qu'arrive M. Réville, qui résume et coordonne dans une vue d'ensemble les travaux accumulés sur le sujet 1. Les origines de toute civilisation historique sont trop loin de nous et trop loin de l'histoire pour que les discussions de ce genre puissent guère être autre chose, il nous semble, qu'une occasion à des combinaisons ingénieuses, peu susceptibles de vérifications, même indirectes, et leur principale utilité consiste dans les recherches de faits plus approfondies qu'elles peuvent susciter. M. Réville juge avec une sévérité peut-être trop entière la civilisation et la religion chinoise, où il voit le triomphe de la médiocrité: il faut dire pourtant qu'une œuvre qui a assuré depuis trois mille ans l'équilibre moral et social de la plus vaste portion de l'humanité ne saurait être une création médiocre.

Après la propagation du Buddhisme, celle de l'Islam est certainement le fait le plus important de l'histoire religieuse de la Chine, et c'est une histoire qui n'est point achevée et qui se continue. L'Islam est un grand danger pour la civilisation traditionnelle de la Chine, mais c'est aussi le germe d'une rénovation qui peut faire d'elle la nation la plus redoutable du globe. Les hommes d'état chinois l'ont bien com-

extrait des Mémoires couronnés et autres publiés par l'Académie royale de Belgique; Bruxelles, 1888, vol. XLI).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Albert Réville, La religion chinoise, 1 vol. in-8°, v11-710 pages; Paris, Fischbacher, 1889.

pris: « Si l'on pouvait, dit l'un d'entre eux — plus perspicace que nos politiciens d'Algérie qui ne savent que prêcher l'extermination de l'Islam au nom de la liberté religieuse — si l'on pouvait exercer les soldats mahométans et les classer dans nos troupes, cette race de loups deviendrait une armée très ordonnée. Sa force serait terrible, la pensée qui l'animerait unique. » L'Islam de l'Extrême-Orient a son foyer dans la province de Kansou, la plus occidentale des provinces de l'empire : plus rapprochée de la Perse et de Boukhara, elle avait reçu des missionnaires musulmans dès le vii° siècle; elle formait en fait une seule et même zone politique et religieuse avec les Ouigours de Kashgar, dont le nom, corrompu en Houeï-hou, est devenu le nom général des Musulmans en Chine. L'Islam et le Nestorianisme, venus de Perse par Kashgar, rencontraient dans le Kansou le Buddhisme venu de Chine. La province de Kansou, annexée à la Chine à la conquête mogole en 1282, était toute musulmane à la conquête tartare. Elle aida les Tartares contre les Chinois; mais l'esprit d'indépendance de l'Islam éclata une première fois en 1684, une seconde fois en 1783, et faillit fonder ce grand empire musulman du Turkestan chinois que de nos jours réalisa un instant Yaqoub Khan. M. Imbault Huart nous donne, d'après Oueï-Yuan, auteur d'une histoire des guerres de la dynastie régnante, le récit de ces deux tentatives 1, intéres-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deux insurrections des Mahométans du Kan-Sou (Journal asiatique, 1889, II, 494-525).

santes surtout comme indices d'une force qui est là et qui sans doute aura son heure. La seconde de ces insurrections avait été fomentée par une secte nouvelle, que M. Huart croit soufie, et qui s'éleva contre les vieux Musulmans, les Musulmans au turban noir, aussi bien que contre les Chinois. C'est le vieux drame des hérésies révolutionnaires revenant se jouer au cœur de l'Islamisme chinois, comme il fit en Perse et en Égypte.

La littérature impériale est très riche en Chine, surtout sous les princes de la dynastie régnante, qui semblent vouloir se faire pardonner leur origine étrangère en écrivant comme des mandarins. Le troisième empereur de la dynastie, Shi-Tzong-Hien, le proscripteur des missionnaires, n'est pas un Marc Aurèle; mais ce Mandchou est un des plus purs représentants de l'esprit chinois et l'on saura gré à M. de Harlez d'avoir choisi sept spécimens, d'une haute moralité mandarine, dans la vaste collection de 430 circulaires et plus que l'empereur eut le temps, en onze années de règne, d'adresser aux huit bannières de l'armée tartare pour la moraliser (1723-1735)1. Les règlements militaires, promulgués par l'empereur Kia-King, au commencement du siècle, afin d'assurer le rétablissement de la discipline, après les troubles qui avaient compromis la dynastie mandchoue, forment un code en huit livres qui n'a rien à envier aux bureaucraties d'Europe pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une page de la littérature impériale de Chine, 14 pages in-8°; Vienne, Hœlder, 1888.

la réglementation exacte de tout ce qui est détail d'étiquette et parade <sup>1</sup>. A l'autre extrémité de la hiérarchie sociale, M. Cordier nous fait entrer, avec les sociétés secrètes chinoises, dans le ritualisme des révoltés <sup>2</sup>.

Ce n'est point faute de grammaires et de manuels que le chinois nous restera inaccessible. M. Imbault Huart<sup>3</sup> vient d'achever son volumineux cours de chinois parlé, précieux par les notes sur la vie et les usages à Pékin. Ce cours trouve son complément dans le *Manuel de chinois écrit* de M. des Michels, qui est non moins pratique, malgré son titre, et destiné à faciliter la rédaction des pièces dans cette langue 4.

- <sup>1</sup> Luh-ying-tchi-li (Journal asiatique, 1889, I, 80-111). La perception des couleurs chez les peuples de l'Extrême-Orient et l'histoire du sens visuel, 8 pages in-8°; Louvain, 1890.
- Revue d'ethnographie, 1888, I, 52-72. Julien Duchâteau, Considérations générales sur les études dites secrètes de la médecine chinoise, japonaise, indo-chinoise, etc. (Verhandlungen du Congrès de Vienne, section de la haute Asie, 83-107). Cordier, Les débuts de la compagnie royale de Suède dans l'Extrême-Orient au xv111' siècle (Recueil de textes... de l'École des langues orientales, II, 303-343). Spire Blondel, L'art capillaire dans l'Inde, à la Chine et au Japon (Revue d'ethnographie, 1888, II, 422-448).
- Imbault Huart, Cours éclectique graduel et pratique de langue chinoise parlée; t. III, conversations, traductions et notes, 451 pages in-4°, 1889; t. IV, textes chinois, 295 pages in-4°, 1888; Paris, Leroux.
- ^ A. des Michels, Manuel de la langue chinoise écrite, 1 vol. in-8°, xvi-439 pages; Paris, Leroux, 1888. R. Laming, Méthode pour apprendre les principes généraux de la langue chinoise, à l'usage des élèves européens. In-12, 132 pages; Leroux, 1889.

Le P. Vial nous donne quelques renseignements intéressants sur la langue et l'écriture des Lolos, qui sont les indigènes du Yunnan; cette écriture est hiéroglyphique et semble d'origine chinoise, mais se prêterait aisément à une adaptation alphabétique.

La source principale pour l'histoire de l'Annam se trouve dans les Annales annamites, éditées en chinois par ordre de l'empereur Gia-tông, qui régna de 1672 à 1675. C'est à cette source qu'ont puisé directement ou indirectement tous les historiens de l'Annam, Pétrus Ky, le P. Legrand de la Liraye et le P. Bouillevaux. Sous le règne de l'enspereur Tu-duc, il y a une vingtaine d'années, une commission royale fut nommée pour en faire une nouvelle édition officielle et correcte en cinquante-six volumes. Cette édition n'est point dans le commerce et n'est distribuée qu'aux mandarins nouvellement promus. M. des Michels a pu se procurer un exemplaire de ce document précieux et il en a commencé la traduction avec commentaire. La commission impériale a supprimé une partie des périodes fabuleuses; mais heureusement, dans la partie historique, elle semble avoir borné son travail à mettre le style des Annales en accord avec les théories légitimistes du jour et à appliquer aux princes considérés aujourd'hui comme légitimes ou comme usurpateurs les formules

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la langue et de l'écriture indigènes du Yûn-nân, 23 pages in-8°; Paris, Leroux, 1890.

de rigueur dans un cas ou dans l'autre. Elle s'est attachée à établir exactement la concordance des chronologies annamite et chinoise, et comme elle a eu en mains nombre de monuments historiques, chinois et annamites, introuvables en Europe, son œuvre peut tenir lieu de toute la littérature historique de l'Annam jusqu'en 1672. Si M. des Michels i vient à bout de sa vaste entreprise, il aura rendu à l'histoire de l'Extrême-Orient un service de premier ordre.

M. Vissière a traduit du chinois la relation d'un lettré chinois, P'an Ting-Kouei, qui fit un voyage au Tonkin en 1688<sup>2</sup>, époque où le Tonkin, sous la main des Trinh, était le centre d'un commerce étendu avec les nations étrangères, Japonais, Portugais, Hollandais. Du Tonkin nous viennent de M. Dumoutier, directeur de l'enseignement, une série d'ouvrages

Les Annales impériales de l'Annam, traduites en entier pour la première fois du texte chinois par Abel des Michels; 1<sup>ex</sup> fascicule in-8°, x1-40 (traduction), 60 (notes); Paris, Leroux, 1889.

M. des Michels a repris l'interprétation du nom que les Chinois donnent aux ancêtres du peuple annamite, Giao-chi: ce nom, qui signifie « aux pieds bifurqués », a déjà beaucoup préoccupé les historiens et les ethnographes; il pense que rien, dans l'anatomie annamite, ne justifie cette dénomination et que c'était d'abord une expression géographique, plus tard corrompue par l'étymologie populaire (Recueil de textes... de l'École des langues orientales, I, 281-287). — Deschaseaux, Note sur les don dien annamites dans la Basse-Cochinchine (colonies militaires annamites établies sous Minh-mang vers 1830, qui ont donné pour le progrès de la colonisation à l'intérieur des résultats merveilleux, arrêtés par la conquête française qui les a supprimées en 1867); Excursions et reconnaissances, 139-130, XIV, 1889. — C. Paris, Voyage d'exploration de Hué en Cochinchine par la route mandarine, 308 pages in-8°, 6 cartes; Paris, Leroux, 1889.

<sup>2</sup> Bulletin de géographie historique, 1889, 70-86.

d'un intérêt pratique pour l'enseignement de l'annamite d'Annam et de celui du Tonkin 1, et plusieurs essais personnels sur l'histoire et la religion du Tonkin. Le plus important est une étude sur le grand Buddha de Hanoï 2 ou du moins sur l'idole que les Européens désignent sous ce nom. Ce Buddha est en réalité un génie chinois, celui qui garde la partie nord du ciel, Huyen-vu, que les Annamites nomment Tràn-vu. Apporté par les Chinois à la première conquête de l'Annam, l'an 111 avant notre ère, il est devenu peu à peu l'un des génies protecteurs du pays, et son intervention miraculeuse n'a jamais fait défaut quand il s'est agi de le sauver des fléaux, des épidémies, des démons, ou même de l'invasion chinoise. Tout en changeant si radicalement de caractère, le génie chinois annamitisé a conservé fidèlement certains attributs archaïques qu'il a au cours des temps perdus en Chine. M. Dumoutier décrit l'enfer buddhique, tel qu'on le conçoit au

Mannel militaire franco-tonkinois, 7° éd., 1888, v-108 pages in-8°; Hanoï, Schneider; écrit pour le Tonkin, reproduit les particularités du dialecte local; transcription de l'annamite en caractères latins et en chű-nôm ou caractères démotiques annamites.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bài tâp tiêng an-nam, Exercices pratiques de langue annamite (in-8°, 182 pages; Hanoï, Schneider, 1889); rédigés sur le modèle des dialogues chinois du P. Gonçalves; ont servi d'abord à enseigner le français aux petits Tonkinois.

Le grand Bouddha de Hanoï, étude historique, archéologique et épigraphique sur la pagode de Tran-vu, gr. in-8°, pages 82, de texte français, 37 de texte chinois et annamite. La composition du texte, l'impression et la gravure des dessins sont dues entièrement à la main-d'œuvre annamite.

Tonkin, d'après les hauts-reliefs de la pagode de Ham-Long, et les cérémonies qui célèbrent chaque année la délivrance des âmes qui ont subi leur expiation dans l'enfer 1. Un temple plus intéressant encore est le temple de Confucius à Hanoï, le Van mièa ou temple de la littérature, où quatre-vingtdeux stèles, dont la plus ancienne date de 1476 et la dernière de 1780, rappellent les noms et la gloire de tous les docteurs reçus aux examens royaux au cours des trois siècles de la dynastie des Lê, qui a marqué la renaissance littéraire de l'Annam<sup>2</sup>. Le choix de légendes historiques de l'Annam<sup>3</sup> et du Tonkin rassemblées par E. Dumoutier et son élégant recueil de chansons populaires de l'Annam, chansons d'amour, chansons religieuses, chansons patriotiques en l'honneur de la résistance nationale contre les Français 4, sont autant de documents utiles pour entrer dans le caractère de ces populations, qu'il faut bien comprendre si l'on veut agir efficacement sur elles. M. Dumoutier, par sa situation, son activité et sa bonne volonté, est en état de rendre trop de services à la science pour que nous n'appelions pas son attention sur la nécessité de donner plus exactement l'indication des textes qu'il utilise : un texte dont on ne donne pas l'auteur, l'origine et

<sup>1</sup> Notes sur le Bouddhisme tonkinois; l'Enfer (Revue d'ethnographie, 1888, II, t. VII, 285-301).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 1889, t. VII, 493-502.

<sup>3</sup> Ibid. 1889, t. VIII, 159-191.

Les chants et les traditions populaires des Annamites, in-8°, xxvI-115 pages; Paris, Leroux, 1890.

la date, quand ces éléments sont connus, peut être intéressant pour le grand public, mais est à peu près sans autorité pour la science.

Ajoutons à ces recueils de documents sur la pensée populaire deux spécimens du théâtre annamite, donnés l'un par un vétéran des études annamites, M. Landes<sup>1</sup>, l'autre par un débutant qui promet, M. Chéon<sup>2</sup>, et la collection de contes annamites, publiés et traduits par M. des Michels<sup>3</sup>, qui ont généralement pour sujet les mésaventures du tigre, du mandarin et du Chinois, les trois personnages que l'Annamite redoute le plus; c'est la revanche du faible.

Signalons enfin, malgré leur caractère essentiellement politique, les considérations présentées par M. Aymonier 4 sur l'enseignement en Indo-Chine, et que l'expérience de l'auteur doit recommander à l'attention de ceux qui ont charge d'établir la domination morale de la France dans l'Annam. M. Aymonier croit que la tentative poursuivie depuis près de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trân bo, comédie annamite, transcrite par Phan Duc Hoa, lettré au collège des Interprètes; traduction annotée par A. Landes, 54 pages in-8°; Saïgon, Imprimerie coloniale, 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Chéon, Traductions annamites (comprenant un poème sur la Dengue, texte et traduction; les conseils d'une mère à sa fille, item; Truong, l'imbécile, comédie), 74 pages in-8°; Saigon, Imprimerie Rey et Curiol, 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les Chuyen doi xua. Contes plaisants annamites, traduits en entier pour la première fois. Texte en caractères chinois et transcription. In-8°, 1V-147-67 pages (texte); Paris, Leroux, 1888.

La langue française et l'enseignement en Indo-Chine, 78 pages in-8°; Paris, Armand Colin, 1890.

trente ans d'imposer à l'Annam un alphabet latin (le quoc-ngu) est une œuvre artificielle et bâtarde, sans objet et sans issue; elle peut à la rigueur faciliter à des Européens l'accès de l'annamite, elle ne fait que dépayser l'Annamite, le rebuter et le rejeter plus avant dans la culture traditionnelle. Tout l'effort de l'éducation doit porter sur la diffusion du français, non d'un système bâtard qui ne produit rien et ne prépare rien. Il n'y a pas lieu de faire la guerre à la culture chinoise, nous y userions nos forces et ne ferions que détruire une force morale qui, après tout, ne nous est pas nécessairement hostile; il n'y a qu'à implanter à côté d'elle la culture française; l'intérêt, la curiosité intellectuelle et le rare esprit d'assimilation de l'Annamite feront le reste.

Dans le Japon nous n'avons à signaler que les considérations de M. de Rosny sur le culte de la déesse solaire dans le Sintauisme, où il croit voir les traces de fusion de deux religions indépendantes \(^1\), et une élégante esquisse du théâtre japonais par M. Lequeux \(^2\).

De l'archipel du Japon passant aux îles de Ma-

Les deux Rei et le règne du soleil (Recueil de textes.... de l'École des langues orientales, I, 301-320). — D' R. Collignon, l'Inscription de Témia, découverte par le capitaine Lefèvre (inscription rupestre découverte en pays Ainos, reste peut-être d'une langue aino écrite; Revue d'ethnographie, 1888, VII, 449-454).

<sup>\*</sup> Un in-18, 79 pages; Paris, Leroux, 1889. — J.-V. Barbier, Note sur la nomenclature géographique et administrative du Japon (Bulletin de géographie historique, 1888, 217-243).

laisie, nous y retrouvons l'Islam sur une couche indienne, superposée elle-même au fond primitif polynésien. M. Marre nous fait connaître le code javanais du mariage et de la succession. Ce code, écrit à Batavia, approuvé en 1766 par le Conseil des Indes néerlandaises, repose sur le rite chaféite, mais modifié dans un sens généralement favorable à la femme <sup>1</sup>.

Tel est, Messieurs, aussi complet que j'ai pu le dresser, le bilan des deux dernières années. Je ne suis point sûr de n'avoir rien omis d'important et je vous prie d'excuser d'avance les lacunes inévitables qu'il doit contenir. On a beau n'épargner ni le temps ni la peine : les publications qui intéressent nos études sont tellement dispersées, et des travaux estimables paraissent si souvent dans des recueils où l'on ne s'attendrait pas à les trouver, que la recherche des matériaux nécessaires pour la rédaction de ce Rapport devient de plus en plus pénible. Je désirerais que chacun de vous voulût bien m'aider dans une tâche que j'ai acceptée jadis dans la présomption de la jeunesse et dont les années me font sentir à présent trop clairement les difficultés et les dangers. Je voudrais que chacun de vous me tînt au courant de

Muséon, 1889, 380-392, 488-500. — Le Livre des proverbes malais (Recueil de textes publiés par l'École des langues orientales, II, 265-300). — G. de Rialle, La population de Madagascar d'après des publications récentes (Revue de l'hist. des rel., 1889, II, 180-192).

ses propres travaux et ne craignît même pas de m'envoyer, sans fausse honte, les indications nécessaires pour mieux les comprendre et les apprécier : car nul n'est plus capable que l'auteur même de voir et de faire toucher du doigt ce qu'il a voulu faire et ce qu'il apporte de neuf. Quelques-uns d'entre vous ont bien voulu le faire cette année; je voudrais que chacun le fît : ce Rapport deviendrait ainsi réellement ce qu'il doit être : l'œuvre collective de l'orientalisme français.

Au moment de clore ce Rapport sur les œuvres des deux dernières années, nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler qu'une grande partie de ces œuvres, et non les moins remarquables, viennent d'ouvriers que nous ne reverrons plus et dont la journée est achevée avant l'heure. Certes, la science, malgré ses deuils, ne s'arrêtera pas; l'esprit scientifique est assez éveillé à présent en France pour permettre d'espérer que les vides les plus douloureux se combleront un jour : mais ce n'est pas trop, pour rendre à la science une partie de la vie qu'elle vient de perdre, de l'effort ardent et concordant de tous ceux qui peuvent quelque chose pour elle, soit par la recherche, soit par l'enseignement. Les coups répétés qui nous ont frappés ne sont pas une raison de douter de l'avenir, mais seulement d'en sentir plus profondément les nécessités et les devoirs, d'élever chacun plus haut notre idéal de savant, et de nous rappeler, dans toutes

les circonstances de notre vie scientifique, la responsabilité redoutable qui nous incombe, devant l'étranger qui nous juge et nos successeurs qui nous jugeront, comme dépositaires de l'honneur et de l'avenir de la science française.

### SOCIÉTÉ ASIATIQUE. .

#### I

#### LISTE DES MEMBRES SOUSCRIPTEURS,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Nota. Les noms marqués d'un \* sont ceux des Membres à vie.

#### L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

- MM.\*Abbadie (Antoine D'), membre de l'Institut, rue du Bac, 120, à Paris.
  - ADDA FERDJ, instituteur, rue d'Israël, 27, à Constantine.
  - ALLOTTE DE LA FUYE, chef de bataillon du génie, à Grenoble.
  - Alric, drogman de l'ambassade de France, à Constantinople.
  - AMÉLINEAU (E.), maître de conférences à l'École des hautes études, boulevard Saint-Germain, 43, à Paris.
  - \*Aymonier (E.), chef de bataillon d'infanterie de marine, rue du Général-Foy, 38, à Paris.

Bibliothèque Ambrosienne, à Milan.

Bibliothèque de l'Université, à Utrecht.

BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE, Université Saint-Joseph, à Beyrouth.

Bibliothèque universitaire, à Alger.

- MM. Bachmann (le D' Johannes), W. Behrenstrasse, 28, à Berlin.
  - Bang (Wilhelm), professeur au Collège, à Melle-lès-Gand (Belgique).
  - Barbier de Meynard, membre de l'Institut, professeur au Collège de France et à l'École des langues orientales vivantes, boulevard de Magenta, 18, à Paris.
  - Bargès (l'abbé), professeur honoraire de la Faculté de théologie de Paris, rue Malebranche, 11, à Paris.
  - Barré de Lancy, premier secrétaire-interprète du Gouvernement pour les langues orientales, rue Caumartin, 32, à Paris.
  - Barth (Auguste), rue du Vieux-Colombier, 6, à Paris.
  - Barthélemy, boulevard Saint-Michel, 107, à Paris.
  - Barthélemy-Saint Hilaire, ancien Ministre des Affaires étrangères, membre de l'Institut, boulevard Flandrin, 4, à Paris.
  - BASSET (René), professeur d'arabe à l'École des lettres, rue Michelet, 49, à l'Agha (Alger).
  - Beauregard (Ollivier), rue Jacob, 3, à Paris.

- MM. Beck (l'abbé Franz-Seignac), rue du Palais-Gallien, 122, à Bordeaux.
  - Bekermann (Joseph), rue Graniczna, 10, à Varsovie.
  - Belkassem ben Sedira, professeur à l'École des lettres, à Alger.
  - Bellin (Gaspard), ancien magistrat, rue des Marronniers, 4, à Lyon.
  - Bensley, professeur d'arabe à l'Université de Cambridge.
  - \*Berchem (Max van), rue Jacob, 50, à Paris.
    - Berger (Philippe), sous-bibliothécaire de l'Institut, au palais de l'Institut, rue de Seine, 1, à Paris.
    - Besthorn (G.), Guldbergsgade, 9, à Copenhague.
    - BLONAY (Godefroy DE), rue de l'Université, 40, à Paris.
    - Bœll (Paul), élève titulaire de l'École des hautes études, rue de Saint-Quentin, 25, au Havre.
    - Boncompagni (le prince Balthasar), à Rome.
    - Bossoutrot, interprète militaire, détaché à l'Administration centrale de l'armée tunisienne, à Tunis.
    - BOUILLET (l'abbé Paul), ancien missionnaire en Birmanie, avenue de Villars, 16, à Paris.
  - \*Bourquin (le Rév. A.), à Lausanne.

- MM. Bréal (Michel), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, rue Soufflot, 15, à Paris.
  - Budge (E. A.), au British Museum, à Londres.
  - BÜHLER (George), professeur à l'Institut oriental, à l'Université, à Vienne.
  - \* Bureau (Léon), rue Gresset, 15, à Nantes.
  - \*Burgess (James), à Bombay.
  - \*Burt (le major Th. Seymour), F. R. S. Pippbrook House, Dorking, Surrey (Angleterre).
    - CALASSANTI-MOTYLINSKI (DE), à la Direction des Affaires indigènes, à Constantine.
    - Carletti (P.-V.), professeur d'arabe à l'Université de Bruxelles, rue de la Couronne, 4, à Bruxelles.
    - CARRIÈRE, professeur d'arménien à l'École des langues orientales vivantes, rue de Lille, 35, à Paris.
    - Casanova, membre de la mission archéologique, au Caire.
    - CASTRIES (le comte Henri DE), capitaine attaché à l'État-major général du Ministre de la Guerre, rue de Grenelle, 75, à Paris.
    - CAURO (Victor), interprète militaire, à Gafsa (Algérie).
    - Cernuschi (Henri), avenue Velasquez, 7, parc Monceaux, à Paris.

- MM. CHALLAMEL (Pierre), rue des Boulangers-Saint-Victor, 30, à Paris.
  - CHARENCEY (le comte DE), rue de la Chaise, 24, à Paris.
  - \*Chavannes (Emmanuel-Édouard), attaché à la légation de France, à Péking.
    - Chwolson, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg.
    - CILLIÈRE (Alph.), consul suppléant de France, à Constantinople.
    - CLERCQ (L. DE), rue Masseran, 5, à Paris.
    - CLERMONT-GANNEAU, membre de l'Institut, secrétaire-interprète du Gouvernement, professeur au Collège de France, rue de Chaillot, 22, à Paris.
    - Cohen Solal, professeur d'arabe au Collège, à Oran.
    - Colin (Gabriel), licencié en droit, breveté de l'École des langues orientales, rue de Rennes, 137, à Paris.
  - \*Cordier (Henri), professeur à l'École des langues orientales vivantes, place Vintimille, 3, à Paris.
    - Coulber, capitaine au 2° de ligne belge, rue de la Prairie, 57, à Gand.
  - \*Croizier (le marquis de), boulevard de la Saussaye, 10, à Neuilly.
    - Cusa (le commandeur), professeur d'arabe à l'Université de Palerme.

- MM. \*Danon (Abraham), à Andrinople.
  - \*Darmesteten (James), professeur au Collège de France, rue Bara, 9, à Paris.
  - Debat (Léon), boulevard de Magenta, 145, à Paris.
  - Decourdemanche (Jean-Adolphe), rue Taillepied, 4, à Sarcelles (Seine-et-Oise).
  - Delondre, rue Mouton-Duvernet, 16, à Paris.
  - \* Delphin (G.), professeur à la chaire publique d'arabe, à Oran.
  - \* Derenbourg (Hartwig), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue de la Victoire, 56, à Paris.
    - Derenbourg (Joseph), membre de l'Institut, rue de Dunkerque, 27, à Paris.
    - Devéria (Gabriel), secrétaire d'ambassade, interprète du Gouvernement, boulevard Pereire, 15, à Paris.
    - Dieulafoy, ingénieur en chef, impasse Conti, 2, à Paris.
    - DILLMANN, professeur à l'Université de Berlin, Schill Strasse, 11 a, à Berlin.
    - Donner, professeur de sanscrit et de philologie comparée à l'Université de Helsingfors.
    - Drouin, avocat, rue de Verneuil, 11, à Paris. Dukas (Jules), rue des Petits-Hôtels, 9, à Paris.
    - Durighello (Joseph-Ange), antiquaire, à Sidon (Syrie).

- MM. Duval (Rubens), boulevard de Magenta, 18, à Paris.
  - \* Fargues (F.), à Téhéran.
  - \* Favre (Léopold), rue des Granges, 6, à Genève,
    - FEER (Léon), attaché au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, rue Félicien-David, 6, à Auteuil-Paris.
    - Fell (Winand), professeur à l'Académie de Munster.
    - Ferraud (Gabriel), attaché à la vice-résidence de France, à Tamatave (Madagascar).
    - Ferté (Henri), drogman de l'ambassade de France, à Constantinople.
    - Flach, professeur au Collège de France, rue de Berlin, 37, à Paris.
    - Foucaux (Édouard), professeur au Collège de France, rue de Sèvres, 23, à Paris.
  - \* Fryer (le major George), Madras Staff Corps, Deputy Commissioner, British Burmah.
    - Fujiyéda (Takutsu), élève de l'École des hautes études, avenue Bosquet, 36, à Paris.
    - GAIGNIÈRE (H.), substitut du procureur de la République, à Châlons-sur-Marne.
    - Gantin, ingénieur, élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes, rue de la Pépinière, 1, à Paris.
    - Gasselin (Ed.), consul de France, à Trébizonde.

- MM. Gaudot (Octave), géomètre, rue d'Isly, 15, à Alger.
  - \* GAUTIÉR (Lucien), professeur d'hébreu à la Faculté libre de théologie, à Lausanne.
    - GILDEMEISTER, professeur à l'Université de Bonn.
    - Goguyer (Antonin), interprète judiciaire près le tribunal de première instance, à Tunis.
    - Gorresio (Gaspard), secrétaire perpétuel de l'Académie de Turin.
    - Gourlian, professeur d'arabe au Collège et à l'Ecole normale d'institutrices, à Miliana (Algérie).
    - GRAFFIN (l'abbé), professeur de syriaque à l'Université catholique, rue d'Assas, 47, à Paris.
    - GREFFIER, professeur au lycée de Ben-Aknoun (Algérie).
  - \* Groff (William N.), rue Darwin, 1, Mustapha, à Alger.
    - GROSSET, licencié ès lettres, à la Faculté des lettres, à Lyon.
    - GROSSI (Vincenzo), à Pollone, Biella (Italie).
  - \*Guirsse (Paul), ingénieur hydrographe de la marine, rue des Écoles, 42, à Paris.
  - \* Guimet (Émile), au musée Guimet, place d'Iéna, à Paris.
  - \* Halévy (J.), rue Aumaire, 26, à Paris.

- MM. Hamy (le D<sup>r</sup>), membre de l'Institut, Conservateur du Musée d'ethnographie, au Trocadéro, à Paris.
  - Hanoteau (le général), boulevard Raspail, 133, à Paris.
  - \*HARKAVY (Albert), bibliothécaire de la Bibliothèque impériale publique, à Saint-Pétersbourg.
    - HARLEZ (C. DE), professeur à l'Université, à Louvain.
    - Hélouis, premier drogman de la Légation de France, à Tanger.
    - Henry (Victor), professeur à la Faculté des lettres de Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, 105, à Paris.
    - HERBED MEHERJIBHAI PALANJI MADAN, Old Sonapore Lane Dhobitalas, Bombay.
  - \* HÉRIOT (l'abbé Étienne-Eugène-Louis), rue de la Poste, à Écouché (Orne).
  - \*Hervey de Saint-Denys (le marquis d'), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, avenue Bosquet, 9, à Paris.
    - Hodsi (Jean), au Ministère des Affaires étrangères, à Constantinople.
    - Horst (L.), rue des Veaux, 20, à Strasbourg.
    - Houdas, professeur à l'École des langues orientales vivantes, avenue de Wagram, 29, à Paris.

- MM. Huart (Clément), drogman de l'ambassade de France, à Constantinople.
  - IMBAULT-HUART (Camille), consul de France, à Canton (Chine).
  - Jeannier (A.), chancelier du consulat de France, à Bagdad.
  - \* Jong (DE), professeur de langues orientales à l'Université d'Utrecht.
- M<sup>me</sup> \* Kerr (Alexandre), à Londres.
- MM. Kesseler (Charles), place Saint-Charles, à Tunis.
  - Koulikovski, professeur de sanscrit à l'Université de Kharkov.
  - Kùnos (Ignace), docteur de l'Université de Buda-Pesth, à Constantinople.
  - Lambin (Émile), commissaire de police, rue Saint-Didier, 68, à Paris.
  - Lancereau (Édouard), licencié ès lettres, rue de Poitou, 3, à Paris.
  - \* Landberg (Carlo, comte de), docteur ès lettres, Gœthestrasse, 10, à Stuttgart.
    - Landes (A.), administrateur des affaires indigènes, à Hanoï (Tonkin).
  - \* Lanman (Charles), professeur de sanscrit à Harvard College, à Cambridge (Massachusetts).

MM. Le Boul (Michel), interprète, à Alger.

Leclerc (le D<sup>r</sup>), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, à Ville-sur-Illon (Vosges).

LEDAIN, rue du Calvaire, 35, à Saint-Cloud.

Ledoulx (Alphonse), drogman de l'ambassade de France, à Constantinople.

LEFÈVRE (André), licencié ès lettres, rue Hautefeuille, 21, à Paris.

LEFEVRE PONTALIS, rue Montalivet, 5, à Paris.

Leriche (Louis), drogman au consulat de France, à Tanger.

Leroux (Ernest), éditeur, rue Bonaparte, 28, à Paris.

\*Lestrange (Guy), piazza Indipendenza, 22, à Florence.

Levé (Ferdinand), rue Cassette, 17, à Paris.

Lévi (Sylvain), maître de conférences à l'École des hautes études, place Saint-Michel, 1, à Paris.

Liétard (le D<sup>r</sup>), médecin inspecteur des caux, à Plombières.

Loisy (l'abbé), professeur d'hébreu à l'Université catholique, rue d'Assas, 44, à Paris.

Lorgeou (Édouard), interprète du consulat de France, à Bangkok.

Mahler, astronome, à Vienne (Autriche).

Mallet (Dominique), rue Mazarine, 19, à Paris.

13

XVI.

· WPHINIBLE VATIONALL

- MM. MARRACHE, rue Laffon, 10, à Marseille.
  - MARRE (Aristide), chargé du cours de malais et de javanais à l'École des langues orientales, avenue de la Grande-Armée, 49, à Paris.
  - \* Maspero, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, ancien directeur général des Musées d'Égypte, avenue de l'Observatoire, 24, à Paris.
    - Masqueray (Émile), directeur de l'École des lettres, rue Colbert, 1, à Alger.
    - Massieu de Clerval (Henri), rue Mademoiselle, à Versailles.
    - Méchineau (l'abbé), rue de Sèvres, 35, à Paris.
    - Mehren (le Dr), professeur de langues orientales, à Copenhague.
    - Mercier (E.), interprète-traducteur assermenté, membre associé de l'École des lettres d'Alger, rue Desmoyen, 19, à Constantine.
    - Merx (A.), professeur de langues orientales, à Heidelberg.
    - MICHEL (Charles), professeur à l'Université, rue de Nassau, 2, à Gand.
    - MICHELET, colonel du génie en retraite, rue de l'Orangerie, 38, à Versailles.
    - Milloué (L. de), conservateur au musée Guimet, place d'Iéna, à Paris.



- \* Mission archéologique française, au Caire.
- MM. \* Mocatta (Frédéric D.), Connaught Place, à Londres.
  - Mohn (Christian), vico Nettuno, 28, Chiaja, à Naples.
  - Montet (Édouard), professeur de langues orientales à l'Université de Genève, villa des Grottes.
  - Mouliéras, professeur d'arabe au Lycée, à Oran (Algérie).
  - Muir (Sir William), membre du Conseil de l'Inde, India Office, à Londres.
  - \* Müller (Max), professeur à Oxford.
    - Neubauer (Adolphe), à la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford.
    - Nouet (l'abbé René), curé à Roëzé, par la Suze (Sarthe).
    - Oppert (Jules), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, rue de Sfax, 2, à Paris.
    - Ottavi (Paul), drogman chancelier du consulat général de France, à Zanzibar.
  - \*Parrot-Laboissière (Ed.-F.-R.), Barrière Ste-Catherine, par Moulins.
    - Patorni, interprète militaire au Gouvernement général, à Alger.

- MM. Pereira (Estèves), lieutenant du génie, Poço do Borratem, 4, à Lisbonne.
  - Pertsch (W.), bibliothécaire, à Gotha.
  - Petit (l'abbé), à Romescamps, par Abancourt (Oise).
  - \* Philastre (P.), lieutenant de vaisseau, inspecteur des affaires indigènes en Gochinchine, à Cannes.
    - Piat, vice-consul de France à Bouchir (golfe Persique).
    - Piehl (le D' Karl), docent d'égyptologie à l'Université, à Upsal.
  - \* PIJNAPPEL, docteur et professeur de langues orientales, à Middelbourg.
  - \* Pinart (Alphonse), à San-Francisco.
  - \* Platt (William), Callis Court, Saint-Peters, île de Thanet (Kent).
    - Pognon, consul de France, à Bagdad.
    - Popelin (Claudius), rue de Téhéran, 7, à Paris.
  - \*Poussié, boulevard Henri IV, 46, à Paris.
    - Prætorius (Franz), Augusta Platz, 5, à Breslau.
    - PRIAULX (O. DE BEAUVOIR), Gavendish Square, 8, à Londres.
    - Prim (le professeur E.), à Bonn.
    - Quentin (l'abbé), aumônier au lycée Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques, 123, à Paris:

- MM. Raboisson (l'abbé), rue de Villiers, 80, à Paris.
  - RAT, capitaine au long cours, rue Glacière, 2, à Toulon.
  - RAVAISSE (P.), chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes, avenue Kléber, 39, à Paris.
  - REGNAUD (Paul), maître de conférences, pour le sanscrit, à la Faculté des lettres, à Lyon.
  - \*Regnier (Adolphe), rue de Grenelle, 35, à Paris.
  - \* Rehatsek (Edward), M. C. E., à Bombay.
    - Remy (Georges), interprète militaire à la division d'Alger.
    - Remzi Bey (le colonel Hussein), professeur à l'École impériale de médecine, à Constantinople.
    - Renan (Ernest), membre de l'Institut, administrateur du Collège de France, à Paris.
    - REUTER (J. N.), licencié ès lettres, à Abo (Finlande).
  - \*Revillour (E.), conservateur adjoint au Musée égyptien, professeur à l'École du Louvre, à Paris.
  - \*Reynoso (Alvaro), docteur de la Faculté des sciences de Paris, à la Havane.
  - \*RIMBAUD, rue de Versailles, 59, au Chesnay, près Versailles.

- MM. Rivié (l'abbé), curé de Saint-François-Xavier, boulevard des Invalides, 39, à Paris.
  - \*Robertson Smith (W.), Christ's College, à Cambridge.
  - \* Rochemonteix (le marquis de), rue des Beaux-Arts, 11, à Paris.
    - ROCKHILL (W. Woodville), nº 1620, 19<sup>th</sup> Street, à Washington.
    - Rodet (Léon), ingénieur des tabacs, rue de la Collégiale, 1, à Paris.
  - \*Rolland (E.), rue des Fossés-Saint-Bernard, 6, à Paris.
    - Rondot (Natalis), ex-délégué du commerce en Chine, au château de Chamblon, près Yverdon.
    - Rosny (L. DE), professeur à l'École des langues orientales vivantes, avenue Duquesne, 47, à Paris.
    - Rost (Reinhold), bibliothécaire de l'India Office, à Londres.
    - Roth (le professeur), bibliothécaire en chef de l'Université, à Tubingue.
    - Roussel (l'abbé), rue des Dames, 12, à Rennes.
  - \*Rudy (Ch.), professeur, rue Royale, 7, à Paris.
    - RYLANDS (W. F. S. A.), secrétaire de la Société d'archéologie biblique, Hart Street, 11, Bloomsbury, à Londres.

- MM. Sabbathier, agrégé de l'Université, rue du Gardinal-Lemoine, 15, à Paris.
  - SAUVAIRE (Henri), consul honoraire, à Robernier, par Montfort-sur-Argens (Var).
  - Scheer (Eugène), inspecteur des écoles indigènes de l'Algérie, rue Dupuch, 10, à Alger.
  - Schefer (Charles), membre de l'Institut, professeur de persan et administrateur de l'École des langues orientales vivantes, rue de Lille, 2, à Paris.
  - Schmidt (Valdemar), professeur, à Copenhague.
  - Senart (Émile), membre de l'Institut, rue Bayard, 16, à Paris.
  - Siouffi, consul de France, à Mossoul.
  - Socin, professeur à l'Université de Leipzig.
  - Sonneck (DE), interprète principal à l'état-major de la division, à Alger.
  - Specht (Édouard), rue du Faubourg-Saint-Honoré, 195, à Paris.
  - Spiro, à Tunis.
  - Steinnordh (J. H. W.), docteur en théologie et en philosophie, à Linköping.
  - Strehly, professeur au lycée Louis-le-Grand, rue de Vaugirard, 16, à Paris.
  - Taillefer, docteur en droit, ancien élève de l'École spéciale des langues orientales, boulevard Saint-Michel, 81, à Paris.

- MM. Teursch (Alfred), au consulat général de France, à Bangkok (Siam).
  - Textor de Ravisi (le baron), boulevard Richard-Lenoir, 74, à Paris.
  - Touhami Ben Larbi, interprète judiciaire assermenté à Ksar et-Tir, Sétif (Algérie).
  - \* Turnettini (François), rue de l'Hôtel-de-Ville, 8, à Genève.
    - Turrini (Giuseppe), professeur de sanscrit, à l'Université de Bologne.
    - Vasconcellos-Abreu (de), professeur de sanscrit, rua Barata Salgueiro, 15, à Lisbonne.
    - VAUX (Bernard DE), rue Saint-Guillaume, 14, à Paris.
    - Vernes (Maurice), directeur adjoint à l'École des hautes études, boulevard Saint-Germain, 76, à Paris.
    - VILBERT (Marcel), drogman du consulat de France, à Andrinople.
    - Vinson (Julien), professeur à l'École des langues orientales vivantes, rue de Beaune, 3, à Paris.
    - Vissière (Arnold), premier interprète de la légation de France, à Pékin.
    - Vітто (Errico), consul d'Italie, à Alep.
    - Vogué (le marquis Melchior de), membre de l'Institut, ancien ambassadeur de France à Vienne, rue Fabert, 2, à Paris.

- MM. Waddington (W.-V.), membre de l'Institut, ambassadeur de France à Londres, rue Dumont-d'Urville, 31, à Paris.
  - \*Wade (Sir Thomas), Cleveland Square, 42, Hyde-Park, à Londres.
  - Wilhelm (Eug.), professeur, à Iéna.
  - \*Wyse (L.-N.-B.), lieutenant de vaisseau, boulevard Malesherbes, 117, à Paris.
  - Zoeros Pacha, général de brigade, professeur de clinique à la Faculté de médecine de Constantinople, rue Agha Haman, à Péra.
  - \*Zographos (S. Exc. Christaki Effendi), avenue Hoche, 22, à Paris.
  - ZOTENBERG (H.-Th.), bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, avenue des Ternes, 96, à Paris.

#### H

# LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS SUIVANT L'ORDRE DES NOMINATIONS.

MM. RAWLINSON (Sir H. C.), à Londres.

Weber, professeur à l'Université de Berlin.

Salisbury (E.), secrétaire de la Société orientale américaine, à Boston (États-Unis).

#### III

#### LISTE DES OUVRAGES

#### PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

En vente chez Ernest Leroux, éditeur, rue Bonaparte, 28, à Paris.

| Journal Asiatique, publié depuis 1822. Collection complète                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHOIX DE FABLES ARMÉNIENNES du docteur Vartan, en arménien et en français, par J. Saint-Martin et Zohrab. 1825, in-8°                                                                                                                                                                                                                    |
| ÉLÉMENTS DE LA GRAMMAIRE JAPONAISE, par le P. Rodriguez, traduits du portugais par M. C. Landresse, etc. Paris, 1825, in-8°. — Supplément à la grammaire japonaise, etc. Paris, 1826, in-8° 7 fr. 50                                                                                                                                     |
| Essai sur le Pâli, ou langue sacrée de la presqu'île au delà du Gange, par MM. E. Burnouf et Lassen. Paris, 1826, in-8°. (Épuisé.)                                                                                                                                                                                                       |
| Meng-tseu vel Mencium, latina interpretatione ad interpre tationem tartaricam utramque recensita instruxit, et perpetuo commentario e Sinicis deprompto illustravit Stanis-las Julien. Latetiæ Parisiorum, 1824, 1 vol. in-8° 9 fr.                                                                                                      |
| YADJNADATTABADHA, ou LA MORT D'YADJNADATTA, épisode extrait du Râmâyana, poème épique sanscrit, donné avec le texte gravé, une analyse grammaticale très détaillée, une traduction française et des notes, par AL. Chézy, et suivi d'une traduction latine littérale, par JL. Burnouf. Paris, 1826, in-4°, avec quinze planches 7 fr. 50 |
| Vocabulaire de la langue géorgienne, par M. Klaproth.  Paris, 1827, in-8°                                                                                                                                                                                                                                                                |

| OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉLÉGIE SUR LA PRISE D'ÉDESSE PAR LES MUSULMANS, par Nersès Klaietsi, patriarche d'Arménie, publiée pour la première fois en arménien, revue par le docteur Zohrab. Paris, 1828, in-8°                                                                                                                                                |
| La Reconnaissance de Sacountalà, drame sanscrit et prâcrit de Câlidâsa, publié pour la première fois sur un manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi, accompagné d'une traduction française, de notes philologiques, critiques et littéraires, et suivi d'un appendice, par AL. Chèzy. Paris, 1830, in-4°, avec une planche 10 fr. |
| CHRONIQUE GÉORGIENNE, traduite par M. Brosset. Paris, Imprimerie royale, 1830, grand in-8°                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHRESTOMATHIE CHINOISE (publiée par Klaproth). Paris, 1833, in-8°                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ÉLÉMENTS DE LA LANGUE GÉORGIENNE, par M. Brosset. Paris, Imprimerie royale, 1837, in-8°                                                                                                                                                                                                                                              |
| GÉOGRAPHIE D'ABOU'LFÉDA, texte arabe publié par Reinaud et le baron de Slane. Puris, Imprimerie royale, 1840, in-4°.                                                                                                                                                                                                                 |
| Râdjataranginî, ou Histoire des rois du Kachmîr, publié en sanscrit et traduit en français, par M. Troyer. Paris, Imprimerie royale et nationale, 3 forts vol. in-8° 20 fr.                                                                                                                                                          |
| Précis de législation musulmane, suivant le rite malékite, par Sidi Khalil, publié sous les auspices du Ministre de la guerre, 4° édition. Paris, Imp. nat., 1877, in-8° 6 fr.                                                                                                                                                       |

#### COLLECTION D'AUTEURS ORIENTAUX.

| TABLE ALPHABÉTIQUE DES VOYAGES D'IBN BATOUTAH. Paris, 1859, in-8°                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les Prairies d'or de Maçoudi, texte arabe et traduction par M. Barbier de Meynard (les trois premiers volumes en collaboration avec M. Pavet de Courteille). 9 vol. in-8°. (Le tome IX comprenant l'Index.) Chaque vol 7 fr. 50 |
| LE MAHÂVASTU, texte sanscrit, publié pour la première fois<br>avec des Introductions et un Commentaire, par M. Ém. Se-<br>nart. Volumes I et II. 2 forts volumes in-8°. Chaque vo-<br>lume                                      |
| CHANTS POPULAIRES DES AFGHANS, recueillis, publiés et tra-<br>duits par James Darmesteter. Précédés d'une Introduction<br>sur la langue, l'histoire et la littérature des Afghans<br>1 fort vol. in-8°                          |
| Nota. Les membres de la Société qui s'adresseront directement<br>au libraire de la Société, M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28, à                                                                                              |

Nota. Les membres de la Société qui s'adresseront directement au libraire de la Société, M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris, auront droit à une remise de 33 p. o/o sur les prix de tous les ouvrages ci-dessus, à l'exception du Journal asiatique.

Le Gérant:

BARBIER DE MEYNARD.

## JOURNAL ASIATIQUE.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1890.

# LES DICTONS SATIRIQUES ATTRIBUÉS À SIDI AH'MED BEN YOUSOF,

PAR

#### M. RENÉ BASSET,

PROFESSEUR À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES LETTRES D'ALGER.

#### AVANT-PROPOS.

Les dictons satiriques sur les villes et les tribus d'Algérie attribués à Sidi Ah'ıned ben Yousof appartiennent à un genre de littérature populaire, très répandu chez les Sémites. Il consiste à décomposer un nom propre d'homme ou de pays et à en combiner les éléments de manière à en tirer un éloge ou un blâme, souvent aussi peu justifiés l'un que l'autre. L'allitération et l'homophonie jouent un grand rôle dans ces courtes satires dont la Bible nous offre le plus ancien spécimen: je veux parler des Bénédictions de Jacob et de Moïse « où perce l'intention de recueillir les dictons satiriques ou laudatifs qui avaient cours sur chaque tribu 1». Un des plus célèbres recueils de ce genre est le Raihan el-Albab, distiques souvent obscènes, dirigés contre les tribus arabes d'Orient et encadrés dans un récit, évidemment de l'invention du conteur ou plutôt du collecteur de ces vers,

14

XVI.

IMPRIMERIE SATIONAL

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ronan, Histoire générale des langues sémitiques (Paris, 1863, in-8°, l. I, chap. 1, p. 122-123 et note 1).

Yézid el-Raqqachi, le commensal du premier khalise 'abbaside, Abou'l 'Abbas el-Sassah'. On peut citer aussi, mais à un point de vue tout opposé, les dictons élogieux attribués à 'Amr ben Ma'di Karib, par Abou Mikhnes Lout' ben Yah'ya, et présentant un contraste absolu avec ceux du Raihan?.

L'Afrique du nord possède aussi des dictons de ce genre, sous une forme moins littéraire que ceux du Raihan, quoiqu'ils soient attribués à des personnages instruits. En réalité ceux-ci n'en sont point les auteurs et leur qualité de marabout ne sert qu'à donner plus d'autorité à ces dictons, œuvre collective et anonyme de plus d'une génération. Tels sont ceux qu'on met sous le nom d'Ah'med ben Yousof, de 'Abd er-Rah'man ben Medjdoub's, de Ya'qoub ech-Chérif, de 'Alibou-Nàb's, de 'Abd er Rah'man Abou H'amid, etc.

Les premiers sont les plus répandus et bien que les ayant fréquemment sur les lèvres, quand il s'agit de blasonner leurs voisins, les indigènes n'ont jamais pris soin de les conserver par écrit. C'est oralement que ceux qui s'en sont occupés les ont recueillis, comme je l'ai fait après eux: Walsin Esterhazy 5, Fl. Pharaon 6 et le général Daumas 7. Je parle de ceux qui ont publié une collection d'une certaine étendue, encore que la

- <sup>1</sup> Cf. Dozy, Catalogus codic. arabic. biblioth. Lugd. Batav., t. I, p. 268; Sanguinetti, Raihan nl-Albab (Journal asiatique, 1853, t. I, p. 268); Masoudi, Prairies d'or, édit. et trad. Barbier de Meynard, t. VI (Paris, 1871, in-8°, chap. cv11, p. 137-156, et notes, p. 495-496).
- <sup>2</sup> Cf. Mas'oudi, Prairies d'or, édit. et trad. Barbier de Mcynard, t. IV, chap. Lxxvi, p. 236-239 (Paris, 1865, in-8<sup>6</sup>).
- S Cf. Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la musique utubes dans le Mayhreb algérien, p. 69-70 (Paris, 1876, in-16).
- Devaux, Les Kebailes du Djerdjera (Marseille, 1869, in-12, p. 219-222).
- De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger (Paris, 1840, in-8°).
- Le marabout Si Admed (sie) ben Youssef et ses daoui (Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies, t. XV, 1854, p. 117-122). Les dictons qui y sont cités ont été reproduits par Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque (Paris, 1862, in-12, passim).
- <sup>7</sup> La Vie arabe et la Société musulmane (Paris, 1869, in-8°, p. 225-240).

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 205

première (W. Esterhazy) ne contienne que 12 dictons, la seconde 16 et la troisième 31, tandis que le recueil que je donne aujourd'hui n'en compte pas moins de 115<sup>1</sup>. Ce nombre pourrait être augmenté, puisqu'ils ont pour auteur la fantaisie individuelle et l'humeur satirique de chacun: en cette matière, sans cesse renouvelée, nul ne peut se flatter d'être complet. Est-il besoin d'ajouter que j'ai reproduit la langue dans laquelle ils sont rédigés et dont les formes vulgaires sont une preuve de leur origine populaire comme euxmêmes présentent un reflet de l'esprit indigène si fermé aux étrangers?

Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 25 août 1890.

I

Comme l'indique son surnom, Sidi Ah'med ben Yousof Merini el-Hoouâri er Râchidi naquit à la Qala'ah des Beni Râched, petite ville située dans un pays montagneux très pittoresque entre Relizane et Mascara. Il appartenait à la tribu des Beni Merin qui faisaient partie de la grande famille berbère des Hoouâra: quelques membres de cette famille, profitant de l'affaiblissement des Beni Iloumi qui possédaient avant eux la Qala'ah, s'en emparèrent, pendant que la plus grande partie<sup>2</sup>, laissant les Beni 'Abd el-Ouâd, leurs frères, constituer un royaume floris-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Blason populaire de la France de MM. Gaidoz et Sébillot (Paris, 1884, in-18 jésus) en contient 21 faisant partie d'une collection que j'avais communiquée aux auteurs de ce recueil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad. de Slane, t. I (Alger, 1852, in-8°), p. 281-282.

sant à Tlemcen, se substituait aux Almohades dans le Maroc, comme ceux-ci avaient remplacé les Almoravides, comme eux-mêmes devaient être dépossédés par les Chérifs.

Mais cette origine du cheïkh était trop peu relevée aux yeux des biographes 1 qui lui attribuèrent la noblesse religieuse et lui fabriquèrent une généalogie le faisant remonter par Edris ben Edris, le fondateur de Fas, à 'Ali, le gendre du Prophète 2. D'après cette légende, sa mère l'aurait mis au monde au cours d'un yoyage qu'elle faisait avec son mari et aurait abandonné le nouveau-né au milieu d'une touffe de palmiers nains, dans le voisinage d'une fraction des Oulâd Merah'. Une vache, appartenant à un nommé Ibn Yousof, allaita le futur ami de Dieu que les anges avaient vêtu d'or et de soie et dont le visage resplendissait d'une clarté céleste. Ibn Yousof s'empressa de le recueillir et l'éleva

<sup>1</sup> Outre les écrivains arabes que j'ai cités à leur lieu et place, j'ai eu à ma disposition deux biographies de Sidi Ah'med ben Yousof, l'une terminée le 29 redjeb 1284 de l'hégire, par Moh'ammed ben Moh'ammed el-Djezzâr, sur les conseils et avec l'aide d'El-H'adj Mos't'afa ben Baqisah (جنيسة المعادة بيا التعانية), d'après le livre du t'aleb 'Ali ben El-'Abbâs de Mazagran (التعانية إلى التعانية المعادة بيا يتعلني باحكام النيارة ومغنم السعادة بيا يتعلني باحكام النيارة المعادة بيا يتعلني باحكام النيارة ومغنم السعادة بيا يتعلني باحكام النيارة بيا يتعلني باحكام النيارة ومغنم السعادة بيا يتعلني باحكام النيارة باحكام النيارة باحكام النيارة بيا يتعلني باحكام النيارة باحك

Abou'l 'Abbâs Ah'med ben Moh'ammed ben Ah'med ben Abd Allah ben Yousof ben 'Abd el-Djelil, ben Yamdas, ben 'Abd er-Redha ben Mousa el-Mortadha ben Dja'far es-S'adoq ben Moh'ammed ben Ah'med ben Zein el-'Abidin ben H'amoud ben 'Ali ben Edris el-Asghar ben Edris el-Akbar ben 'Abd Allah el-Kâmil ben Moh'ammed ben El-H'asan ben H'asan es-Sibt ben 'Ali.

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 207 comme son fils: en récompense, Ah'med ajouta son nom au sien<sup>1</sup>.

L'histoire de sa jeunesse n'offre rien d'authentique et des légendes, souvent absurdes, tiennent la place des faits<sup>2</sup>. Il dut acquérir de bonne heure un renom de sainteté, probablement en s'élevant contre le relâchement religieux dont les Zeyânites de Tlemcen, où régnait alors l'émir 'Abd Allah Moh'ammed, surnommé El-Motaouakkel 'Ala' Allah (866-880 hég., 1462-1475 de J.-C.), donnaient l'exemple<sup>3</sup>. Sidi Ah'med s'étant rendu à Oran, les propos de quelques-uns de ses compagnons déplurent au gouverneur qui dénonça le marabout à l'émir de Tlemcen. Celui-ci, averti qu'il courait le danger d'être tué ou emprisonné, s'enfuit à Ras el-Mâ, près du qaïd des Beni Râched, Ah'med ben Abou Ghanem, qui, à l'arrivée des ordres d'Abou 'Abdallah, fit partir Sidi Ah'med. Il s'éloigna en maudissant ses persécuteurs. Sur mer, leur pouvoir fut anéanti par les Espagnols

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef (Revue de l'Orient, XV, p. 117-118, reproduit [sans indication de sources], par Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 100-101). MM. Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la métrique arabes dans le Maghreb algérien (p. 71), semblent admettre l'origine chérifienne de Sidi Ah'med. Abou Râs, dans ses Voyages extraordinaires et nouvelles agréables, dit qu'il était originaire des Beni Ouannoud (Revue africaine, t. XXIV, 1880, p. 139).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es'-S'abbâgh raconte qu'il demanda à Dieu trois choses et qu'elles lui furent accordées: la connaissance des choses extérieures et intérieures, la supériorité sur tous les hommes, enfin la faveur de voir le Prophète.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf., sur ce prince, Bargès, Complément de l'histoire des Beni Zeyian (Paris, 1887, in-8°, chap. xxII, p. 351-359).

qui prirent Oran (915 hég., 1509 de J.-C.) et sur terre, par les Turks qui mirent sin à la dynastie zeyanite (1555 de J.-C.). Il alla jusqu'à l'Hillil, où il laissa sa sille 'Aïcha, et de là à Bougie.

Sous la domination d'un prince h'afside, issu de 'Abd el-'Aziz et hostile aux Beni Zeyân, Bougie offrit un asile sûr au marabout poursuivi par la colère du roi de Tlemcen. Il est vraisemblable que là Sidi Ah'med fut, d'une façon définitive, engagé dans le mouvement de renaissance religieuse du monde islamique: en présence des triomphes du christianisme en Espagne et sur les côtes du Maghreb, on chercha à arrêter ses progrès en empruntant à l'Orient les confréries musulmanes. Sidi Ah'med suivit à Bougie les leçons d'Ah'med ez Zarrouq qui l'affilia à l'ordre religieux auquel lui-même appartenait : les Qadirya, branche des Chadelya, dont une fraction prit le nom de Sidi Ah'med er Râchidi. Voici la généalogie spirituelle qui rattache ce dernier à H'asan el-Bas'ri:

- 1. Ah'med ben Yousof.
- 2. Ah'med Ez Zarrouq.

D'après le Bostan d'Ibn Meryem<sup>2</sup> et le Tekmilat ed-Dibâdj d'Ah'med Baba de Ton-

L'Hillil (en berbère ilili, يليلى «le laurier rose»), au nord de la Qala'ah des Bení Râched, est aujourd'hui le chef-lieu d'une commune mixte et une station du chemin de fer d'Alger à Gran, entre Relisane et Perrégaux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuscrit de la Bibliothèque universitaire d'Aiger n° 2001, fol. 20-23. Delpech, Résumé du « Bostane » (sic) (Revue africaine, t. XXVIII, 1883, p. 386).

#### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 2

bouktou<sup>1</sup>, Ah'med ben Moh'ammed ben 'Isa el-Bornousi el-Fâsi, surnommé Ez Zarrouq, naquit le jeudi 28 de moharrem 846. Dès l'âge de seize ans, il commença à se livrer à l'étude près d'Es-Soyouti. Ibn Ghâzi fait le plus grand éloge de sa science : il eut pour maîtres 'Abd er-Rah'man el-Medjdouli, Ibrahim et-Tâzi, Et-Tenessi, etc. En Orient, il suivit les leçons d'Es-Sanhouri, d'Es-Sakhâoui, d'Ah'med ben 'Oqbah el-H'adhrami, de Chihâb eddin el-Ibchihi, Il composa de nombreux ouvrages: deux commentaires de l'Irchâd et de la - شرح مواضع من مختصر خلیل -- Risâlah شرح - شرح الدغليسية - شرح الفرطبية et plus de شرح العفيدة الفدسية -- الغاجفية vingt commentaires sur les H'ikam d'Ibn شرح سرح حزب البحر — شرح حزب البحر — At'a Allah شرح حفايق المفسرى --- مشكلات للحزب الكبير شرح الاسما للمسنى -- شرح فطع الششنرى --qu'il النصيحة الكافية - شرح المراصد abrégea ensuite — اعانة المتوجم المسكين على عدة اللريد الصادق - طريق العتج والتمكيين من اسباب السغط مي بيان الطريف و حوادث dont Ah'med Baba fait le plus grand تعاليب على البخاري بي ضبط الالباظ — éloge - un court volume sur la science des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuscrit de la Bibliothèque-Musée d'Alger, n° 156, fol. 15-16.

Il avait le don des miracles, fit plusieurs fois le pèlerinage et mourut à Tripoli en s'afar 899 de l'hégire. — Outre Sidi Ah'med ben Yousof, ses principaux disciples furent : Chihâb eddin el-Qastalâni, auteur d'un commentaire sur le Sah'ih' d'El-Bokhâri, Chems eddin el-Loqâni, El-H'attâb l'aîné, T'âher de Constantine, etc.

- 3. A'med ben 'Oqbah el-H'adhrami, auteur d'un livre intitulé: الراصد, commenté par son disciple Ah'med ez-Zarrouq.
- 4. Abou Zakarya Yah'ya.
- 5. Abou Mas'oud Ah'med.
- 6. Abou S'alih' Nas'r.
- 7. Abou Bekr 'Abd er Razzâq, fils de 'Abd el-Qâder el-Djilâni qu'il accompagna dans le pèlerinage où il se rencontra avec Abou Midian (Bou Médine) enterré à El-Eubbad, près de Tlemcen. Il fit construire à Baghdâd, près du tombeau de son père, une qoubbah à sept dômes dorés '. Il mourut en 603 de l'hégire.
- 8. Mah'i eddin 'Abd el-Qâder el-Djilâni, le fondateur de l'ordre des Qâdirya, est le marabout le plus vénéré dans toute l'Algérie: il naquit en 471 de l'hégire (1078-1079

<sup>&#</sup>x27;A. Le Châtelier, Les Confréries musulmanes du Hedjaz (Paris, 1887, in-18, p. 34-35).

de J.-C.) dans le Guilân, province de Perse<sup>1</sup>, d'où son surnom de Guilâni ou Djilâni, altéré dans le Maghreb en Djelloul et Djilâli. Une tradition plus ou moins authentique le fait descendre de 'Ali par son père Abou S'alih' Mousa ben 'Abd Allah ben Yah'ya ez-Zâhed ben Moh'ammed ben Daoud ben Mousa ben 'Abd Allah Abou'l Kiram ben 'Abd Allah el-Dja'oun ben 'Abd Allah el-Kâmel ben H'asan el-Motna ben H'asan ben 'Ali. « Comme doctrine religieuse, les Qadirya visent surtout à l'extatisme mystique que Cheïkh Senoussi a défini : « L'anéantissement de l'individua-« lité de l'homme par l'absorption dans « l'essence de Dieu... » Le rituel comprend : en premier lieu, une cérémonie d'initiation, dans laquelle, soumis à un interrogatoire symbolique, le néophyte prête serment d'obéissance à son chef spirituel et de fidélité à l'ordre. Admis ainsi au nombre des frères, le nouveau membre participe dès lors à leurs droits et leurs devoirs. Ces devoirs consistent en obligations morales, telles que la sincérité, la charité; en pratiques pieuses, les aumônes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et non à Ghil ou Djil près de Baghdâd, comme on l'a dit plusieurs fois par erreur. Cf. dans les Notes sur la poésie et la métrique arabes, p. 109, les surnoms de ce personnage et le dicton qui prouve sa populari é dans le Maghreb.

par exemple, et ensin en prières, oraisons ou litanies 1... Les oraisons... sont dans tous les ordres recommandées sans être imposées. Elles sont de deux formes : l'Ouerd et le Hizb. . . Les litanies, au contraire, constituent la partie la plus importante du rituel journalier dans tous les ordres et sont d'obligation stricte 2. » Sidi 'Abd el-Qâder el-Djilâni mourut à Baghdâd le 8 de rabi' second 56 1 de l'hégire, laissant quarante-neuf enfants, dont vingt-sept garcons; quelques-uns n'en comptent que dix, dont les plus célèbres furent 'Abd Allah, l'ainé, mort à Baghdad en 589 de l'hégire; 'Isa, l'auteur du Let'aif el-Anouar, mort en Égypte et enterré au cimetière de Qarafat en 573; Ibrahim, mort à Ouâset' en 592: sa postérité existe encore au Maroc et en Syrie; 'Abd el-Ouahhâb, mort en 593 à Baghdâd; Moh'ammed, mort en 600, enterré au cimetière d'El-H'alyah, à Baghdâd; 'Abd er-Razzâq, mentionné plus haut; Mousa, mort à Damas en 618; Yah'ya, mort à Baghdâd en 600. Du vivant de leur père, ils prêchèrent sa doctrine au Maroc, en

<sup>1</sup> Quelques-unes de ces prières sont attribuées à Sidi 'Abd el-Qâder lui-même, entre autres العيوضات الجانية بى الاوراد الفادرية, le Caire, 1303 de l'hég., in-8°; et العيوضات, publiée à Constantinople en 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Châtelier, Les Confréries musulmanes du Hedjaz, p. 22-24.

- Égypte, en Arabie, dans le Turkestan et l'Inde 1.
- 9. Abou Saʿid, surnommé El-Kharrâz. ʿAbd Allah el-Yafeʿi ² raconte sur lui l'anecdote suivante: « J'étais dans le désert, dit Abou Saʿid el-Kharrâz, en proie à une faim violente. Mon âme me poussa à demander à Dieu de la nourriture. Je pensai: Ce n'est point ainsi qu'agissent ceux qui s'en remettent à Dieu, les gens zélés. Mon âme me conseilla alors de demander à Dieu la patience et lorsque je fus sur le point de le faire, j'entendis une voix qui disait:
- <sup>1</sup> Cf. la biographie de Sidi 'Abd el-Qâder el-Djilâni, dans la continuation du dictionnaire bibliographique d'Ibn Khallikân; une autre composée en persan et traduite en arabe sous le titre de: , le Caire, 1309 de l'hég. — Djâmi, منافب السيد عبد الفادر الميلاني Nefah'at el-Ons, Bibliot. nat. de Paris, fonds persan, ms. nº 112, fol. 176 (édité aussi à Calcutta). Il existe à Fas un abrégé de la غبطة الناظر في ترجة الشيخ: biographie de ce personnage intitulée cf. R. Basset, Les Manuscrits des bibliothèques de deux mosquées de Fâs, Alger, 1883, grand in-8°, n° 63, p. 17). Abou Râs mentionne les trois ouvrages suivants relatifs à ce marabout : انوار نزهم الناظر par 'Abd Allah ben Nas'r el-Bekri Es'-S'iddiqi; نزهم الناظر 'de 'Abd el-Lat'if ben Hibat Allah el-Hachemi; بنتجة الاسوار, en trois volumes, d'Abou 'l-H'asan 'Ali ben Yousof ben Djarir el-Lakhmi, de Chat'nousa en Égypte. — Abou Ras, Voyages extraordinaires (Revus africains, t. XXV, 1881, p. 305-306, 371-373); Le Châtelier, Les Confréries musulmanes du Hedjaz, p. 21-35; Trumelet, Les Saints de l'islam, Paris, 1881, in-12, chap. xxxx, p. 287-306. On remarquera dans ce dernier ouvrage cette indication singulière (p. 287. note 1): « El-Djilani est le nom ethnique du saint qui vécut longtemps an Djilan dans le Marec.»
- <sup>2</sup> Roudh er-Rich'in (Boulaq, 1302 de l'hég., in-8°), histor. 435, p. 219.

Et il prétend être proche de nous!

Nous ne délaissons pas celui qui vient à nous:

Abou Sa'id a failli demander la patience.

Comme si nous ne le voyions pas et s'il ne nous voyait pas.

- 10. Abou'l H'asan 'Ali el-Hakkari.
- 11. Abou'l Faradj el-Fars'ous'i.
- 12. Abou Bekr Dja'far ech Chibili ben Younès. Il naquit en Égypte d'après Djâmi, à Orouchna, dans le Ferghanah, province du Turkestân, suivant Ibn Khallikân et l'auteur des Classes des Soufis; enfin d'autres le font naître à Samarra. Il vint à Baghdâd où il devint disciple de Djoneïd¹ et mourut dans cette ville au mois de dzou'l h'idjah 334 de l'hégire².
- 13. Abou'l Qâsem Djoneïd. D'après Djâmi, Djoneïd, « le prince de l'ordre des Soufis », naquit à Baghdâd. Au début, il éprouvait,
- <sup>1</sup> Cf. dans les Voyages extraordinaires d'Abou Rås (Revue africaine, t. XXVI, 1882, p. 286) une anecdote et des vers sur les relations affectueuses d'Ech Chibili avec son maître Djoneid.
- <sup>2</sup> Cf. le Nefah'at el-Ons de Djâmi, extraits de Silvestre de Sacy, Notices et extraits des manuscrits, t. XII (Paris, 1831, in-4°), p. 428, note. D'Herbelot, Bibliothèque orientale, s. v° Schebell; Ibn al-Athir, Kâmel, éd. de Boulaq, 12 vol. in-8°, 1302 de l'hég., t. VIII, p. 183; Abou'l Féda, Annales moslemicæ, t. II, p. 445; 'Abd Allah el-Yafe'i, Roudh er-Riâh'in, n° 33, p. 142 (conversation avec Behloul, le fou mystique); n° 36, p. 43 (conversation avec un extatique qui voyait Dieu et s'entretenait avec lui); n° 133, p. 93-94, et n° 134, p. 94 (conversion à l'islamisme et au soufisme de médecins chrétiens dans des circonstancès particulières); n° 114, p. 81; n° 272, p. 147.



malgré les exhortations de son maître Es-Saqti, de la honte à parler en public : un songe dans lequel il vit le Prophète le décida, et pour ses débuts il convertit un chrétien. Il prit part à des expéditions militaires et mourut en 297 de l'hégire, d'après Moh'ammed Selemi en Nichabouri, auteur des Classes des Soufis, et en 298 de l'hégire, d'après El-Yafe'i 1.

- ben Moslis, enterré à Baghdâd, mourut en 251 de l'hégire, d'après Ibn al-Athir (Kâmil, t. VIII, p. 25) et Abou'l Féda (Annales Moslemicæ, t. II, p. 215), et en ramadhân 253 de l'hégire, suivant Djâmi<sup>2</sup>.
- 15. Ma'rouf el-Karkhi<sup>3</sup>.
- 16. Abou Solaïmân Daoud et'-T'aï 4.
- <sup>1</sup> Cf. Notices et extraits, t. XII, p. 432-436; Biographie de Djoneïd, par Djâmi; El-Yafe'i, Roudh er-Riah'in, n° 4, p. 27; n° 44, p. 47; n° 127, p. 92; n° 128, p. 92; n° 132, p. 93; n° 195, p. 118; n° 214, p. 125, n° 277, p. 149; n° 278, p. 150; n° 326, p. 171; n° 335, p. 175; n° 349, p. 180.
- <sup>2</sup> Cf. sa biographie dans le Ouefayât el-'Ayân d'Ibn Khallikân, le Nefah'at el-Ons, de Djâmi, fol. 19, et les anecdotes rapportées par El-Yafe'i, Roudh er-Riâh'in, n° 12, p. 28 (il calme les scrupules de son disciple Djoneïd); n° 34, p. 42-43 (entretien avec le fou mystique Behloul); n° 51, p. 52-53; n° 122, p. 87-90; n° 225, p. 131; n° 303, p. 161-162.
- <sup>3</sup> Cf. Djâmi, Nefah'at el-Ons, f. 14; El-Yafe'i, Roudh er Riâh'in, n° 482, p. 246 (il ramène au bien une femme qui lui avait volé son vêtement et son Qorân, pendant qu'il faisait ses ablutions sur le bord du Tigre); n° 496, p. 255-256.
  - <sup>4</sup> Cf. sa biographie dans le Nefah'at el-Ons, de Djâmi, sol. 14.

- 17. H'abib el-'Adjemi. Il était d'abord esclave et se racheta moyennant quarante mille dirhems. Dieu sit un miracle pour lui permettre d'exercer sa libéralité en temps de famine 1.
- ans avant la fin du khalifat de 'Omar et mourut à Basrah en 728 de J.-C., d'après En-Naouaouï, et en 737, d'après lbn Khallikân et Abou'l Mahasin. Il était hostile à la poésie 2, et bien que Ghahristani (Kitâb el-Milel, édit. Cureton, p. 32) lui attribue une épître adressée au khalife 'Abd el-Melik ben Merouân en faveur du libre arbitre, opinion qu'au dire d'Ibn Qotaïbah, il aurait abandonnée plus tard, il peut être considéré comme le premier des mystiques: toutefois son disciple Ouasil passe pour le fondateur de la secte des Mo'tazelites'.

A défaut de renseignements positifs sur le séjour de Sidi Ah'med à Bougie, la légende n'a pas manqué

<sup>2</sup> Cf. Caussin de Perceval, Notice sur les trois poètes, Djarir, Akhtal et Ferazdaq (Journal asiatique, juin 1874, p. 543).



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. El-Yafe'i, Roudh er-Riâh'in, n° 328, p. 172. Il rapporte ailleurs (n° 255, p. 141) une anecdote où l'on voit H'abib subissant les reproches de sa femme, qui trouvait que ses dévotions ne lui procuraient aucun salaire, et justifié par Dieu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. la biographie de H'asan el-Bas'ri, ap. G. Dugat, Histoire des philosophes et des théologiens musulmans (Paris, 1878, in-8°, p. 245-249).

de lui prêter des aventures merveilleuses, parfois communes à d'autres saints musulmans et destinées à prouver incontestablement aux croyants sincères que le don des miracles avait été accordé au marabout. Comme preuve d'authenticité, le récit de ces aventures est mis par l'hagiographe dans la bouche de Sidi Ah'med. En voici quelques-uns:

« Un jour que j'assistais à une leçon du cheïkh Ez-Zarrouq, un individu en haillons se présenta à la porte de la zaouya pour lui parler. Le maître sortit, puis m'appela : j'accourus. L'homme tira de son bissac quatre pains et les donna à Ez-Zarrouq en lui disant : « Ta femme qui est à Fas te les en« voie à l'instant : ils sortent du four. — Prends« les », me dit le cheïkh; et il ajouta : « Mange-les « un à un. » Le lendemain, il me demanda : « Et ces « pains? — Il n'en reste qu'un. — Apporte-le moi. » J'obéis; il le prit, le partagea en quatre morceaux et m'en donna un, en disant : « Ah'med ben Yousof, « les trois quarts de cette vie t'appartiennent et tu es « l'associé des gens pour le quatrième. »

Le miracle suivant prouve qu'il était doué de seconde vue. « Un jour, dit-il, que j'étudiais à Bougie avec les disciples d'Ah'med ez-Zarrouq, il nous demanda: « Qui d'entre vous me donnera des nou-« velles de mon fils qui est à Fas chez sa mère? » Tous se turent. « Moi, lui dis-je: ton fils est avec sa « mère devant la ville et elle lui peigne les che-« veux. — Il y a encore autre chose », dit Ah'med ez-Zarrouq. — J'ajoutai: « Elle lisse ses cheveux avec « un sil de soie jusqu'à sa nuque, et à ce sil est « attachée une houppe de soie. — Dieu te bénisse, « dit le cheïkh, ces détails sont exacts. »

Dans les derniers temps de son séjour à Bougie, il fut enlevé par les Espagnols dans les circonstances suivantes : il avait passé quelques jours dans un ermitage, dans le jeûne et la prière. Lorsque la faim fut trop violente, il jura de ne recevoir de nourriture que de la main d'un ennemi. Pour tenir son serment à la lettre, il alla se coucher sur le rivage où des Espagnols le trouvèrent. Ils lui offrirent à manger: il ne fit pas un mouvement: ils lui introduisirent eux-mêmes les aliments dans la bouche et le portèrent sur leur vaisseau pour l'emmener en Espagne et l'y vendre comme esclave. Mais par miracle, le navire resta constamment en place et ne put partir que lorsque le cheïkh eut été mis en liberté <sup>1</sup>. Ce miracle est commun à plusieurs saints de l'Algérie : à Sidi Ferredj, que les Européens nomment Sidi Ferruch<sup>2</sup>, et à Sidi Bou-Medin<sup>3</sup>.

A la suite de cette aventure, il serait, sur le conseil d'un illuminé nommé Sidi Qâsem el-Biskri, retourné à Râs el-Mâ, près de sa famille. C'est à ce moment qu'on peut placer son second mariage. Sur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Basset, Mission scientifique en Algérie et au Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1883, p. 313).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Piesse, Itinéraire de l'Algérie (Paris, 1885, in-12., p. 46); Bernard, L'Algérie qui s'en va (Paris, 1887, in-18 jésus, p. 84-86).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brosselard, Inscriptions arabes de Tlemcen (Revue africaine, 4° année, 1859, p. 10).

les conseils de ses amis Sidi 'Abd er Rah'mân el-Gholâmi et Sidi 'Othmân ben 'Omar, il épousa Lalla Setti, fille de Sidi 'Amr el-Trari¹. Parmi ses autres femmes, on connaît aussi Kelilah, fille d'un marchand nommé Moh'ammed ed-Dardji; Khadidjah, fille de Sidi Moh'ammed el-Merini, et 'Aïcha, fille de Gâd ben Merzouq, qu'il épousa à la suite de l'aventure que voici.

Bien que, pour revenir à Tlemcen, il eût attendu, selon toute vraisemblance, lá mort de l'émir Abou 'Abdallah, il ne se trouva pas en sûreté dans les états des Beni Zeyân<sup>2</sup>. Soit que le souvenir de son

<sup>1</sup> Les Trarah habitent au sud de Nemours, sur les confins du Maroc. C'est sur leur territoire qu'est situé le marabout de Sidi Brahim, célèbre par le combat livré en 1845.

<sup>2</sup> Une anecdote, placée par un de ses biographes en cha'ban 9 1 9 de l'hégire, montre quelle était dès cette époque la réputation du saint. C'est un de ses disciples, Si Moh'ammed es'S'anhadji, qui parle: «Je me vis en songe, dans une plaine semblable à celle du Chélif. En levant la tête, j'aperçus une lueur qui remplissait les extrémités de l'horizon. Je me dirigeai vers elle tandis qu'elle s'avança vers moi jusqu'à ce que je me trouvai devant celui qui produisait cette lumière et ses compagnons, tous portés sur un coussin élevé audessus de terre à hauteur d'homme. En s'approchant de moi, l'auteur de la lueur me dit: «Salut sur toi! — Et sur vous le salut, « la miséricorde et la bénédiction de Dieu, répondis-je. — Porte «de ma part, ajouta-t-il, des salutations à A'med ben Yousof et « répète-lui ces paroles : « Voici ce que dit le Prophète. » En entendant ce nom, je me prosternai et criai : «Prophète de Dieu, sois-« moi secourable demain, au jour du jugement. » J'étais au-dessous de lui et le Prophète au-dessus de moi. Il continua : « Dis à A'hmed « ben Yousof : « Tu es le maître de l'époque; tu es le pôle de «l'époque.» Je pris congé de Moh'ammed et marchai tant qu'il plut à Dieu jusqu'à ce que je rencontrai le cheikh Sidi Ah'med ben Yousof, accompagné d'une troupe nombreuse de disciples, et je le

15

ancienne opposition ne fût pas perdu, soit que de nouvelles sorties eussent attiré sur lui l'attention, il fut en butte de la part du sultan Abou H'ammou III (923-934 de l'hég.), qui avait reconnu la suzeraineté de l'Espagne<sup>1</sup>, à des persécutions dont la légende nous a conservé un écho: arrêté par ordre du prince qui essaya, mais inutilement, de le prendre en défaut<sup>2</sup>, il fut condamné à mort. Abou H'ammou envoya le bourreau pour le faire mourir dans sa prison, mais le cheikh devint subitement invisible. L'exécuteur des hautes œuvres revint annoncer à son maître qu'il n'avait trouvé personne. Deux autres tentatives n'eurent pas plus de résultats: à la fin, l'émir prit le parti de s'y rendre lui-même et ne fut pas plus heureux. Le prince envoya dire alors au

saluai. Il était vêtu de blanc, coiffé d'un turban blanc et portait un burnous d'un blanc si éclatant qu'on n'a jamais vu le pareil qu'en songe. Tout d'abord il me dit : «Fais ta commission. ---«Seigneur, repris-je, sera-ce en tête à tête ou en présence de « témoins? — Il ne faut pas cacher le message du Prophète. » On plaça devant lui un siège à trois degrés, blanc comme la neige. Il prit place sur le troisième et dit à ses disciples : « Asseyons-nous « pour entendre le message du Prophète. » Ils s'assirent. Il continua en s'adressant à moi: «Parle à présent. — Le Prophète de « Dieu t'envoie le salut. — Sur lui soient le salut et la miséricorde « de Dieu ainsi que sa bénédiction, dit Sidi Ah'med. — Il m'a «chargé de te dire: «Tu es le maître de l'époque, le pôle de «l'époque.» — «Louange et grâces à Dieu trois fois, reprit le «cheikh.» Ses compagnons se levèrent et prononcarent trois fois le salut sur Moh'ammed. A ce moment je m'éveillai, le cesur pelpitant comme un oiseau qui voltige.»

1 Cf. sur le règne de ce prince, Bargès, Complément de l'histoire

des Beni Zeyian, chap. xxvi, p. 427-428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. le dicton sur Ténès.

prisonnier invisible: « Sors, je te rends ta liberté 1. » Mais le saint, devenu visible, refusa de sortir, jusqu'à ce que Abou H'ammou et les siens fussent partis. Le sens de ces paroles fut compris lorsque, quelque temps après, l'émir fut chassé de Tlemcen

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED.

par les habitants soulevés en faveur de son neveu, Abou Zeyân, qu'il avait dépossédé et qu'appuyait

'Aroudj avec une armée turke 2. Sidi Ah'med sortit

Le passage du texte montre que le berbère était encore employé à la cour des Beni Zeyân et que Sidi Ah'med ben Yousof le comprenait: كم بعد ساعة بعث الامير لا وفال لا بغند انصب بند. Le mot عبد fer'd ou four'd avec le d attirant l'attention sur le verbe appartient à la racine F R' qui a donné en mzabi, en zouaoua, chez les Beni Menacer, à Bougie, en chelh'a, dans les K'çours, chez les Aīt Khalfoun, en rifain, à Ghdamès, chez les Harakta, au Djebel Nefousa, au Touat, à Taroudant, à Djerbah, à Syouah, le verbe effer' المعافلة (sortire, aoriste iffer' عبد المعافلة (mzabi, Dj. Nefousa, Djerbah), soufer' سوبغ (mzabi, Dj. Nefousa, Djerbah), soufer' عبد (Beni Menacer), nom d'action oufour' عبد (Syouah); thouffer'a خوبنا (Syouah); thouffer'a خوبنا (Bougie).

\*S'il faut en croire la tradition, Sidi Ah'med ben Yousof aurait vu 'Aroudj bien auparavant et à l'occasion suivante: Tandis qu'il était à Christel (حصال), petit village à l'est et près d'Oran, avant la prise de cette ville par les Espagnols, 'Aroudj vint en bateau près de cet endroit et sur les conseils d'un de ses prisonniers, né au Maroc, alla visiter le saint. Le corsaire n'avait consenti à cette démarche qu'à la condition que le marabout devinerait quels étaient ses projets. La chose, du moment qu'il s'agissait d'un cersaire, n'était pas difficile: dès qu'il vit 'Aroudj, Sidi Ah'med lui parla de son dessein de faire la guerre aux Chrétiens. Il obtint que le Marocain fût relâché, puis bénit le Turk en ajoutant: «S'il te survient une panique, ou une attaque, ou une tempête sur mer, dis trois fois: O Ah'med ben Yousof, et je te viendrai en aide avec l'assistance du Très-Haut.» Cette protection servit à 'Aroudj,

alors de prison. Le jour même, un membre de la célèbre famille des Marzouq<sup>1</sup> vint le visiter dans sa prison et lui offrit d'intercéder en sa faveur auprès d'Abou H'ammou. Le cheïkh refusa, disant qu'avant la fin de la journée, non seulement il serait sorti de prison, mais même qu'il se marierait. Ibn Marzouq lui offrit alors sa fille qui était à Mascara. Sidi Ah'med accepta, le contrat fut rédigé et le mariage eut lieu comme il avait été annoncé.

C'est à cette époque qu'il faut sans doute placer

toujours d'après la légende, lorsqu'il fut fait prisonnier par les chevaliers de Rhodes. Ce récit est absolument imaginaire et a été inventé d'un bout à l'autre pour attirer aux Turks l'appui des Khouân des Râchidya. La prise d'Oran par les Espagnols est de 1509 de J.-C. et ce fut seulement en 1514 (918 de l'hég.) que 'Aroudj et Khaïr eddin apparurent dans le Maghreb central où ils firent une tentative inutile sur Bougie. Il est vrai que le récit de l'évasion de 'Aroudj, tel que le raconte le Ghazaouât, est accompagné de circonstances miraculeuses, mais il n'y est pas question de l'intervention de Sidi Ah'med. Cf. E. Pelaez, La Vita et la Storia di Ariadeno Barbarossa (Palerme, 1887, gr. in-8°, p. 16-20 [version italienne de l'ancienne traduction espagnole du texte turk de Sinân-pacha]); Ghazaouât (texte arabe), manuscrit de la Bibliothèque du Musée d'Alger, n° 942, p. 1-4, et la très médiocre traduction attribuée à Venture de Paradis et publiée par Sander Rang et F. Denis, sous le titre de : Fondation de la régence d'Alger, Histoire de Barberousse (Paris, 1837, 2 vol. in-8°, t. I, p. 3-12). <sup>1</sup> Cf. sur les personnages de cette famille, Bargès, Complément de l'histoire des Beni Zeyian, chap. 1, p. 15-16; chap. VI, p. 99-114; chap. xx1, p. 298-319; Brosselard, Mémoire épigraphique et historique sur les tombeaux des émirs Beni Zeiyan (Paris, 1876, in-8°, p. 137-138); Delpech, Résumé du « Bostane » (Revue africaine, t. XXXVIII, 1884, p. 146-148, 154; Ibn Meryem, Bostán, ms. de la Bibliothèque universitaire d'Alger, n° 2001, fol. 80-83, 97; Ah'med Baba de Tonbouktou, Tekmilat ed-Dibâdj (ms. de la Bibliothèque-Musée d'Alger, n° 156, fol. 95-96).

l'envoi de présents faits par Kheïr eddin au marabout et apportés par 'Aroudj. Ces cadeaux avaient une valeur de plus de 4,000 dinars, sans parler des vêtements et des objets précieux. C'était, du reste, une habileté de la politique des Turks, et surtout de Kheir eddin et de son frère qui avaient rêvé de fonder dans l'Afrique septentrionale un empire indépendant, de gagner les marabouts et les chefs religieux des Arabes et des Berbères pour arriver plus facilement à renverser les dynasties du Maghreb central et de l'Ifriqyah 1. Ces présents amenèrent une correspondance entre Kheïr eddin et Sidi Ah'med, alors à Mazagran, où sans doute il s'était réfugié après la fin tragique de 'Aroudj. Ces relations continuèrent; car après la mort du cheikh, son fils Moh'ammed, surnommé Ibn Marzouqah, se rendit près de Kheïr eddin qui lui fit un excellent accueil, lui fournit de quoi subvenir aux frais du pèlerinage et se montra toujours favorable à ses demandes.

Ce fut probablement pendant cette dernière partie de sa vie qu'il répandit dans le Maghreb la doctrine des Qâdirya à laquelle il était affilié et fonda la branche à laquelle il donna son nom. Son biographe, Moh'ammed ben Moh'ammed el-Djezzâr, cite des fragments de ses lettres aux gens de Tunis, du Tafilalet, de l'Oued Dra'a, de Fas, où son prin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. par exemple les relations qui existaient entre Kheir eddin et le plus illustre marabout de la Metidja, Sidi Ah'med el-Kebir, enterré près de Blidah (Trumelet, Les Saints de l'islam, chap. xv, \$ 10, p. 235-241).

cipal correspondant était Ibn Ghâzi 1, de Mekinès, de Maroc, de Taza, de Ouargla, de Tlemcen, du Djebel 'Ayadh, des Zouaouas, de Gonstantine?. En même temps, il entretenait des relations avec les branches orientales de l'ordre, comme le montre sa correspondance avec les docteurs de Baghdad, de Tourin, du Caire, de Damas, de l'Iraq, etc. Son autorité était tellement établie dans le Maghreb qu'on le plaçait au-dessus du célèbre 'Abd er Rah'man eth-Tha'alebi, né à Tiemcen vers 786 ou 787 de l'hégire et enterré à Alger<sup>3</sup>. Celui-ci avait dit : « Quiconque verra quelqu'un qui m'aura vu sera épargné par l'enfer jusqu'à la troisième génération. » Sidi Ah'med dit à ses disciples : « Quiconque verra quelqu'un qui m'aura vu sera épargné par l'enfer jusqu'à la dixième génération. »

On connaît la légende d'après laquelle le cheikh, sur la fin de sa vie, entra en lutte avec Sidi Smian, l'ancêtre éponyme d'une tribu des Beni Menacer

<sup>1</sup> Auteur d'un Fihrist souvent cité par Ah'med Baba. Cf. sur ce personnage Moh'ammed ben Oufrani, Nozhat el-Hadi, édit. et trad. Houdas (Paris, 1886-1889, 2 vol. gr. in-8°, t. I, p. 14-17°, rr-ro, ro4, et t. II, p. 50, 65, 430.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il existe encore à Constantine une prédiction attribuée à Sidi Ah'med ben Yousof, dans laquelle il aurait annoncé l'arrivée des Français, de même que le marabout de Laghouat et Sidi Moh'ammed ben Bou Reka'ab de Blidah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. sa biographie dans Bargès, Complément de l'histoire des Beni Zeyián, chap. xxII, p. 393-396; Devoulx, Les Édifices religieux de l'ancien Alger (Alger, 1870, in-8°, chap. vII, p. 37 et suiv.); Trumelet, Les Saints de l'islam, chap. III, p. 33-40; Ah'med Baba, Tekmilat ed-Dibâdj, fol. 48-49.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2° série (Paris, 1885, in-8°, p. 94-97); Contes berbères, 1<sup>re</sup> série (Paris, 1887, in-18, p. 32-34, et note 31, p. 155).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la métrique arabes, p. 72-73.

du'on suppose inspiré par la divinité a existé dans tous les temps et chez tous les peuples. Sans remonter jusqu'à Cadmus et ses compagnons prenant pour guide une vache qui les conduit jusqu'à l'emplacement de la future Thèbes, ou au corbeau qui guide le fondateur de Lyon, et pour ne pas sortir du monde musulman, je citerai l'aventure de Sidi Cheïkh, l'ancêtre éponyme de la grande tribu de ce nom. Il ordonna qu'après sa mort, on le plaçât sur sa mule, d'autres disent sur sa chamelle, qu'à la première halte, on lavât son corps, et qu'on l'enterrât à l'emplacement de la seconde. Ses ordres furent exécutés : le premier point se nomme Ain el-Meghas'il, le second, El-Abiodh Sidi Cheïkh (cf. Leclerc, Les Oasis de la province d'Oran [Alger, 1858, in-8°, p. 51]; L. de Colomb, Exploration des Ksours et du Sahara de la province

à Milianah où il fut enterré: plus de deux siècles et demi après, le bey d'Oran, Moh'ammed el-Kebir, construisit en son honneur un monument qui existe encore dans cette ville 1.

D'après Abou Râs, Sidi Ah'med mourut en 931 de l'hégire<sup>2</sup>, laissant pour enfants, outre sa fille 'Aïcha, une autre du nom de Lalla Fat'ma, dont la qoubba existe au sud de Chellala, dans le Sud Oranais<sup>3</sup>.

d'Oran [Alger, 1858, in-8°, p. 24-25]; Trumelet, Les Français dans le désert [Paris, 1864, in-18 jésus, p. 69-71]). Cette tradition est rapportée à Tunis à un saint du nom de Si Ma'zouz (cf. des Godins de Souhesmes, Tanis [Paris, 1875, in-12, p. 164-165]), sans doute le même connu à Mostaganem sous le nom de Sidi Ma'zouz d'Almeria (Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne Régence d'Alger, p. 298); cf. aussi le récit de la fondation de Timassinin (Rabourdin, Algérie et Sahara, Paris, 1882, in-8°, p. 27); la légende de Raymond Nonat (v. Bérard, Saints de l'Algérie [Paris, in-12, p. 256]); celle de Sidi Dris en Kabylie (Bel Kassem ben Sedira, Cours de langue kabyle [Alger, 1887, in-12, n° XIII]); celle de Sidi Moh'ammed el-Gheribi (Trumelet, Les Saints de l'islam, chap. II, p. 31-32).

<sup>1</sup> Kitâb el-Djoumân, cité par Gorguos (Revue africaine, t. I, p. 409).

<sup>2</sup> Cette date est généralement adoptée et l'on ne sait d'où vient la singulière erreur de Piesse et de Castellane qui font mourir Sidi Ah'med au milieu du xv° siècle de notre ère, et celle de Florian Pharaon qui abaisse la date de sa mort jusqu'en 1099 de l'hégire. Entre autres inexactitudes, on peut citer encore celle de Trumelet qui fait passer Sidi Ah'med à Blidah dans les dernières années du xvi° siècle (Blidah, Alger, 1887, 2 vol. in-8°, p. 764-765).

3 Leclerc, Les Oasis de la province d'Oran, p. 75; Trumelet, Notes pour servir à l'histoire de l'insurrection dans le sud de la province d'Alger (Revue africaine, 1881, p. 269); Sabatier, La Question du Sud-Ouest (Alger, 1882, in-8°, p. 35). La réputation de Sidi Ah'med s'étendit dans le Sah'ara et une des portes du K'çar de Tiout, dans le Sud-Oranais, est appelée de son nom.

En résumé, ce que nous connaissons d'exact sur la vie de Sidi Ah'med se réduit à ceci : c'était un Berbère Hoouâra, de la Qala'ah des Beni Râched, qui s'adonna de bonne heure à la réforme de l'Islâm : cette conduite lui attira la persécution des Beni Zeyân et le força de chercher un refuge à Bougie vers la fin du ix siècle de l'hégire; pendant cet exil, il s'affilia, sur les conseils de son maître Ez-Zarrouq, à l'ordre des Qâdirya, section des Châdelya. Il est probable qu'il voyagea en Orient, ne fût-ce que pour accomplir le pèlerinage, et qu'il se mit alors en relations avec les chefs du monde religieux musulman. Rentré dans le Maghreb, après la mort de

marabout de Koléah.

<sup>1</sup> Le Châtelier, Les Confréries musulmanes du Hedjaz, p. 94-95.

l'émir de Tlemcen Abou 'Abd Allah, il reprit son apostolat, malgré les obstacles que lui suscita le prince zeyanite Abou-H'ammou III. L'arrivée des Turks à Tlemcen le sauva de la mort, et il mit à leur service l'influence qu'il possédait dans le Maghreb central. Peut-être a-t-il prononcé quelquesuns des dictons qu'on lui attribue, mais c'est fort incertain. On peut admettre en tout cas que ses allocutions, sinon ses lettres, renfermaient assez de traits caustiques pour qu'on ait fait de lui le représentant par excellence de cette littérature satirique en Algérie.

# II DICTONS DE LA PROVINCE D'ORAN.

# I SAMMI MOUSA.

'Ammi Mousa est bâti sur l'emplacement du khamis (marché du jeudi) des Beni Ourâgh, dont il est question dans le dicton suivant:

1

# بنى وراغ ، رغت منهم الانبياء والاولياء

Les Beni Ourâgh, — Les prophètes et les saints les ont réprimandés.

Jeu de mots sur le nom berbère ارراغ et le verbe arabe دراغ.

#### H

### BENI AMER.

La grande tribu des Beni 'Âmer, qui occupait le sud de la Sebkha et une partie des Hauts-Plateaux de l'ouest de la province d'Oran, fut presque toujours l'alliée des Espagnols dans leurs guerres contre les Turks et les autres tribus arabes 1, aussi n'a-t-elle pas été ménagée dans les dictons:

2

# بنی عامر دایرتکم یهود ، و درهکم دین موجود

Beni 'Amer, votre cercle est un cercle de Juiss, — Et votre argent est toujours une rançon <sup>2</sup>.

#### III

#### BOU SFEUR.

A l'Ouest d'Oran, au pied du Mourdjadjo, au fond de la plaine connue sous le nom de Plage des Andalous, où s'établirent les premiers Maures expulsés d'Espagne, se trouve le petit village de Bou Sfeur (ابو الاصبر).

1 Les Arabes font allusion à cette alliance en altérant le nom des Beni 'Âmer en Beni Dammer الله دمر عليهم « que Dieu les extermine » (Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 169, note 1).

<sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 230; René Basset, Une semaine dans le Sahara oranais (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1886, p. 442).

اهل بوصعر، نثا وذكر، ينغاسوا بي البحر

Gens de Bousfeur, — Femmes et hommes, — Qu'on les jette à la mer.

#### IV

### CHÂREB ER-RIH'.

Le Châreb er-Rih' (moustache du vent) est un versant du Djebel Beni Chougran, au sud duquel est construite Mascara:

4

شارب الربح ، مليع ، ما يخنز ما يجيع

Châreb er-Rih' — Excellent, — Qui ne sent pas mauvais.

V

DOUI H'ASAN.

5

دوى حسن ، اعطيتهم للحانة وللخعنة ، واعظامهم بي للجهم

Les Doui-H'asan, — Je les ai livrés à la perte et à l'abaissement, — Leurs os en enfer.

#### VI

#### FLITTAS.

L'aghalik des Flittas est situé à l'est du département d'Oran, dans les montagnes, sur la rive gauche du Chélif:

بلیته ، بلتهم من النصاری معلوتین ، ها یهود ، و درههم وجود

Les Flitta, — Je les ai fait échapper aux Chrétiens, — (Et cependant) ce sont des Juiss, — Et leur argent n'est que rançon <sup>1</sup>.

#### VII

#### GHAMRA.

Les Ghamra, comme les Beni 'Amer, comptaient parmi les alliés indigènes des Espagnols d'Oran:

7

اهل غرقه ، الغوم المرة ، صرهم بي صرة ، وانطعهم بي مرة ، تربح من ذيك الجرة

Les gens de Ghamra, — Peuple méchant, — Serre-les dans une bourse, — Et coupe-les d'un seul coup; — Tu seras débarrassé de cette engeance.

#### VIII

#### HABRA.

L'Habra est une rivière importante qui, formée de l'Oued Tamira, de l'Oued Houmet, de l'Oued Taria et de l'Oued Fekkân, porte d'abord le nom de l'Oued El-Hammam, qu'elle quitte après Perrégaux pour celui d'Oued Habra, et prend enfin celui

<sup>1</sup> Les deux derniers vers de ce dicton forment celui des Beni 'Àmer.

d'Oued Makta, après sa réunion avec le Sig. Elle se jette dans la Méditerranée à Port-aux-Poules, entre Arzeu et Mostaganem. Elle avait reçu son nom de la tribu arabe des Oulâd Habra, de même origine que les Soueïd 1. Elle eut tellement à souffrir des attaques des Espagnols qu'elle s'affaiblit rapidement. En même temps la conduite inhumaine des Habra envers les Maures expulsés d'Espagne, qu'ils maltraitèrent et pillèrent à leur débarquement en Afrique, excita la colère du marabout Si Moh'ammed Qaddâr. Celui-ci lança contre eux les Soueïd. Pris entre les Espagnols et les Arabes, les Habra ne tardèrent pas à se désagréger et à disparaître. Leur situation leur inspira une complainte que chantaient leurs femmes et dont Abou Râs nous a conservé ce vers:

Nous sommes entre deux feux : entre les Chrétiens du Duc (les Espagnols d'Oran) et les Chrétiens de Qaddar (les Soueid<sup>2</sup>).

C'est encore de nos jours le nom d'une station du chemin de fer d'Alger à Oran. Le dicton suivant fait allusion au peu d'abondance de ses eaux qui cependant ont causé un désastre terrible à Perrégaux par la rupture du barrage :

العيش: Il existe une histoire de ces deux tribus, intitulée: العيش, La Vie délicieuse, histoire des Habra et des Soueid, par Abou'l Qâsem Moh'ammed ben Daoud, de Mostaganem (cf. Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la musique arabes, p. 38-39).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyages extraordinaires (Revue africaine, t. XXV, 1881, p. 181).

## جيتها مي الصيب ما روتني ، ومي الشتاء ما وضتني

J'y suis venu en été, elle ne m'a pas désaltéré, — Et en hiver elle ne m'a pas fourni assez d'eau pour mes ablutions 1.

9

Le dicton suivant a trait à la fertilité et à l'insalubrité de la plaine de l'Habra:

هبرة مغولة البريدات ، ومشنشعة الكبيدات ، كل دبرة تبرا ، وعضة هبرة ما تبرا

L'Habra, aux bœuss monstrueux; — Aux petits soies desséchés <sup>2</sup>. — Toute blessure se guérit, — Mais la morsure de l'Habra ne se guérit pas <sup>3</sup>.

#### IX

### HÂCHEM ET EGHRIS.

Les Beni Hâchem, tribu à laquelle appartenait 'Abd el-Qâder, étaient établis dans les environs de Mascara : leur réputation de perfidie, bien qu'ils fussent marabouts, est consacrée par un dicton relatif à l'Eghris 4:

- 1 Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 230.
- <sup>2</sup> Ces deux premiers vers sont aussi attribués à Sirat.
- <sup>3</sup> Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la métrique arabes, p. 68, note 2.
- Le nom de l'Eghris, la grande plaine voisine de Mascara, est sans doute dérivé de la racine berbère GRS qui a donné en zouaoua et à Bougie agris اگریس «glace», en zouaoua thagerras مگرس grêle»; gres مگرس, être engourdi par le froid;

# درهم نحیسی ، خیر من طالب غریسیا

Un dirhem de cuivre (une pièce fausse) — Vaut mieux qu'un t'aleb de l'Eghris <sup>2</sup>.

11

Ce dicton fait allusion aux nombreux marabouts de l'Eghris:

Dans l'Eghris, tout palmier nain a un saint, — Toute branche (de palmier) a un saint.

au Djerid tagrest گرست hiver »; chez les Ahaggar tagrest +OO'I'+ et chez les Aouelimmiden tagerast +OO'I'+, saison des pluies; cf. en zénaga eujergou اثرك « hivernage » et en zouaoua iged'erez و « grêle ». L'Eghris signifiait sans doute le campement d'hiver, ou la plaine froide, comme la Metidja (dont le nom dérive du mot berbère it'idj يطير ou it'ij يطير « soleil », et non point du nom de la gens Matidia, car on trouve une Metidja dans l'Ouarsenis) signifiait la plaine ensoleillée.

. هو على رجل غريسى: Variante

- Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 211, avec la variante: "L'Algerie pittoresque, p. 112, a donné ce dicton de la même façon. L'Algérie pittoresque, p. 122, a donné ce dicton de la même façon. Cf. Castellane, Souvenirs de la vie militaire en Afrique (Paris, 1854, in-18 jésus, p. 291); Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 229; R. Basset, Mission scientifique en Algérie et an Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1883, p. 321); Bérard, Indicateur général de l'Algérie (Alger, 1871, in-12, p. 533), avec cette variante: «Une pièce fausse est moins fausse qu'un homme des Hachem.»
  - <sup>8</sup> Au lieu de بولى, on a aussi la variante

# الهاشم حراثين كيالين ، نساجين عريانين

Les Hâchem laboureurs mesurent du grain (pour en acheter); — Tisserands, ils sont nus 2.

X H'ALOUYAH.

13

حلوية ، حاوية ، لا صدق ولا نية ، يعجبوك الصبح ويطلبوا العشية

H'alouyah, — Dissimulés, — Point de sincérité (chez eux), ni de bonnes intentions; — Ils sont tes amis le matin et cherchent à te tuer le soir 3.

X1 ·

H'AMIS.

14

جيس صدرهم الهم ، واظعارهم الدم ، ناظرين يغتلوا ، ومنوضين يغتلوا

Les H'amis, leur poitrine est (pleine de) souci; — Leurs ongles, de sang. — Quand ils regardent en face, ils tuent; — Quand ils tournent le dos, ils tuent encore 4.

- <sup>1</sup> Ce dicton est aussi appliqué aux Tah'lait.
- Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 229; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 307.
- <sup>3</sup> Cf. aussi ces deux vers avec un changement dans une variante sur Mascara.
- <sup>6</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 236; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 305.

16

### XII KERÂÏCH.

15

الكرايش اهل العفول المسلب ، واهل الخيل المهلب ، صغيرهم ما يحبر ، النار ياكلهم

Les Kerâich, privés d'intelligence — Et possesseurs d'excellents chevaux. — Chez eux le faible ne s'enorgueillit pas — Et le puissant ne gouverne pas. — L'enfer les dévorera.

#### XIII

#### MASCARA.

16

معسكرية ، يحبوك الصباح ويبغضوك العشية ، يحبوك بلا فلب ويكرهوك بلا سية ، حسادين النهة ، وبرحين للنفمة ا

Les gens de Mascara — Sont tes amis le matin et te détestent le soir; — Ils t'aiment sans cœur (sans franchise) — Et te haïssent sans motif. — Jaloux de la prospérité (d'autrui ou envieux même du pain); — Joyeux de la vengeance <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Une variante dont j'ai donné la traduction dans le Blason populaire de la France, p. 307, porte:

المسكولة ، المسكولة ، فليل النية ، يعصبك منهم الرجل الصباح ، ويبطل العشية

Les gens de Mascara — Détestables, — Sans foi. — Chez eux l'homme est ton ami le matin — Et te trahit le soir.

Dans une autre variante, le 3° vers est remplacé par telui-ci : « sans foi ni loi ».

<sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 228; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 307.

من الشرف للغرب ، لميت اولاد الحرام ، جبتهم حتى اسيدى محد بو جلال ، هربوالى تمك ، شى دخل للعسكر ، شى هبط للغريس و المعرب المعسكر ، المعرب المع

De l'Orient à l'Occident, — J'ai rassemblé des scélérats. — Je les ai amenés jusqu'à Sidi Moh'ammed bou Djellal. — Là, ils m'ont échappé. — Une partie est entrée à Mascara, — L'autre est descendue dans l'Eghris<sup>3</sup>.

Ce dicton aurait été prononcé par Sidi Ah'med à l'occasion de l'aventure suivante. Le saint, monté

الميت اولاد للحرام من الشرق و من الغرب: Variante

<sup>2</sup> Variante:

ام العساكر ، بلد الظلم والعر ، انا رادد شبكة حراميين ، حين وصلت ام العساكر ، انفطعت الشبكة ، وتعرفت الحراميين

Mascara — Ville d'injustice et de perfidie: — Je portais un filet plein de scélérats — Quand je suis arrivé à Mascara, — Le filet s'est rompu — Et les scélérats se sont dispersés.

Une autre variante porte:

اجعت للحراميين من كل بلاد ، وابترفوا لى بيها J'ai rassemblé des scélérats de tout pays — Et là ils m'ont échappé.

Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 228-229; cité en partie par Castellane, Souvenirs de la vie militaire en Afrique, p. 279; Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, donne la variante suivante (p. 176, note 1):

للحراميين جدت بيهم حتى ماسكر (sic) ، حربوا (sic) لى بى الزنون Les scélérats, je les ai amenés jusqu'à Mascara. — Ils m'ont échappé dans les rues.

Une autre variante se trouve dans Bérard, Indicateur général de l'Algérie, p. 533: «J'ai conduit des voleurs prisonniers dans les murs de Mascara; ils ont trouvé un refuge dans les maisons.»

sur une mule, avait été arrêté aux portes de Mascara par trois filous de cette ville, qui prétendaient être propriétaires de l'animal. Le qadhi de Mascara, gagné par leurs présents, leur donna gain de cause, mais alors Sidi Ah'med confondit les uns et les autres en changeant sa mule en mulet <sup>1</sup>.

Une autre variante, qui m'a été racontée à Oran, remplace les gens de Mascara par des Marocains. C'est à cette occasion que Sidi Ah'med aurait dit d'eux:

18

المغاربة ، اولاد دبة ، اهل الكذب وللخزايب ، تنى عشر شهدوا على كذبة بالزور والتجايب ، مائة شرق عصى خير من غرى طيب

Les Maghrebins — Fils de bête — Gens de mensonge et de filouterie. — Douze d'entre eux rendent un faux témoignage avec de la violence et des manières étranges. — Cent pécheurs de l'Orient valent mieux qu'un honnête homme de l'Ouest 3.

19

حین تجبره مکندر ، مبندر ، وسی الغر ، فل من اولاد معسکر

<sup>1</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 119; reproduit par Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 121-122.

<sup>2</sup> Une variante ajoute:

اهل لخياك الطوال مع العذبة Gens aux longs haïks à franges.

<sup>3</sup> R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2° série, p. 97; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 364; R. Basset, Contes populaires berbères, 1<sup>re</sup> série, p. 154.

Celui que tu rencontres gras, — Fier, — Sale; — Dis:

«Il est de Mascara 1».

#### XIV

#### MAZOUNA.

La petite ville de Mazouna, située dans un repli du Dhahra, a été autrefois célèbre grâce à la science des docteurs de sa zaouïa. Elle fut quelque temps la capitale du beylik d'Oran jusqu'à Moustafa bou-Chelaghem, le même qui en 1708 reprit cette ville aux Espagnols:

20

المازونى يبيع البرنوس ، ويشرى الكابوس ، ويخرج من الدار ، ويكب في الجار

Le Mazounien vend son burnous, — Achète un pistolet, — Sort de sa maison — Et tire sur son voisin<sup>2</sup>.

#### 21

مازونة ، مخزونة ، سحج كبارها وصغارها ، لو (لا) كان علاءها تاكل النار اهلها ، في النهار الذبان وكلام السو ، في الليل البرغوث ومنام السو

Mazouna, — (Villè) ensermée, — Grands et petits sont le pèlerinage; — (Mais) si ce n'était ses docteurs, le seu

مازونة تخزومة ، بيضة بي الكانون تخزونة

W. Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 176, note 1; Fl. Pharaon, Le marabout Sidi Ahmed ben Youssef, p. 119; Castellane, Souvenirs de la vie militaire en Afrique, p. 289; Bérard, Indicateur général de l'Algérie, p. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 231-232.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Une variante donne :

consumerait ses habitants. — Dans le jour, des mouches et de mauvaises paroles; — Dans la nuit, des puces et de mauvais rêves 1.

#### XV

#### MENDÈS.

Mendès (Mindas), sur la route de Relizane à Tiharet, aurait été construit par les Hoouâra, et suivant une tradition rapportée par Abou Râs 2 aurait reçu le nom de Mendas ben Mefer ben Arigh (Ourâgh?) ben Kiouri, père de Cheda, Kolthoum et Tekkem:

22

Mendès, — Son manche est sans hache, — Son turban sans tête.

23

Mendès, — Convenable aux gens. — Que celui qui y boit fasse attention.

<sup>1</sup> R. Basset, Mission scientifique en Algérie et au Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1883, p. 303); Walsin Esterhazy (De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 164) donne ce dicton ainsi abrégé:

Ils font le pèlerinage grands et petits — Et l'enfer les consumera avec leur terre et leurs pierres.

Cette variante a été reproduite par FI. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 121. Ce dicton est aussi appliqué aux Marocains.

<sup>2</sup> Voyages extraordinaires (Revue africaine, t. XXVII, 1883, p. 353).

### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 241

Allusion au peu de sécurité des environs. Une fontaine de la Métidja, à l'est d'Alger, se nommait de même, Chrob ou hrob (اشرب واهرب) « Bois et sauve-toi ».

#### XVI

#### MOSTAGANEM.

Le premier dicton fait allusion à la gourmandise des habitants de la ville. On raconte, et ce récit a sans doute été inventé après coup pour expliquer la satire, qu'une dhiffa ayant été offerte par quelques personnes à Sidi Ah'med, tous les parasites de la ville affluèrent dans la maison, si nombreux qu'ils semblaient former à eux seuls une population :

#### 24

### اهل مستغاء مطلعين البلغة ، على حس المضغة 1

Les gens de Mostaganem — Relèvent leurs bolghas<sup>2</sup> — Au bruit des màchoires<sup>3</sup>.

1 Variante : على حس المحاة « au bruit d'une invitation ».

<sup>2</sup> Les bolghas sont des pantousles jaunes ou rouges dont on abaisse d'ordinaire le quartier à l'intérieur du talon : on le relève pour marcher plus vite.

Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 165; Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 122; Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 106; Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 230-231; Bérard, Indicateur général de l'Algérie, p. 544; R. Basset, Mission scientifique en Algérie et au Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1883, p. 317); Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 308.

مستغانم ، مسك الغنايم ، الى دخلها شهيد ، وظالمها ما يموت كيب يريد

Mostaganem, — Musc du butin. — Celui qui y entre est martyr, — Celui qui l'offense meurt de la mort qu'il n'avait pas souhaitée <sup>2</sup>.

Ce dicton est sans doute une altération de celui que prononça, dit-on, le marabout Sidi 'Abd er-Rah'man Abou H'amid en 1559, lorsque les Espagnols, commandés par le comte d'Alcaudete, furent obligés par H'asan pacha, fils de Kheïr eddin, de lever le siège de Mostaganem et perdirent leur chef dans la déroute;

سلطانها سعید ، ومیتها شهید ، وظالمها ما یموت کیب یرید

Son maître est fortuné 3. — Celui qui y meurt est martyr. — Celui qui l'offense meurt de la mort qu'il n'avait pas souhaitée 4.

1 La variante suivante est un mélange des deux dictons :

مستغانم، مسك الغنايم، نساءها بزراء ورجالها بصراء ومشهرين البلغة، على حس المسغة

Mostaganem! — Musc du butin; — Ses semmes ont beaucoup d'ensants; — Ses hommes sont perspicaces — Et relèvent leurs bolghas — Au bruit des mâchoires.

- <sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 231.
- <sup>3</sup> On traduit aussi : «Son maître est Saîd», nom d'un marabout enterré près de la ville qu'il aurait défendue contre les Espagnols.
- Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 156-158.

XVII

NEDÂT.

26

اندات بالهم ندات ، ریحها سم ، وماوها دم ، والصادق وللحادق وللحبيب ما يتلافاوا شي ثم

Nedat abonde en soucis, — Son air est du poison, — Son eau est du sang 1. — L'homme sincère et l'ami ne s'y rencontrent pas.

XVIII

ORAN.

27

وهران العاسفة ، بعتك بيع المواجفة ، النصارى ثم لغا ، الى يوم البعث واللغا

Oran la dépravée, — Je t'ai vendue un prix convenable: — Les Chrétiens y sont venus — Pour jusqu'au jour du renvoi et de la rencontre 2 (la résurrection).

En général, on donne pour auteur à cette malédiction le marabout Sidi El-Hoouâri qui l'aurait prononcée dans les circonstances suivantes. Sous

- <sup>1</sup> Ces deux vers se retrouvent dans le dicton appliqué à Ténès.
- <sup>2</sup> Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 102, note 2; Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque. Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 227, donne la variante suivante:

وهران العاسدة ، بعنا لغوم الكعرة ، حتى يوم الغيامة

Oran la corrompue! — Nous l'avons vendue aux infidèles, — Jusqu'au jour du jugement.

un prétexte quelconque, les fils du gouverneur d'Oran auraient fait dévorer par leurs chiens, dans une partie de chasse, un jeune enfant du marabout. Celui-ci contint d'abord sa douleur, mais excité par la mère de l'enfant qui lui faisait honte en lui montrant comme exemple une poule défendant sa couvée, Sidi El-Hoouâri prononça cette malédiction qui ne tarda pas à se réaliser1. La même tradition est rapportée à Tlemcen pour expliquer la chute des Beni Zeyân: la scène est placée près de la Fontaine du Poisson ('Ain el-H'oat), entre un fils de sultan régnant et une femme à qui il demandait à boire<sup>2</sup>. Une malédiction semblable, dirigée également contre les Beni Zeyân, est attribuée au marabout Sidi A'mer Amhadj qui s'était établi au Sig vers le milieu du vine siècle de l'hégire. Sa petite fille ayant été mordue par les lévriers d'un prince zeyânite, alors qu'elle allait puiser de l'eau près de l'ancien barrage, le ouali s'écria:

# حن علينا يا جواد ، ما اردنا ماء ذا عبد الواد

Aïe pitié de nous (Dieu) généreux, — Nous ne voulons plus de l'eau de cet 'Abd el-Ouâd.

<sup>1</sup> Fey, Histoire d'Oran (Oran, 1858, in-8°, p. 51-52); Piesse, Itinéraire de l'Algérie, p. 160-161. Abou Râs attribue aussi la perte de cette ville à la malédiction prononcée par Sidi El-Hoouâri contre les Beni Zeyân qui avaient tué son fils. Un de ses disciples, 'Ali el-As'far el Tilimsâni, composa à ce sujet un poème rimé en (Voyages extraordinaires, Revue africaine, t. XXIV, 1880, p. 139).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 106.

### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 245

Immédiatement le barrage du Sig fut emporté 1.

La confusion entre les deux marabouts Sidi El-Hoouâri et Sidi Ah'med s'explique par ce fait qu'on attribue aussi à ce dernier des malédictions contre Oran. D'après Abou Râs², la popularité qu'il trouva dans cette ville excita l'inquiétude de l'émir Abou 'Abdallah Moh'ammed, qui régnait à Tlemcen, mis en garde par le gouverneur d'Oran. Il voulut se faire amener le cheïkh, menaçant de le tuer s'il refusait. Cet ordre fut transmis au chef des Hoouâri 'Ali ben Abou Ghânem: mais Sidi Ah'med fut averti à temps et parvint à s'échapper en disant:

lls (les Beni Zeyân) nous chassent de leur pays : que Dieu les chasse à leur tour de terre et de mer.

Il se dirigea vers les Beni Gharrou. Sur le point d'être arrêté par les Soueïd, il prit entre ses mains trois cailloux qu'il réduisit en poussière en disant aux coupeurs de route : « Si vous vous opposez à mon passage, Dieu vous brisera comme j'ai brisé ces pierres. » Les Soueïd, effrayés, le laissèrent partir.

28

وهران باسغة ، يدخلوها الدراهم كالحشيش ، ويطيروا كالريش

Oran dépensière. — L'argent y entre comme de l'herbe — Et s'envole comme une plume 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la musique arabes, p. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyages extraordinaires (Revue africaine, 1880, p. 139-140).
<sup>3</sup> Cf. le proverbe français: Ce qui vient avec la flûte s'en va avec

# XIX OULÂD 'AOUF.

#### 29

# اولاد عوب ما يعبد الذلال ، وما يعد الجلال

Les Oulàd 'Aouf puisant (tantôt) de l'abaissement — Et puisant (tantôt) de la gloire.

### XX

### OULÂD EL-QAS'IR.

Les Oulâd el-Qas'ir habitaient près de l'Oued Sly, affluent du Chélif. On avait établi chez eux un konaq (le cinquième, en allant d'Oran à Alger), depuis qu'ils avaient battu le makhzen du bey Ibrahim 1:

**30** 

# اولاد الغصير شاوهم منصر ، وعفابهم ميسر

le tambour. Un dicton, attribué, sans preuve d'ailleurs, à Sidi El-Hoouâri, fait allusion à la prospérité d'Oran:

Oran, pour la vente et l'achat (le commerce), — Ne lui compare aucune ville. — Quiconque y entre pauvre s'en revient riche.

Cf. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 115; Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 228. Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 103, donne la varianté suivante pour le dernier vers:

<sup>1</sup> Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 250.

### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 247

Les Oulâd el-Qas'ir, leurs brebis ne valent rien — Et leurs enfants sont prisonniers.

#### XXI

### OULÂD KHALIFA.

Les Oulâd Khalifa faisaient partie de la célèbre tribu des Mah'al et furent cantonnés dans la province d'Oran par le bey Othman 1:

31

# اولاد خلیعة حضر، ما حاوسوا شي

Les Oulâd Khalifa devenus sédentaires — Ne se promènent plus.

### XXII

### OULÂD LAKRED.

Les Oulâd Lakred, fraction des Mah'al, habitent aujourd'hui la partie nord-est de la commune mixte de Tiharet, sur la limite du département d'Alger:

32

اولاد لکرد ، ناکرین منکورین

Les Oulad Lakred, — Reniant, reniés.

#### XXIII

QALA'AH DES BENI RÂCHED.

33

فلعة بن زعزوع ، مانعها من الدجال والعزوع

<sup>1</sup> Cf. Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 185.

Qalacah de Ben Za'zou', — Qui la défend contre l'Antéchrist et la terreur.

Il y a peut-être ici une allusion à un miracle de Sidi Ah'med raconté en ces termes par Moh'ammed ben Moh'ammed el-Djezzâr: « Un jour, le saint entra à la Qala'ah avec une foule nombreuse lorsqu'une femme s'écria: « Voilà l'Antéchrist en personne ». C'était le démon qui parlait par sa bouche. Son mari alla trouver le cheïkh qui écrivit une conjuration. Quand on la lut sur la tête de la femme, le démon qui l'agitait s'écria: « Entendre et obéir au cheïkh », et s'enfuit à l'instant. »

Quant à Ben Za'zou', des légendes locales dont j'ai parlé ailleurs en font, sous le nom d'El-Ish'aqi ben Za'zou', le fondateur de la ville. Il aurait été puni de ses débauches par le Ouâli Sidi S'alih'. D'autres le confondent avec l'officier espagnol qui commandait les Chrétiens lors du siège de la Qa-la'ah !:

34

الداخلها ممنوع ، وللخارج منها متبوع ، يوم تدوى النجع فلبها صعاح ، وحوايطها صلاح ، والى يتحكك عليها لا راح سالم

Celui qui y entre est protégé, — Celui qui en sort est vendu. — Au jour de bataille son cœur est de pierre; — Elle a pour murailles des marabouts; — Celui qui l'attaque ne s'en retourne pas sain et sauf.

1 Cf. Mission scientifique en Algérie et au Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1883, p. 311-312).

La Qala'ah des Beni Râched, malgré la protection de ses marabouts, tomba entre les mains des Espagnols et ses défenseurs, commandés par Ish'aq, frère de 'Aroudj et de Kheïr ed-din, périrent massacrés, sauf un petit nombre, par les alliés des Chrétiens qui ne firent rien pour assurer le respect de la parole donnée. Une tradition, que j'ai recueillie à la Qala'ah, prétend que le père de Sidi Ah'med se trouvait parmi les morts: aucun document historique n'assure le fait. Peut-être y a-t-il eu confusion avec le père de l'historien Es'S'ebbâgh qui y périt effectivement, comme son fils le raconte. Voici le récit du Ghazaouât 1: « La Qala'ah des Beni Râched

<sup>1</sup> Manuscrit de la Bibliothèque-Musée d'Alger, nº 942, p. 26: وكانت فلعة بنى راشد من اغناء بلاد الله زرعا وضرعا تعطى الميرة لكل ناحية وكانت وهران اذ ذاك فد استولى عليها النصارى مكانت تاتيها الميرة من فلعة بنى راشد بيتفوون بذلك اهلها ويستعينون بـ عملى فتال المسلمين بها تمكن عروج من هلكة تهسان منع اهل الفلعة من امداد النصارى بما كانوا يمدونهم به بضافت احوال النصارى بسبسه ذلك واشتد عليهم الامر بانتهز البرصة بسبب ذلك سلطان تهمسان المستوطئ عمينة ماس وارسل الى النصارى فايلا لهم انظروا الى ما حل بكم حين انفطعت دولتنا عنكم وتمكنت منها الاتراك كيب فطعوا عنكم الميرة من الفلعة وغيرها بلوكنتم اعنتمونا على فعال عروج وامحدتمونا بالمال والرجال ما صار امركم الى هذا بانظروا الان في هذا الامر وتحاركوا هذا للحال فبل ان يمتد طمع هذا الرجل الى اخذ المدينة من ايحيكم وازالتكم عنها بالكلية بها سمع النصارى بذلك اجابوة فاتلين (p. 27) انت لم تستعن بنا ولم تطلب منا مددا ولوكنت [طلب]ت ذلك لبخلينا انعِسنا في نصرك ولوجهنا اليك ما تريدة من الما[ل و]الرجال والان ضد انهنا عليك بما تريدة متوجه الى عدوك ونصن معك وكل ما تحساجه ي

était un des pays les plus fertiles en céréales et en troupeaux : elle fournissait des approvisionnements

هذة للركة بنعن متكلفون بة بوجة اليهم فايلا مدونى بجملة وابرة من المال لانعفة على الهيش واستضلص به المحينة من يد الاتراك وحين ترجع الهالة الى يدى ترجعون الى ما كنم عليه من امدادكم بالزرع والانعام وساير ما تحتاجون الية بوجهوا الية بسبعة الاب دينار ذهبا ولخذوا مند (منهم .ms) رضنا على ذلك ستين من ابناء اشياخ عربة باجتمع لد من لليل نحو للمسة عشر البا وخرج النصارى عدين له بخمسة عشر ماية بها سمع خير الدين بذلك وجه جيشا الى فلعة بنى راشد وامر عليهم اخاة اتحان برصلوا الى الغلعة برجدوا بيها جيشا من نصارى وهران يجاولون اخذها موقع بينهم فتال وكان النصر لطايعة الاسلام بفتلوا منهم سبهاية واسروا فلأغاية ودخل المسلمون الفلعة بحين حصل المسلمون بالفلعة ورد عليهم سلطان تلمسان جيشة من العرب واشياعة من النصارى و احاط بها من ساير جهاتها و شرعبوا في فستالها خوج اليهم المسلمون يوما باستولوا على ماية وستين من الكبار و دخلوا بهم الفلعة ويفوا اياما وعزموا مرة اخرى على العروج الى الفتال بخرج بعض المواسيس الى سلطان تلمسان واعلم بذلك بنصب النصارى تسلفاءهم المدابع لجين خرج المسلمون رموا عليهم جملة تلك المدابع باستشهد جاعة كثيرة منهم ورجع بفية الهيش الى الفلعة ببفوا عصورين في الفلعة نعو الستة اشهر يجعل النصارى تحت الارض نبغا وملود بارودا بحسيسى اخذت النار بية انبرجت فطعة من الغلعة باراد المحاصرون العجرم من تلك البرجة بمنعهم طايعة الغزاة بفال الصاصرون لهم لا بد لنا من اخذ هذة الغلعة ولو مكثنا عليها ست سنين بركس المحصورون الى المواعدة (الموادعة. ms.) ووفعت بين العريفين شرايط منها أن يسرد المعصورون اليهم جلة الاسارى الذين استولوا عليهم و أن يكون بسد المعاصرين ستة عشر رجلا من اعيان اهل الغلعة المحصوريس رهنا واشترط (p. 28) المحصورون عليهم ايضا ا[ن ي]خرجر[1] جملة اسبابهم وما إحتووا عليه من المتاع بوقع الاتعان منهم على [ذا]ك باخسذ المعصورون بي للحروج بنغض المعاصرون شروطهم وجعلوا ياخذون ما



DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED.

visionnements de la Qala'ah: aussi les habitants en tiraient de la force et des secours pour lutter contre les Musulmans. Lorsque 'Aroudj se fut emparé du royaume de Tlemcen, il interdit aux gens de la Qala'ah d'aider les Chrétiens comme ils le faisaient. Ceux-ci furent bientôt réduits à la détresse

et leur situation devint insupportable. Le roi de Tlemcen (Abou H'ammou III), qui s'était réfugié à

Fâs, saisit cette occasion et envoya dire aux Chrétiens: « Voyez où vous en êtes, depuis que notre

« royaume s'est séparé de vous et que les Turks s'en

« sont emparés, comment ils ont interrompu vos

« approvisionnements venant de la Qala'ah et d'ail-

« leurs. Si vous nous aviez aidés à combattre 'Aroudj

يخرج به اهل الفلعة المحصورون من المتاع واستذلوهم بامور كثيرة من غير ذلك بدخلتهم للحمية ونادوا بشعال للرب بوقع بينهم فتال عظم بمات بي هذا الفتال المحان رجة الله بفام مفامة رجل من خواصة يفال له اسكندر وجد هو وجاعته بي فتال العدو الى ان فتل رجة الله واستر الباقون على الفتال الى ان استشهد للجميع رجهم الله باستولى على الفلعة سلطان تلمسان

Cf. Sander Rang et Denis, Fondation de la régence d'Alger, t. I, p. 96-103; le récit du Ghazaouât a été fidèlement reproduit par Moh'ammed et-Tilimsani des Mencha el-Tchadiri dans le Zohrat en Nairat; cf. A. Rousseau, Chroniques de la régence d'Alger (Alger, 1851, in-8°, p. 41-54). Pour les sources espagnoles, cf. Haedo, Histoire des rois d'Alger, trad. de Grammont (Revue africaine, t. XXIV, 1880, p. 66-67); E. de la Primaudaie, Histoire de l'occupation espagnole en Afrique; Documents inédits (Alger, 1879, in-8°, p. 21) et les auteurs cités par E. Pellissier, Mémoires historiques et géographiques sur l'Algérie (Paris, 1844, in-4°, p. 30 et 33).

17

« et si vous nous aviez secourus en argent et en « hommes, vous n'en seriez pas réduits là. Considérez « maintenant la situation et portez-y remède avant « que l'ambition de cet homme n'aille jusqu'à enlever « cette ville (Oran) de vos mains. » A ces paroles, les Chrétiens firent la réponse favorable que voici : « Tu ne nous as pas demandé du secours et tu ne « nous as pas appelés à ton aide: si tu l'avais fait, « nous nous serions prodigués pour toi et nous t'au-« rions onvoyé tout ce que tu aurais voulu en fait « d'hommes et d'argent. A présent, nous t'accorde-« rons tout ce que tu désires, marche contre ton « ennemi, nous serons avec toi et nous te fourni-« rons tout ce dont tu auras besoin pour cette expé-« dition. » Il leur fit dire : « Donnez-moi une somme « considérable pour payer une armée avec laquelle « je délivrerai la ville (Tlemcen) du pouvoir des « Turks. Quand le royaume sera revenu en mon « pouvoir, vous recevrez, comme auparavant, des « secours en céréales et en troupeaux, et tout ce « dont vous aurez besoin. » Ils lui envoyèrent sept mille pièces d'or pour lesquelles ils reçurent en gage soixante sils de cheïkhs arabes. Il réunit quinze mille cavaliers et les Chrétiens, au nombre de mille cinq cents, partirent pour le secourir. En apprenant cette nouvelle, Kheïr eddin envoya des troupes à la Qala'ah des Beni Râched et leur donna pour chef son frère Ish'aq. En arrivant à cette ville, elles trouvèrent une armée de Chrétiens d'Oran, qui s'efforçait de s'en emparer. Un combat fut livré et la victoire



DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 253 resta aux troupes musulmanes: elles tuèrent sept cents ennemis, en prirent trois cents et entrèrent dans la Qala'ah. Peu après le sultan de Tlemcen vint les y assiéger avec une armée composée d'Arabes et de ses alliés chrétiens. La ville fut bloquée de tous les côtés: on commença à livrer bataille. Un jour, les Musulmans firent une sortie et s'emparèrent de cent soixante infidèles qu'ils amenèrent à la Qala'ah. Au bout de quelques jours, ils résolurent de faire une seconde expédition, mais un espion alla trouver le sultan de Tlemcen et l'en informa. Les Chrétiens dressèrent des batteries et lorsque les Musulmans sortirent, les canons firent sur eux une décharge générale : beaucoup d'entre eux périrent martyrs et les survivants rentrèrent dans la Qala'ah où ils demeurèrent assiégés pendant six mois. Les infidèles pratiquèrent alors une mine souterraine qu'ils remplirent de poudre: quand on y mit le feu, une partie de la ville s'écroula : les assiégeants voulurent donner l'assaut, mais ils furent arrêtés par une troupe de combattants. Alors ils dirent aux assiégés: « Il faut « absolument que nous prenions la Qala ah, quand « nous devrions y mettre six ans. » Les croyants acceptèrent alors une entrevue et les deux partis tombèrent d'accord sur les conditions: les assiégés devaient rendre tous les prisonniers qu'ils avaient faits et donneraient pour garants seize d'entre les principaux personnages de la ville; en outre, les nôtres devaient se retirer, emportant tous les bagages et les effets qu'ils possédaient. L'accord fut conclu

sur ces points et les assiégés commencèrent à sortir. Mais les assiégeants violèrent les conventions, s'emparant des objets que les nôtres emportaient avec eux et, en outre, les insultant de toutes les manières. La colère s'empara des assiégés, le feu de la guerre s'alluma, un combat acharné s'engagea. Ish'aq, que Dieu lui fasse miséricorde, fut tué en combattant: il fut remplacé par un de ses amis intimes, nommé Iskender, qui fit, lui et les siens, les plus grands efforts en luttant contre l'ennemi jusqu'à ce qu'il succomba, que Dieu lui fasse miséricorde. Les survivants continuèrent la bataille et périrent tous, que Dieu leur fasse miséricorde. Alors le roi de Tlemcen s'empara de la Qala'ah. »

# XXIV SBIH'A.

« Cette tribu des Sbeahs (Sbih'a) a été presque toujours composée des plus hardis coquins d'Afrique. Même au temps des Turks, il n'y avait pas de mécréants pareils, et parmi eux se conservait l'usage de remettre le payement des dettes à l'époque où le bey (d'Oran) passait dans la vallée du Chélif pour porter le tribut au pacha d'Alger. Jamais le Turc ne traversait ce passage sans y laisser des chevaux ou des mules qui réglaient les comptes 1. »

35 الكبير لم يدبر ، الصغير لم يجبر <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ce dicton est aussi appliqué aux Kerâich (Cf. nº 15).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Castellane, Souvenirs de la vie militaire en Afrique, p. 173.

#### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 255

Le grand ne gouverne pas; — Le faible ne s'enorgueillit pas '.

36

الصبيع ، يضرب الربح بالربح ، والربح عزبت المحاب المليع

Le Sbih'a — Combat le vent par le vent, — Et le vent chasse le nuage favorable.

#### XXV

#### SERSOU.

La grande plaine au sud-est de Tiharet a été de tout temps réputée pour fournir les meilleurs moutons de l'Algérie:

37

السرسو برجة ، كل عين بمرجة ، لو كان ما شبت الغنم تلد الغنم ، نفول السرسو يلد الغنم

Le Sersou, spectacle réjouissant. — Toute prairie y a une source: — Si je ne voyais les moutons produire les moutons, — Je dirais: «C'est le Sersou qui produit les moutons.»

38

السرسو، من عنده شي عوينة يدسو

Le Sersou, — Le peu de sources qu'il y a là se cache.

**39** 

### السرسوعود ، وبني لنت لجامع

Le Sersou est un cheval — Et les Beni Lint sont sa bride.

<sup>1</sup> Richard, Études sur l'insurrection du Dahra (Paris, 1846, gr. in-8°, p. 198, note 2).

XXVI

SIDI DAH'O.

40

اولاد سیدی دح ، تجارة ومبالطة

Les Oulad Sidi Dah'o — Commerce et concurrence.

XXVII

SIG.

41

سيك ، الما والدنين

Le Sig — Eau et farine 1.

#### XXVIII

SIRÂT.

Sirât est un petit village entre Aboukir et Bouguirat, sur la route de Relizane à Mostaganem, au milieu de la plaine qui porte son nom et qui était réputée pour sa fertilité et aussi son insalubrité:

<sup>1</sup> Un dicton attribué à Sidi Abd er-Rah'man el-Medjdoub, de Fas, est moins favorable au Sig:

ارحل من سيخ بكرى ، واعم برادك الكياسة ، يجيك نهار معلوم ، خب من صرب الرصاصة

Pars de bon matin du Sig et enseigne la mesure à ton bœuf. — Un jour connu viendra, crains une balle.

Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la métrique arabes, p. 69.

اذا كانت للجنة في السما ارفب على سيرات ، واذا هي في الارض هي سيرات أ

Si le paradis est au ciel, regarde au-dessus de Sirât: — S'il est sur terre, c'est Sirât <sup>2</sup>.

43

سيرات ، مغولة العريدات ، ومشنشحة الكبيدات ، وميقة الكبيدات ، وميقة الوليدات ، النوادر العالية ، والمطامير للحالية

Sirât, — Aux bœufs monstrueux, — Aux petits foies desséchés, — Qui rend les filles orphelines: — Les meules sont élevées, — Les silos vides<sup>3</sup>.

#### XXIX

#### TAH'LAÏT.

Les Tah'laït, tribu d'origine berbère, étaient établis près du Sig et mis au ban du reste de la population:

44

تحلايت، تحرميات (تحرميت () ، يديروا نسآهم في المندلة

<sup>1</sup> Variante:

سيرات ، اذا للمنة في الارض في سيرات ، واذا في السما مون سيرات SirAt: — Si le paradis est sur terre, il est à Sirât: — S'il est au cie

Sirât: — Si le paradis est sur terre, il est à Sirât; — S'il est au ciel, c'est au-dessus de Sirât.

- <sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 234-235.
- 3 Les vers 2 et 3 se trouvent dans un dicton sur l'Habra et les deux derniers dans celui sur les 'Aribs.

ورجالهم في الكسالة ، الله يجعلهم كيب الغراميل ، فرن هذا في شاكلة هذاك الى يوم الغيامة

Tah'laït, — Scélérats, — Leurs femmes ont toujours la main à la mandala<sup>1</sup>, — Les hommes à la kessala<sup>2</sup>. — Que Dieu les rende pareils aux taureaux. — La corne de l'un dans le flanc de l'autre jusqu'au jour de la résurrection<sup>3</sup>.

#### XXX

TLEMCEN.

45

تلسان ، مزینة العرسان ، ماوها و هواها ، وتلحیب انساها ، ما کان بی البلدان

Tlemcen, — Parure des cavaliers, — Son eau, son air, — Et la façon dont ses femmes se voilent, — Il n'en est point de tels en aucun pays <sup>5</sup>.

46.

# مطرزين و اللسان ، متعزمين كيب للحسان ، فليل الاحسان ، فليل الاحسان ، فل ذلك من اهل تلسان

- <sup>1</sup> Sorte de peigne en fer garni d'un manche en bois.
- <sup>2</sup> Pièce de bois servant à repousser le fumier.
- <sup>3</sup> Delphin et Guin, Notes sur la poésie et la métrique arabes, p. 76, note 4. Dans une variante (idem, p. 77) on trouve intercalé le dicton relatif aux Hachems. Cf. dans le même ouvrage (p. 74-75) une violente satire contre les Tah'laït.
  - وتلحاب: Variante
- <sup>5</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Yousef, p. 119; Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 225; R. Basset, Mission scientifique en Algérie et au Maroc (Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 1885, p. 301); Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 308.
  - ه مطربین: Variante ه



#### DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 259

Ceux au langage brodé, — Sanglés comme l'étalon, — Et avares de bienfaits, — Dis: « Ce sont des gens de Tlem-cen 1. »

47

# بيه الهم ، اهل الما العجيج ، والوجه الغبيج

Là, du souci. — Ils possèdent de l'eau saine — Et de laids visages 2.

48

سبعة اسوار وسبعة ادوار، وموالى ما يرفدوا ولا في الليل ولا في الليل ولا في النهار

Tlemcen a sept remparts, sept enceintes, — et ses habitants ne dorment ni la nuit ni le jour<sup>3</sup>.

49

# نساها في النهار علوج ، وفي الليل مروج

Le jour, ses femmes sont grossières; — La nuit, ce sont des prairies.

50

اذا صبته طويل اللسان اعربه من اولاد تلسان

Celui que tu rencontres, la langue bien pendue, — Dis: « C'est un habitant de Tlemcen. »

#### XXXI

### YA'GOUBIAH.

Comme dans la plupart des dictons, la beauté

- <sup>1</sup> Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 308.
- <sup>2</sup> Ibid.
- <sup>3</sup> W. Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 105; Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 119.

du pays est opposée à la méchanceté des habitants:

51

# اليعكوبية ، زيئة العفوبة ، اعفبتنا واعفبناك

La Ya'goubiah, — Ornement de l'âge mur, — Tu nous récompenses et nous te rendons la pareille 1.

**52** 

# نعطة في عرفوني ، ولا محبة اليعكوبي

Un furoncle à mon jarret, — Plutôt que la société d'un Ya'goubi <sup>2</sup>.

#### III

### DICTONS DU DÉPARTEMENT D'ALGER.

I

### 'AÏN MÂDHI.

**53** 

### عين ماضي (ماض) وجم وجم النجمة ، وعضم عض الذيب إ

'Aïn Mâdhi, son visage est un visage de brebis. — Sa morsure est celle d'un chacal 4.

- Les deux premiers vers sont cités dans Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 197, note 2, et Trumelet, Les Français dans le désert (Paris, 1864, in-18 jésus, p. 137).
- <sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 290, donne cette variante pour le second vers : ولا خلم اليعكون.
- <sup>3</sup> Ces vers sont employés avec une légère modification dans le dicton sur Cherchel.
- <sup>4</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 234; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 308.



H

ALGER.

54

الى رايته طويل وحاير (طويلا وحايرا) ، اعربه ولد للجزاير

Celui que tu vois long et ahuri, — Reconnais-le pour un enfant d'Alger 1.

**55** 

جزایر بنی مزغنة الداخلها زارب ، ولخارج منها هارب

Djezaïr des Beni Mezghannah, celui qui y entre s'y précipite: — Celui qui en sort s'enfuit.

56

كل خير مسلوب ، غير في الجزاير متلوب

Tout bien est prêté (et peut être rendu), — Si ce n'est à Alger où il est perdu.

**57** 

دخلت بي للجزاير ، وخرجت متحير

Je suis entré à Alger — Et j'en suis sorti étourdi (par le bruit).

III

ARIB.

La grande tribu des 'Aribs occupait la plaine entre le Dira et l'Oued Sahel, sur la limite orientale du département d'Alger:

<sup>1</sup> Fl. Pharaon, Spahis et turcos (Paris, 1864, in-12, p. 131); Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 237; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 304.

58

عریب ، زاوش وذیب ، الاندار عالی (عال) ، والمطمر خالی (خالِ)

Les 'Aribs: — Moineaux et chacals. — La meule haute, — Le silo vide 1.

### IV 'AT'T'ÂF.

Le nom des 'At't'âf donné aujourd'hui à une station du chemin de fer d'Alger à Oran, entre Affreville et Orléansville, était celui d'une tribu qui habitait la plaine traversée par le cours moyen du Chélif:

**59** 

## انا درت العطاب كاب ، اتى يطول عليه بخاب

J'ai fait des 'At't'âfs un tranchant, — Que celui qui s'y attarde craigne.

60

### العطاب عود يهلهل ، وعود بجلل

'At't'âf, un cheval qui hennit, — Et un cheval couvert d'une housse.

V

#### BENI GHARROU.

D'après une tradition que j'ai recueillie dans l'Ouarsenis, les Oulâd ben Gharrou auraient précédé les Oulâd Bessem dans le territoire qu'ils occu-

<sup>1</sup> Les deux derniers vers sont aussi appliqués à Sirât et la même idée se retrouve dans un dicton sur la Métidja.

pent actuellement. La légende prétend que ce fut chez eux que Sidi Ah'med chercha un refuge en fuyant les persécutions des Beni Zeyân pour se rendre à Bougie:

61

بنی غرو بنی غررو ، کل واحد مستجب بی فررو

Les Beni Gharrou sont sils de l'étonnement, — Chacun d'eux s'étonne pour un rien 1.

٧I

#### BENI LINT.

Les Beni Lint, qui font partie de la commune mixte de Teniet el-H'ad, habitent sur la route de cette ville à Tiharet, à l'ouest des Beni Maïda:

**62** 

بنى لنت المهومين ، المغومين ، المغطوسين في الدم الى يوم الدين

Les Beni Lint, soucieux, — Attristés, — Plongés dans le sang jusqu'au jour du jugement dernier.

#### VII

#### BENI MAÏDA.

Les Beni Maïda habitent le sud de la commune mixte de Teniet el-H'ad:

1 Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 306.

63

بنى مايدة ، النعة والعايدة ، شاوهم بى الوسرة ، واعفابهم بى الكسرة

Beni Maïda: — Richesse et profit; — Leurs brebis dans l'abondance — Et leur postérité dans la détresse.

#### VIII

#### BENI MENACER.

On a vu que, suivant une tradition, Sidi Ah'med ben Yousof aurait engagé une lutte avec Sidi Smiân, ancêtre d'une tribu des Beni Menacer. Aussi les dictons relatifs à cette région sont-ils en général défavorables:

64

بنى مناصر، بنى مكسر، للجيش ياسر، والراى خاسر

Beni Menacer, — Fils de dispersés: — (Ont) beaucoup de soldats — Et l'esprit faux 1.

Dans la plupart des citations, ces vers sont joints aux suivants:

65

العرش غازر ، و الرای خاسر ، بجمعواعلی الرای ، ویتبرفوا بلا الرای

La tribu est nombreuse, — L'esprit faux: — Ils s'assem-

1 R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2° série, p. 19.

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 265 blent pour un projet, — Et se séparent sans rien décider 1.

66

حراثین کیالین ، وکالین جیعانین ، مخاضین عریانین ا

Laboureurs, ils mesurent le grain (pour l'acheter); — Intendants, (ils sont) affamés; — Tisserands, (ils sont) nus.

67

La tribu des Gouraya (Igouraïn), qui a donné son nom à la commune mixte et au village de ce nom, habite une partie de la côte entre Cherchel et Ténès:

كوراية ، جوراية ، ما بيهم لا علم ولا فراية

Gouraya! — (Terre d')injustice, — Il n'y a chez eux ni science ni lecture<sup>3</sup>.

68

#### BENI ZIOUÏ.

الغلة في الارهاط ، والبركة في بنى زيوى ، ماية رهط بيهم Les récoltes dans les familles — Et la bénédiction chez les Beni Ziouï. — Cent familles chez eux 4.

<sup>1</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 120-121; Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 127; R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2° série, p. 20. Le général Philebert donne les deux derniers vers avec un troisième dont le texte manque:

Ils s'assemblent le matin pour adopter une sage résolution. — Ils se dispersent le soir sans avoir rien décidé; — La sagesse ne leur vient qu'après la catastrophe.

(Expédition dans les Beni Menacer en 1871 [Paris, 1873, in-8°, p. 3]).

- <sup>2</sup> Le premier et le troisième vers se trouvent dans le dicton sur les Hâchems.
  - 3 R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2° série, p. 26.
  - 4 Ibid

69

DJEBEL AGHBÂL.

اغبال ، فوم الهبال

Aghbâl, — peuple de paresseux.

70

#### OUED DÂMOUS.

L'Oued Dâmous se jette, à l'ouest de Cherchel, dans la Méditerranée, après avoir traversé une partie du pays des Beni Menacer:

هذا الوادى واىشى يكون ، فالوا له وادى الداموس ، الزيت والكرموس

Cet oued, quel est-il? — On lui dit : «L'Oued Dâmous.»
(Il ajouta) : « De l'huile et des figues. »

71

#### ZATIMA.

D'après Abou Râs<sup>1</sup>, les Oulh'asa, les Soumata, les Merniza et les Zatima sont issus des Beni Itouweft ben Nefza ben Sedjik ben Madghis el-Abter:

Zatima — L'huile et l'eau. — Le marché dans la tente.

<sup>1</sup> Voyages extraordinaires (Revue africaine, t. XXVII, 1883, p. 351).

BLIDAH.

72

### الناس فالوا لك بليدة ، انا سميتك وريدة

Les gens t'ont nommée Blidah (petite ville). — Et moi je t'ai appelée Ouridah (petite rose 1).

On sait que le nom de Blidah, sinon la ville ellemême (Qazrouna ou Métidja?), ne remonte pas à plus de deux siècles. Il n'est donc pas possible que ce dicton soit de Sidi Ah'med, à qui cependant il n'a pas été contesté jusqu'ici.

**73** 

# الى بى يدة كسيرة وفديدة ، اعربه ولد البليدة

1 Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 200 (avec la faute وريحة pour وريحة); Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 122; Barbier, Itinéraire de l'Algérie (Paris, 1855, in-12, p. 125), où Hamed-Youssef (sic) est donné comme «notre poète contemporain»; Fromentin, Une année dans le Sahel (Paris, 1859, in-18 jésus, p. 150); Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 130; Thierry-Mieg, Six semaines en Afrique (Paris, 1877, in-18 jésus, p. 342); Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 236; \*\*\*, Blida, par un de ses enfants (Blida, 1876, in-18, p. 5); Dalles, Alger, Boufarik, Blidah (Alger, 1879, in-18, p. 226); Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 304; Piesse, Itinéraire de l'Algérie, p. 62 (le marabout y est appelé à tort Mohammed ben Yussef de Miliana); Bérard, Indicateur général de l'Algérie, p. 223; Niel, Géographie générale de l'Algérie (Alger, 1876-1878, 2 vol. in-12, t. II, p. 137); Trumelet, Blida (Alger, 1887, 2 vol. in-12, t. II, p. 765).

18

XVI.

Celui qui tient dans sa main de la galette et de la viande, — Reconnais-le pour un enfant de Blidah <sup>1</sup>.

74

البليدة ، وريدة ، صبت الشر تحاوزتُ بينه ، هرب لى في سبع لوات

Blidah! — Petite rose: — J'ai rencontré la misère, je lui ai donné la chasse: — Elle m'a échappé dans les Sept-Détours<sup>2</sup>.

**75** 

Les Beni Ferah' habitent les montagnes de l'Atlas, près de Blidah:

Beni Ferali', enfants de la joie, — Vous aurez joie sur joie jusqu'au jour de la résurrection.

X ROU SAADA 4.

**76** 

# كبارهم يدبروا ، وصغارهم ما يكبروا

Les vieillards gouvernent — Et les jeunes gens n'y-sont pas orgueilleux 5.

<sup>1</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 236, donne la variante suivante:

- <sup>2</sup> Les Sept-Détours sont un des quartiers indigènes les plus misérables de Blidah.
  - <sup>3</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Sidi Ahmed ben Youssef, p. 126.
- <sup>4</sup> Cf. sur cette ville, Féraud, Histoire de Sétif, Bordj bou Areridj, Msila, Bou-Saada (Constantine, 1872, in-8°, p. 341-379).
  - <sup>5</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 238.



ΧI

BRÂZ.

Les Brâz étaient une puissante tribu des environs d'Orléansville:

77

براز ، اهل البراز

Brâz! — Gens de combat singulier.

XII

CHÉLIF.

78

اونعت في جبل صياش ، ونظرت للشلب ايسرة ، شفت خلا من العرب ، و عروة النصاري

Je me suis arrêté sur le Djebel S'eyâch; — J'ai regardé à gauche, vers le Chélif; — J'ai trouvé le pays vide d'Arabes; — Les Chrétiens l'ont peuplé.

Il semble qu'il y ait ici une allusion aux expéditions des Espagnols au sud de Mostaganem : peutêtre même s'agit-il ici moins du pays arrosé par le Chélif que de la ville de ce nom aujourd'hui détruite.

**79** 

Le dicton suivant est certainement contemporain:

شلب یا یدعاوی ، یعل منك الجوامع ویكثر الغهاوی

Chélif, quel souci! — Chez toi les mosquées sont rares et les cafés nombreux.

80

شلب يا خير الاوطان ، تخلى بعد الهارة وتصير دكان (دكانا) ، ويهروك العرانصيص النصارى

Chélif, la meilleure des patries. — Tu seras déserte après avoir été peuplée et tu deviendras une boutique (un marché?). — Les Français chrétiens te peupleront.

#### XIII

#### CHERCHEL.

81

شرشال شرشلة أن البخل والرذالة من وجهة وجه النعاج من وفلية فلب الذيب أن بحرى والاحداد من والا اخرج من البلاد

Cherchel (n'est que) honte (ou ruine), — Avarice et rebut de la société; — Son visage est un visage de brebis; — Son cœur, un cœur de loup: — (Sois-y) marin ou forgeron; — Sinon, sors de la ville 3.

#### XIV

#### LAGHOUÂT.

Le dicton relatif à Laghouât fait allusion aux guerres civiles auxquelles cette ville, comme les

- ا اسنشان : Variante ا
- <sup>2</sup> Ces deux derniers vers se trouvent avec une variante dans le dicton sur Ain Madhi.
- <sup>3</sup> R. Basset, Notes de lexicographie berbère, 2º série, p. 16. Le premier vers est cité dans Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de France, p. 305.



autres du Sahara, était en proie avant la conquête française. Les traditions locales nous donnent sur les commencements de ce qs'ar les détails suivants:

Il y a plusieurs siècles, les Oulâd Sâlem, chassés du Gourara par des divisions intestines, vinrent s'établir sur l'Oued Djedi 1 où ils trouvèrent une fraction des Ksel qui y étaient déjà installés. Plus tard arrivèrent les Oulâd Sekehal et les Oulâd Zid, partis du Mzab. De concert avec ceux qui les avaient précédés, ils fondèrent un village appelé Ben Bouta; d'autres qs'our se créèrent peu à peu près du premier : celui de Bou Mendala, peuplé de Douaouda et d'Oulâd bou Râs venus de Biskra; ceux de Nedjal et Sidi Mimoun, fondés par les Oulâd bou Zeyân des Hamman Gheraba; ceux de Bedla et de Qasbah ben Fetouh', par des gens du Mzab. Ces villages s'unirent les uns aux autres, et leur réunion forma la ville d'El-Aghouat' (الاغواط) ou Laghouât<sup>2</sup>. En 1666, les Oulâd Yousof qui habitaient le qs'ar de Bedla émigrèrent pour aller fonder

In berbère: «la rivière de sable»; cf. en zouaoua ijd'i عزنى, à Syouah ijedi عزدى, chez les Kel Oui ajedi المجروى, chez les Kel Oui ajedi المجروى, à Ghat ejad المحروبة, èn ahaggar égédi المحروبة مع المحروبة على المحروبة على المحروبة على المحروبة على المحروبة على المحروبة المحروبة على المحروبة المحر

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces événements, s'ils sont authentiques, sont antérieurs au milieu du 1v° siècle de l'hégire, car la chronique d'Ibn H'ammâd nous apprend qu'en 335 de l'hégire El-Khaïr ben Moh'ammed ben Khazer ez-Zenati faisait respecter l'autorité du khalife fatimite Isma'îl dans la ville de Laghouât (Bibliothèque-Musée d'Alger, manuscrit n° 9, fol. 79; Cherbonneau, Documents inédits sur l'hérétique Abou Yézid [Paris, 1854, in-8°, p. 22-23]).

Tadjmout. Auparavant la Qas'bah ben Fetouh avait été détruite dans les circonstances fabuleuses que voici. A Ben Bouta, vivait le marabout Sidi Nâs'er qui passait pour obtenir de Dieu tout ce qu'il lui demandait. Aussi toute la population affluait-elle chez lui pour profiter de son intercession. Le marabout priait pour tous, excepté pour le fils du chef de la Qas'bah ben Fetouh'. De son côté, le jeune homme aimait la fille de Sidi Nâs'er, célèbre pour sa beauté et siancée par son père avec un homme de Ben Bouta. Le jour du mariage, l'amoureux éconduit rassembla ses amis, attaqua le cortège de la noce, tua le fiancé et enleva la jeune fille. Cerné par les gens du marabout, il égorgea son amante et se tua sur son cadavre. Sidi Nâs'er, furieux, souffla un grain de sable contre le qs'ar de Ben Fetouh: il fut détruit immédiatement et ses habitants, dispersés comme de la poussière, furent transportés en plein désert, dans le sud-est, et, toujours d'après la légende, y fondèrent la ville de Ghadamès 1.

En 1698, le marabout Si El-H'adj 'Aïssa vint s'établir à Qs'ar Ben Bouta. Il y mourut en 1737



Le souvenir de cette tradition était déjà très vague en redjeb 1121 de l'hégire (septembre 1709). Mouley Ah'med, qui traversa Laghouât à cette époque, rapporte, d'après un vieillard de plus de quatre-vingts ans, que jadis les vents détruisirent de fond en comble un bourg qui était près de Laghouât. On ne savait où l'ouragan avait transporté ce bourg ainsi que ses habitants dont il ne restait pas même de traces. Cette catastrophe était arrivée, assurait-on, parce qu'un marabout les avait maudits. On montrait encore le tombeau de ce saint personnage (Voyages dans le sad de l'Algérie, trad. Berbrugger [Paris, 1846, in-4°, p. 208]).

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. et son tombeau fut placé sur le mamelon est de Laghouât. Il était né à Tlemcen en 1668 de 'Aïssa ben Brahim, un des principaux de la ville, et de Mahboubah, sille d'El-H'adj bou H'assi des Oulâd Sidi Cheïkh. Grâce à son influence, le qs'ar où il s'était établi devint le plus important et réunit les autres sous sa suprématie. Vers 1700 eut lieu l'établissement des Larba', chassés du Zâb de Biskra par les Oulâd Djellâb: ils refoulèrent sur Boghar les Zenâkhera. Laghouât à peine constituée eut à lutter contre une rivale, El-'As'asia, et subit plusieurs échecs, mais les prières du marabout l'emportèrent et une tempête de sable, suivant d'autres de grêle, détruisit le qs'ar ennemi 1. Le danger passé, les gens de Laghouât non seulement oublièrent le service rendu, mais même refusèrent de payer à Si 'Aïssa, qui leur avait vendu ses prières, le prix dont ils étaient convenus. Le marabout, mécontent, maudit les ingrats et leur prédit la prise de leur ville par les Chrétiens; en même temps une vengeance moins éloignée s'offrit à lui : les habitants d'El-'As'afia lui payèrent la somme refusée par leurs ennemis et ses prières leur permirent de reconstruire leur qs'ar sans être inquiétés. En 1708, le sultan marocain, Mouley Isma'il, qui parcourait le Sahara, vint camper à l'ouest de la ville qui lui paya tribut.

A cette époque, Laghouât était divisée en deux

<sup>1</sup> Cf. Piesse, Itinéraire de l'Algérie, p. 115-116.

partis : d'un côté les Oulâd Serghin, comprenant les Djeghamis, fraction des Ksal; les Beddara, les Oulâd Sekehal, fraction des Oulâd Zid, les Felidjât, venus de Tunis; de l'autre, les H'alaf (محلاب « confédérés») composés des Oulâd Sâlem, venus du Gourara, des Oulâd Kherig du Ferdjioua (Constantine), des Meghâreba de Figuig. A des jours fixés, ils se livraient des batailles dans les jardins de l'oasis. Les Turks rétablirent la paix pour quelque temps: en 1727, Laghouât se soumit au bey de Titteri, Cha'ban Zenagri, et accepta de payer un tribut annuel de 500 réaux. Les Mzabites s'étaient peu à peu emparés de la propriété du tiers de la ville, comme ils l'ont fait depuis à Ouargla et Methlili: les habitants, craignant de voir les jardins et les maisons passer entièrement aux mains des Mzabites, les expulsèrent violemment: ceux-ci furent soutenus par leurs concitoyens de Beni Sguen, une des villes du Mzab, avec un secours fourni par les nomades du Sud; ils marchèrent contre Laghouât, comblèrent la source située au pied du Kef Ras el-'Ain, sur la rive droite de l'Oued Djedi, et bloquèrent la ville, mais à la fin ils durent lever le siège.

La lutte recommença en 1727 pour une cause secondaire: les gens de Laghouât avaient pris parti pour les Larba'a, alors en guerre avec les Oulâd Ya'qoub: ceux-ci, vaincus, firent appel au Mzab, dont toutes les villes, moins Beni Sguen, leur four-nirent du secours; les tribus du Sud: Sa'id Otba, Mekhâdema, Beni Ayach et les gens du Djebel

'Amour leur amenèrent aussi des contingents. Laghouât fut assiégée de nouveau et reçut des renforts des Larba'a, des Oulâd Sa'ad ben Sâlem, des Oulâd Nâil, des Mekhâlif et des Mouyadat: la bataille se livra à Mghider Dehem, près du tombeau du marabout. Les Laghouâtis remportèrent la victoire grâce à une charge de trois cents Mouyadat à un moment décisif. Les Mzabites se retirèrent de la confédération et leur défection amena la paix.

En 1184 de l'hégire, le bey de Titteri, Mos't'afa el-Ousnadj, vint rétablir la suzeraineté des Turks, depuis longtemps oubliée, et campa à Râs el-'Aïn pour recouvrer les tributs en retard; mais il échoua. Laghouât fut alors rattachée au beylik d'Oran; en 1185 de l'hégire, le bey Moh'ammed el-Kebir fit une expédition dans le Sahara<sup>1</sup>; après avoir reçu la soumission de 'Aïn Mâdhi et de Tadjemout, il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'expédition du bey Moh'ammed el-Kebir, contre les Qs'our du Sud, est le sujet d'un ouvrage en prose rimée composée par Ah'med ben Moh'ammed ben Hattal: la Bibliothèque-Musée d'Alger en possède un exemplaire qui a été traduit d'une façon abrégée par Gorguos (Revue africaine, t. I). Cf. sur l'histoire de ce bey, outre le poème et le commentaire d'Abou Râs, souvent cités, la biographie intitulée : الثغر الجوماني بي ابتسام الثغر الوهران, traduite et analysée par Gorguos dans les premiers volumes de la Revue africaine, et l'histoire des derniers beys d'Oran, par El-Mosaliem ben Moh'ammed, bachdaftar du bey H'asan (ms. de la Bibliothèque-Musée d'Alger, n° 1061, trad. par Rousseau, Chronique du beylik d'Oran [Alger, 1854, in-8°], et en partie par A. Delpech, Résumé historique sur le soulèvement des Derkaoua [Revue africaine, t. XVIII, 1874, p. 38-58]; Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 189-197).

marcha sur Laghouât qui offrit de se racheter, moyennant cent esclaves, 5,000 soultanis d'or, 200 haïks et quatre chevaux. Le bey accepta, mais il avait négligé de fixer la quotité du tribut annuel: il écrivit aux habitants de Laghouât pour réparer cet oubli, mais ceux-ci, ayant reçu des renforts et se croyant à l'abri d'un retour offensif des Turks, repoussèrent les réclamations de Moh'ammed. Il revint sur ses pas, força l'enceinte des jardins de l'oasis, mais les assiégés retranchés dans le qs'ar se défendirent avec tant de succès que les ennemis durent suspendre l'attaque. Pendant la nuit, la plupart des auxiliaires étrangers, craignant de se voir fermer la retraite, s'enfuirent, ce qui détermina une tentative de conciliation: la paix fut conclue à condition que les Laghouâtis payeraient un tribut annuel, et en outre, comme indemnité de guerre, cent esclaves, 5,000 boudjous (environ 9,000 francs: le boudjou valant 3 réaux et le réal 60 centimes), deux cent cinquante chameaux et 200 haïks. Le bey renonça aux haïks, mais il eut soin d'emmener des otages et de laisser des percepteurs chargés de lever l'impôt. Le butin fut si abondant que huit pièces de menu bétail se vendaient 1 réal et quatre bœufs 1 boudjou. L'autorité fut partagée entre deux cheikhs: l'un, Ah'med Lakhdar, pour les Oulâd Serghin; l'autre, Saih, pour les H'alaf. On comprend que cette disposition favorisa les guerres civiles qui reprirent de plus belle et continuèrent jusqu'à la conquête française.

الاغواظ ، ينوض العياط ، النشاط والمشواظ ، والنسهب تحت الباط

A Laghouât — S'élèvent des cris, — Les injures et les vociférations: — L'épée sous l'aisselle.

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

#### MÉDÉAH.

Ici encore la beauté du pays est opposée aux défauts des habitants:

#### 83

المدية ، المهدية ، يدخلها الشر الصباح ، ويخرج منها العشية ، لوكانت في مراة أ ، ما ناخذ الا في أ

Médéah! — Cadeau (du ciel). — Le malheur y entre le matin, — Il en sort le soir. — Si c'était une femme, — Je n'épouserais qu'elle 3.

الوكانت ولية: Variante

. ما نزوج بها غير 🗷 : Variante •

Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 233-234; Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 121. Dans ce dernier passage, comme dans Cl. Duvernois qui l'a copié sans le dire (L'Algérie pittoresque, p. 134), and est traduit par « transportée»: ce sens est expliqué par une légende d'après laquelle Médéah, bâtie d'abord au Belâd Qadimah (ville ancienne), aurait été transportée par les anges à l'endroit qu'elle occupe aujourd'hui. Les deux premiers vers sont cités dans Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 305; les trois premiers dans Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 185.

84

اتى وانب على كدية ' ، لابس كسية ، بي يده عصية ، ويغول للبلا اى تى ، اعربه من اولاد المدية

Celui qui est debout sur une petite colline, — Vêtu d'un petit manteau, — Tenant à la main un petit bâton — Et disant au malheur: « Viens me trouver (je te défie) », — Reconnais-le pour un enfant de Médéah 3.

Les Beni H'asan, sur la route de Médéah à Laghouât, sont l'objet d'un dicton attribué à Sidi Ya'qoub ben Djamil 4. Cette tribu se compose de six fractions appartenant à d'autres tribus. Ce sont: les Oulâd Ma'izah, premiers habitants du sol, qui vivaient dans les bois presque à l'état sauvage, quoique musulmans, lorsque les Oulâd Melal, appelés d'abord Oulâd 'Amer, vinrent s'établir auprès d'eux sous la conduite d'Ibn Zakour; les autres fractions sont les Oulâd Ferqân, les Oulâd T'rif, les Oulâd Brahim et les Gherâbah. Parmi ceux-ci on

اذا شبتم بي كدية : Variante

عنول للبلا نهود لك، والا تطلع لى: Variante عنول للبلا نهود لك،

<sup>3</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 121; Castellane, Souvenirs de la vie militaire en Afrique, p. 21; Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 134; Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 233 (avec des transpositions de vers).

Le marabout Sidi Ya'qoub ech-Chérif, contemporain de Sidi Ah'med ben Yousof, naquit en Espagne, émigra à Maroc vers 1499. Il passa vers 1521, en faisant le pèlerinage, à l'endroit où s'éleva plus tard Blidah et y mourut à son retour. Sa qoubbah s'élève encore au milieu des oliviers de Bois-Sacré, près de la ville (Cf. \*\*\*, Blida, par un de ses enfants, p. 19-20; Trumelet, Les Saints de l'islam, chap. 1, p. 1-23).



compte la sous-fraction des Oulâd ben Chicao, qui a donné son nom à un village et qui avait émigré vers 1638 de la province de Constantine. Le nom de H'asan ben 'Ali fut donné à cette tribu, d'un des ancêtres des Beni Keriker, sous-fraction des Beni Ferqân, qui exerçait l'autorité concurremment avec les Ben Chicao :

# بنى حسن جلد سبع على بفرة ، افلع للحلد تبغا البغرة

Beni H'asan, peau de lion sur une vache, — Ôte la peau, il reste la vache <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cf. Fl. Pharaon, Note sur les tribus de la subdivision de Médéah (Revue africaine, t. II, p. 47 et suiv.).

<sup>2</sup> Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 136. Ce proverbe se rattache évidemment à la fable de L'Ane vêtu de la peau du Lion, si souvent traitée en Orient comme en Occident : Cf. Ph. Soupé, Essai sur la littérature indienne (Paris, 1876, in-8°, p. 62); Pantchatantra, trad. Lancereau (Paris, 1870, in-8°, I. IV, chap. viii, L'Âne vêtu de la peau du Tigre, p. 297-298); Somadéva, Kathasaritsagara, 1: X, chap. LXII, p. 141; Hitopadésa, trad. Lancereau (Paris, 1882, 1 vol. petit in-8°, 1. III, chap. III, p. 166-167); Benfey, Pantschatantra (Leipzig, 1859, 2 vol. in-8°, t. I, \$ 188, p. 462-464); E. Duméril, Poésies inédites du moyen âge (Paris, 1854, in-8°, p. 22); Baldo, Alter Æsopus (ap. E. Duméril), fol. 21, De ariete canem simulante; Stan. Julien, Contes et apologues indiens (Paris, 1859, 2 vol. in-12, t. II, n° 91), L'Âne couvert de la peau du Lion; Fables ésopiques (éd. Halm), n° 336, Ονος λεοντην Φέρων; Gabrias, Quatrains (éd. Laprade; Paris, 1853, in-12), Περί δυου καὶ λεουτῆς; Lucien, Le Pécheur ou les Ressuscités, chap. xxxII (L'Âne de Cymè); Le Pseudologiste, \$3; Les Fugitifs, \$13, 32; Avianus, Fables: Le Paysan et l'Ane; Neckam, Novus Avianus (ap. Duméril), nº 4, De asino pelle leonis inducto; Novus Avianus Vindobonensis (idem), nº 5; De asino pelle leonis induto; Novus Avianus Astensis (idem), nº 3; De asino e pelle leonis tecto; Fabulæ extravagantes, nº 15; Targa, Cento e cinquante savole (Venise, 1569, in-12, fol. 81); Verdizotti, fol. 229; Faerne, fol. 88, Asinus et Vulpes; Decourdemanche, Fables turques,

#### XVI

#### MÉTIDJA.

Les dictons suivants ne s'accordent guère avec le renom de fertilité que possède à juste titre la Métidja:

85

منججة ، إهل النواب العالية ، والمطامر للاالية ا

La Métidja! — Les gens y ont des meules hautes — Et des silos vides.

86

المتاتيج في الشنا مغروفين ، وفي الصيب محروفين

Les gens de la Métidja dans l'hiver sont noyés --- Et en été sont brûlés 2.

87

متیجة به بفرة سمهنة ، و شحمها للبنان (للبنین) ، اولها للترك ، واخرها للنصاری

La Métidja! — Une vache grasse — Et sa graisse appartient à deux races. — Le commencement aux Turks — Et la fin au Chrétiens.

### XVII

#### MILIÂNAH.

Les satires attribuées à Sidi Ah'med n'ont pas épargné Miliânah où il est enterré:

- n° 9, L'Âne et le Renard; La Fontaine, 1. V, f. 21, L'Âne vêta de la peau du Lion; Desbislons, Fabulæ æsopiæ, 1. W, f. 21; Asellus, ejusque herus, 1. X, f. 33, Asinus pelle leonis indutus.
  - 1 Cf. la même idée dans les dictons relatifs aux Aribs et à Sirêt.
- <sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 236-237; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 304.

اذا صبت الملیانی یبیع ، لا تشری منه ، واذا صبت الملیانی یشری ، اشری معه

Si tu trouves le Miliani vendant, — N'achète rien de lui: — Si tu le trouves achetant, — Achète avec lui<sup>1</sup>.

89

# الى تشويع فصير(١) ولحياني ، فل هو ملياني

Celui que tu vois petit et barbu, — Dis: «C'eşt un Miliâni<sup>2</sup>.»

90

مليانة ، الضل و العناد ، ما وعود ، ناسها حسود ، نساها وزرا ، رجالها يسرا

Milianah! — Erreur et mauvaise renommée; — De l'eau et du bois; — Les gens y sont jaloux: — Les femmes y sont des vizirs — Et les hommes des captifs (des esclaves 4).

91

# مليانة ما ولوز ، الشباب ياخذ العجوز ، يعشفوا في الغاملة ، ما يغولوا للضيف جز

- <sup>1</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 235; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 305.
  - <sup>2</sup> Daumas, La Vie arabe et la Société musulmans, p. 235.
  - <sup>3</sup> Variante:

### مليانة ، فلعة الهانة ، ماء وعود والضل الوجود

\* Fl. Pharaon, Le marabout Sidi Ahmed ben Youssef, p. 122; Cl. Duvernois, L'Algérie pittoresque, p. 127. Les deux derniers vers sont donnés isolément par Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 178; Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 235; Bérard, Indicateur général de l'Algérie, p. 266; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 305.

Milianah, de l'eau et des amandes! — Le jeune homme y épouse la vieille; — Ils aiment dans la sécurité — Et ne disent pas à l'hôte: « Passe (ton chemin). »

92

Le dicton suivant, s'il était authentique, prouverait que Sidi Ah'med ne se souciait pas de reposer à Miliânah:

ملیانة ، کلبة جربانة ، احنا هراب منها ، او فی تاخذنا

Miliânah! — Chienne galeuse: — Fuyons loin d'elle, — Ou elle s'emparera de nous.

#### XVIII

#### MOUZÂÏA.

D'après une tradition, les Mouzâïa seraient une tribu qui, partie du Rif marocain, aurait poussé jusqu'à Sétif sous la conduite de Sidi Ah'med ben 'Ali vers la fin du xii siècle de notre ère. De là, ils auraient été refoulés dans les montagnes qui ferment la Métidja vers le Sud. Plus tard (xvi siècle), en butte à de nouvelles attaques de la part de Rifains établis dans le pays, ils allaient succomber quand ils furent sauvés par un marabout venu de la Saguiat el-H'amra, nommé Sidi Moh'ammed et surnommé Bou Châkour (l'homme à la hache). Il les réconcilia avec les Rifains, de manière à ne former qu'un peuple et, pour fertiliser le pays, ouvrit, dit la légende, un passage à la rivière de la Chiffa, à tra-

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 283 vers la masse montagneuse de l'Atlas : de là son surnom de Bou Châkour 1.

93

Mouzăia! — Il en sortira des lecteurs du Qorân et des saints<sup>2</sup>.

XIX

**OUARSENIS.** 

94

#### BENI INDEL.

Les Beni Indel, qui habitent près des deux pics de l'Ouarsenis, ont, d'après une tradition, remplacé une population berbère comme eux, les Beni Tifedma. Une de leurs fractions porte le nom de Beni Hoouâra: leur émigration eut lieu sans doute à la même époque que celle du reste des Hoouâra (voir le chap. 1):

بنی یندل ، بنی یندم Beni Indel! — Fils du repentir.

95

### بني يندل ي اهلها موتة

Les Beni Indel sont une fraction dont les habitants sont morts.

1 Trumelet, Les Saints de l'islam, chap. xxiv, p. 328-342.

<sup>2</sup> Revue africaine, t. I, p. 395.

XVI.

96

OULÂD BESSÂM.

اولاد بسام ، هیام بنی هیام

Les Oulad Bessam! — Égarés, fils d'égarés.

97

اولاد بسام ، اهل الوجود الكاشة ، والغلوب الغاشة ، الشرما يفتلهم ، والخير ما يشوجود

Oulâd Bessâm! — Gens aux visages souriants — Et aux cœurs perfides. — Le malheur ne les tue pas, — Et le bien, ils ne le voient pas.

98

BENI BOU-KHANNOUS.

بني بو خنوص ، اهل الراي المدسوس ، والعراش المنجوس

Les Beni bou-Khannous! — Gens à l'esprit dissimulé, — Et aux tapis malpropres.

99

OULÂD BOU-SLIMÂN.

Les Oulâd bou-Slimân habitent près de l'Oued Sly, sur la frontière du département d'Oran:

اولاد بو سلمان حفرين معفرين ، حتى يوم الدين

Les Oulâd bou-Slimân seront méprisables et méprisés — Jusqu'au jour du jugement dernier.

100

OULÂD 'AMMÂR.

La tribu des Oulâd 'Ammâr est la plus méridio-



DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 285 nale de celles de la commune mixte de l'Ouarsenis:

اولاد عار ، الدس اخيام ، والبلوط اطعام ، والزيت ادام

Les Oulad 'Ammar! — Le diss pour tentes, — Le gland doux pour nourriture, — L'huile continuellement.

101

BENI BOU- ATTÂB.

بنی بو عتاب میتة ، واهلها حیّن

Les Beni bou-'Attâb sont des morts — (Bien que) les gens (y) soient vivants.

102

BENI OUAZEN.

وزن وزین ، زینه الله ، کثیرها یغنین ، وفلیلها یکی

Ouazen, gens réfléchis, — Dieu les sasse prospérer! — La plus grande partie d'entre eux est riche, — Et la plus petite se suffit.

103

BENI LASSEN (يلسى).

بنى يلسن خون مخينين ، حتى يوم الدين

Beni Lassen, trahison de traîtres, — Jusqu'au jour du jugement.

104

SENDJÂS.

Les Beni Sendjâs, d'origine maghraoua, appartiennent à la grande famille zénâta. Ils jouèrent un rôle considérable dans la lutte entre Senhâdja et Zenâta dans l'Ifriqyah et le Maghreb où ils occupaient encore au xiv et au xv siècle plusieurs localités, entre autres, dans la montagne des Beni Râched (Djebel Amour), le Guerigara, près d'Aflou, dans le Tell, et le territoire de la ville de Chélif :

سنجاس ، نجاس ، جبت الكلاب في شبكة ، وانفطعت ثم أ

Sendjås, — (Pays) immonde! — J'ai apporté des chiens dans un filet. — Là, il s'est rompu<sup>3</sup>.

#### 105

#### BENI ZITEN.

La fraction des Sendjâs qui fait partie des Oulâd bou-Slimân se divise en deux parties : les Beni Issoud et les Beni Ziten:

بنى زتن السلام ، بى بيت الحرام

Beni Ziten, salut! — Dans la maison sacrée (la Kacabah).

#### 106

#### BENI DERDJIN.

بنى درجين ، كالخبر في الطاجين ، الغلب اختصر ، والحواش محترفين

<sup>1</sup> Cf. Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad. de Slane, t. III (Alger, 1855, in-8°, p. 275).

<sup>2</sup> Variante:

بي كل بلد فست كلب (كلبا) ، وبي سنجاس انفطعت الشبكة

Dans chaque ville, j'ai compté un chien (pour l'emporter); — Mais à Sendjâs, le filet s'est rompu.

<sup>3</sup> Cf. le dicton sur Mascara, n° 17.

## DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 287

Les Beni Derdjin! — Comme le pain dans le four, — Le cœur noir et les entrailles brûlées.

#### XX

#### OUED ROUÏNA.

L'oued Rouïna prend sa source dans les montagnes de Teniet el-H'ad et se jette dans le Chélif après un parcours de 70 kilomètres. C'est aussi le nom d'une station du chemin de fer d'Alger à Oran, entre Affreville et Orléansville:

107

وادى الروينة ، وادى الغبينة

Oued Rouïna. — Rivière de la fraude.

#### XXVI

#### TACHETAS.

Les Tachetas habitaient aux environs d'Orléansville:

108

Les Tachetas sont des gens à la figure renfrognée et au cœur irascible 1.

#### XXVII

## TÉNÈS.

Le dicton attribué à Sidi Ah'med sur Ténès et déjà mentionné par Shaw aurait été prononcé, sui-

<sup>1</sup> Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 120.

vant la tradition, à l'occasion d'une aventure où le saint n'eut pas à se louer de la courtoisie des habitants. Ceux-ci, connaissant son humeur satirique, voulaient la réprimer en mettant sa perspicacité en échec. Comme repas d'hospitalité, ils lui offrirent un chat rôti. Mais Sidi Ah'med ne se laissa pas tromper: il poussa le cri par lequel on chasse les chats importuns et, rendu subitement à la vie, le rôti, sautant sur ses pattes, prit la fuite. En même temps le cheïkh prononça le dicton célèbre:

#### 109

تنس ، مبنیة علی دنس ، ماءها دم ، وهواها سم . والله سیدی احد ما یبات ثم ، صب یا الغط

Ténès! — Bâtie sur du fumier. — Son eau est du sang, — Son air du poison. — Par Dieu, Sidi Ah'med ne passera pas la nuit ici. — Dehors, ô chat¹!

Les Ténésiens, furieux de se voir déjoués, voulurent faire un mauvais parti au marabout : il n'eut que le temps de sauter sur sa mule et de s'enfuir, poursuivi par eux. Sa monture vint à broncher et les gens de la ville croyaient déjà tenir le saint en

1 Walsin Esterhazy, De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, p. 164; Fl. Pharaon, Le marabout Si Ahmed ben Youssef, p. 120; Berbrugger, Antiquités du cercle de Ténès (Revue africaine, t. II, 1857-1858, p. 102-103); Barbier, Itinéraire de l'Algérie, p. 157; Bérard, Les deux villes de Tenès et Bou Maza (Paris, 1864, in-12 jésus, p. 12); Niel, Géographie de l'Algérie, t. II, p. 170; Piesse, Itinéraire de l'Algérie, p. 180; Certeux et Carnoy, L'Algérie pittoresque, t. I (Alger, 1884, in-8°, p. 118).



leur pouvoir, quand il disparut à leurs yeux avec sa mule. Une montée argileuse, près de Montenotte, à 6 kilomètres de Ténès, a gardé le nom de Sidi Ah'med. C'est sans doute pour expliquer cette appellation que la légende du chat rôti a été localisée à Ténès. Elle est rapportée d'une façon un peu différente par un des biographes du saint : « Amené à Tiemcen devant le sultan Abou H'ammou, il est mis à l'épreuve par le prince qui lui fait accommoder deux poules: l'une morte naturellement, l'autre égorgée suivant les prescriptions. Mais Sidi Ah'med ne s'y laissa pas tromper: « Celle-là est impure, « dit-il, en montrant la première; celle-ci, en désiagnant la seconde, est pure, et il est permis d'en « manger. » Sous cette forme, l'anecdote se rapproche de l'aventure attribuée au marabout de Msila, Sidi bou Djemlin. A Bougie, il fut reçu par des gens qui lui servirent une poule qu'ils n'avaient pas égorgée selon les prescriptions. Sidi Bou Djemlin en mangea une partie. Averti par ses hôtes qui se moquaient de lui, il toucha le plat en prononçant la formule : « Louange à Dieu. » Aussitôt la poule ressuscita et, par un nouveau miracle, se mit à chanter comme un coq, pendant que Bou Djemlin maudissait les gens de Bougie<sup>1</sup>. » Ce miracle est encore rapporté à d'autres personnages : dans un conte kabyle, un individu est changé en chouette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Féraud, Notes sur Bougie (Revue africaine, t. III, p. 296); Certeux et Carnoy, L'Algérie pittoresque, t. I, p. 117.

pour avoir servi un chat à ses hôtes <sup>1</sup>. Une légende analogue a pour héros le marabout 'Ali Ou Mousa, fondateur de la zaouya de ce nom chez les Ma'atka. Ce saint personnage, mécontent qu'on eût égorgé un bœuf sans en donner une part à sa zaouya, arrête le soleil au-dessus de l'horizon au moment où il se couchait, étend à terre la peau du bœuf égorgé et la frappe trois fois du pied. Aussitôt les morceaux d'abandonner les marmites du village où ils cuisaient pour venir reprendre leur place et l'animal ressuscité est partagé de nouveau, de façon à ménager la susceptibilité du marabout <sup>2</sup>.

On voit dans ces contes les divers traits qui finissent par se réunir dans le récit de l'aventure de Ténès. La légende des poules à Tlemcen et à Bougie me paraît la plus ancienne, car elle se rapproche davantage de la tradition que nous retrouvons dans une des versions de l'histoire de Tantale, roi de Lydie. Il voulut éprouver la sagesse des Dieux, ses hôtes : dans cette intention, il égorgea son fils Pélops et le leur servit comme repas. Aucune des divinités ne se laissa tromper, à l'exception de Déméter qui, préoccupé par la disparition de sa fille Perséphonè, mangea une épaule de Pélops. Les Dieux, après avoir ressuscité le fils de Tantale, la remplacèrent par une autre en ivoire, et le roi de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belkassem ben Sedira, Cours de langue kabyle, 1<sup>re</sup> partie, n° VI, Traditions de la chouette.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Devaux, Les Kebaïles du Djurjura, p. 325-326.

DICTONS SATIRIQUES DE SIDI AH'MED. 291 Lydie, précipité dans les enfers 1, y subit le châtiment passé en proverbe 2.

- Cf. Pindare, Olympiques, éd. Christ (Leipzig, 1882, in-8°, I, v. 37-54); Lycophron, Alexandra, éd. Bachmann, v. 153-155 (Leipzig, 1830, in-8°); Ovide, Métamorphoses, l. VI, v. 403-411; Lucien, De la danse, \$ 54. D'autres traditions, il est vrai, prétendent que Tantale fut puni pour avoir dérobé à l'Olympe l'ambroisie et le nectar (Pindare, Olympiques, I, 103; Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, l. III, chap. xxv), pour ses crimes, son emportement et son orgueil (Cicéron, Tusculanes, l. IV, chap. xvi), pour sa folie et son imprudence (Plutarque, De l'exil, \$ 17), pour son indiscrétion et son intempérance de langue (Euripide, Oreste, v. 15 et suiv.; Ovide, Amours, liv. II, élég. II, v. 43-44; Philostrate, loc. laud.).
- <sup>2</sup> Les traditions ne sont pas non plus d'accord sur la nature de son supplice: suivant les unes, il est tourmenté de la crainte de mourir deux fois (Xénophon, Économique, \$ 26); d'après les autres, il souffre de la faim et de la soi? au milieu des eaux et des fruits qui lui échappent dès qu'il veut en goûter (Homère, Odyssée, 1. XI, v. 582-592; Anthologie grecque, collect. Tauchnitz, 3 vol. in-16, Leipzig, 1884, t. I, Épigrammes érotiques, n° 236 et 266 [de Paul le Silentiaire, p. 112 et 116]; t. II, Epigrammes descriptives, nº 377, p. 156 [de Palladas]; t. III, Appendice, nº 350; Cicéron, Tusculanes, 1. I, chap. v; Horace, Epodes, XVIII, v. 13-14; Tibulle, Elégies, I. I, élég. III, v. 77-78; Ovide, Amours, I. II, élég. II, v. 43-44; l. III, élég. VII, v. 51; Sénèque, Tragédies, éd. Greslou et Cabaret-Dupaty [Paris, 1866, in-18 jésus]; Hercule furieux, acte III, scène II, p. 135-138; Thyeste, acte I, scène I; Lucilius Junior, Etna, v. 79-80; Lucien, Dialogues des morts, chap. XVIII; Charon, \$ 15; Sur le deuil, \$ 8; Timon, \$ 18; Philostrate, Vie d'Apollonius de Tyane, loc. laud.; Apulée, Du dieu de Socrate, t. II, p. 138 des Œuvres, édit. Bétolaud [Paris, 1862, 2 vol. in-18 jésus]). Enfin, une autre tradition nous le montre menacé continuellement de la chute d'un rocher (Pindare, Olympiques, loc. laud.; Euripide, Oreste, loc. laud.; Platon, Cratyle, \$ 14 [qui dérive à cette occasion le nom de Tantale de ταλαντεία τοῦ λίθου, devançant ainsi les procédés de l'école de mythologie philologique]; Lucrèce, De la nature, 1. III, v. 968-999; Cicéron, Tusculanes, I. IV, chap. xvi; De finibus bonorum, I. I, chap. xvIII; Plutarque, De la face qu'on voit dans le disque de la lune. S 24: Philostrate. Vie d'Apollonius de Tyane, loc. laud.).

# IV DICTONS DIVERS.

I

110

فصنطنة تبدا ، لجواير تصنع ، وهران تعسد Constantine invente. — Alger fabrique. — Oran gâte 1.

11

#### CONSTANTINE.

#### 111

يا آلى الغربان تحتكم ، ينعل (يلعن) من بنا بلادكم ، الطيور يزكّوا علينا ، وانتم تزكّوا على الطيور

Ô vous qui êtes au-dessus des corbeaux, — Maudit soit celui qui a bâti votre ville. — Les oiseaux fientent sur nous — Et vous fientez sur les oiseaux <sup>2</sup>.

- Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 240; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 306.
- <sup>2</sup> Ce dicton, suivant une autre tradition, aurait été prononcé par les Tunisiens pendant qu'ils assiégeaient Constantine. Piesse (Itinéraire de l'Algérie, p. 318) le donne ainsi altéré:

Bénissez la mémoire de vos aïeux qui ont construit votre ville sur un roc.

— Les corbeaux fientent ordinairement sur les gens, tandis que c'est vous qui fientez sur les corbeaux.

Ce proverbe est cité aussi dans Guy de Maupassant, Au soleil (Paris, 1884, in-18 jésus, p. 217).

#### 112

# اذا صبته عوينة واذينة فل هو ولد فصنطينة

Celui que tu vois tout yeux et tout oreilles, — Dis: « Il est de Constantine. »

III

KABYLES.

113

# الغبايلي في الجبل سبع ، وفي الوطة بغرة

Le Kabyle est un lion dans la montagne. — Dans la plaine, une vache 1.

IV

LOOUÂTAH<sup>2</sup>.

114

اللواتة ، بغلة بهاتة ، لا دين لا ثباتة

Loouâtah! — Mule trompeuse. — Point de religion ni de fermeté.

V

SAHARA.

115

# العجراء غبارك اعانىء وكذب اهلك اعينى

Sahara — Ta poussière m'a aveuglé, — Et le mensonge de tes habitants m'a lassé.

1 Daumas, La Vie arabe et la Société musulmane, p. 238; Gaidoz et Sébillot, Blason populaire de la France, p. 304.

<sup>2</sup> C£ sur les Loouâtah, R. Basset, Étude sur le dialecte de Syouah (Paris, 1890, in-8°, chap. 1).

# VI TRIPOLI (DE BARBARIE).

#### 116

طرابلس ذات الرمل ، تجیها الصابة عام (عاما) بعد اعوام ، بلد العلعل و الطرشي ، ما یسکنها غیر آتی کان ضایع

Tripoli, pays sablonneux. — Le malheur y arrive une année après l'autre. — Pays du piment et du tarchi (sorte de mets). — Il n'y a que des affamés qui l'habitent.

VII

TUNIS.

#### 117

تونس بلد الغش والغشغاش ، في النهار يكثر عد ابهال ، وفي الليل يكثر حسابها ، الله لا يدمنني في ترابها

Tunis, pays de la tromperie et de l'hypocrisie: — Le jour il y a abondance de vagabonds. — La nuit leur nombre se multiplie. — Que Dieu ne me fasse pas enterrer dans son sol.



# INDEX DES NOMS DE LIEUX

# CITÉS DANS LES DICTONS'.

### A

'Ain Mâdhi عين ماضي (A, II), 55. Alger الجزاير (A, II), 54, 55, 56, 57. 'Ammi Mousa عرب (O, I),1. 'Arib عرب (A, III), 58. 'At't'âf عطاب (A, IV), 59, 60.

#### B

Beni 'Amer بنى عامر (O, II), 2.
Beni bou 'Attâb بنى بو عتاب بروعتاب voir Ouarsenis, 101.
Beni bou Khannous بنى بسور voir Ouarsenis, 98.
Beni Derdjin خنوص بنى درجيس, voir Ouarsenis, 106.
Beni Ferâh' بنى عراب , voir Blidah, 75.
Beni Gharrou بنى غرو (A, V), 61.

Beni Lassen بنى يليسى, voir Ouarsenis, 103.

Beni Lint بنى لنت (A, VI), 62; voir aussi Sersou, 39.

Beni Mâida بني مايدة (Ā, VII), 63.

Beni Menâcer بنى مناصر (A, VIII), 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Beni Ouâzen بينى وازن, voir Ouarsenis, 105.

Beni Ourâgh بــنى وراغ, voir Ammi Mousa, 1.

Beni Zioui بنى زيوى, voir Beni Menâcer, 68.

Beni Ziten بنى زيتى, voir Ouarsenis, 105.

Blidah بليدة (A, IX), 72, 73, 74, 75.

Bou Sa'ada بو سعدة (A, X), 76. Bou Sfeur بو صبر (O, III), 3. Brâz براز (A, XI), 77.

Les chiffres romains indiquent les paragraphes des trois chapitres A = Alger (chap. III); D = divers (chap. IV); O = Oran (chap. II). Les chiffres arabes donnent les numéros des proverbes.

 $\mathbf{C}$ 

Châreb er Rih' شارب الربح (O, IV), 4.

Chelif شلب (A, XII), 78, 79, 80.

Cherchel شرشل (A, XIII), 81. Constantine فصنطينة (D, II), 111, 112; voir aussi D, 110.

D

Djebel Aghbâl جبل اغبال, voir Beni Menâcer, 69.

Doui H'asan دوى حسى (O, V), 5.

E

Eghris غريس, voir Hachem, 10,

F

Flitta بليتة (O, VI), 6.

G

Ghamra غرف (O, VII), 7.
Gourâya گورایة, voir Beni Menacer, 67.

H

Habra هبرة (O, VIII), 8, 9. Hâchem هاهم (O, IX), 10, 11,

H'alouiyah حلوية (O, X), 13. H'amis حيس (O, XI), 14.

K

(D, III), 113. Kerâich فبايل (O, XII), 15.

L

Laghouât' الاغواط (A, XIV), 82. Loouâtah لواتة (D, IV), 114.

M

Maghrebins مغاربة, voir Mascara, 18.

Mascara معسكرة (O, XIII), 16, 17, 18, 19.

Mâzouna مازونته (O, XIV), 20,

Medéah المعية (A, XV), 83,84.

Mendès منداس (O, XV), 22, 23.

Métidja متيبة (A, XVI), 85, 86.

Miliânah مليانة (A, XVII), 88,

89, 90, 91, 92. Mostaganem مستغانم (O, XVI), 24, 25.

Mouzaia مزاية (A, XVIII), 93.

N

Nedat ندات (O, XVII), 26.

U

Oran وهران (O, XVIII), 27, 28.

Ouarsenis وانشریش (A, XIX), 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

Oued Dâmous وادى, voir Beni Menacer, 70.

Oued Rouina وادى روينة (A, XX), 107.



Oulåd 'Ammår اولاد عار, voir Ouarsenis, 99.

Oulad 'Aouf اولاد عسوب (O, XIX), 29.

Oulâd Bessem اولاد بسام, voir Ouarsenis, 96, 97.

Oulad bou Sliman, اولاد بـو, voir Ouarsenis, 99.
Oulad Khelifa اولاد خليبة (O,

XXI), 31.

Oulâd Lakred اولاد لكرد (O, XXII), 32.

Oulad el Qas'ir اولاد الغصير (O, XX), 3o.

# Q

ولعة Qala'ah des Beni Râched فلعة (O, XXIII), 33, 34.

# S

Sah'ara هاری (D, V), 115. Sbih'a سبيعة (O, XXIV), 35, 36. Sendjâs سنجاس, voir Ouarsenis, 104. Sersou سرسو (O, XXV), 37, 38, 39.
Sidi Dah'o ميدى دح (O, XXVI), 40.
Sig سيك (O, XXVII), 41.
Sirât سيرات (O, XXVIII), 42, 43.

### T

Tachetas تشتا (A, XXVI), 108.
Tah'lait تحاليت (O, XXIX),
44.
Ténès تنس (A, XXVII), 109.
Tlemcen تاسان (O, XXX), 45,
46, 47, 48, 49, 50.
Tunis تونس (D, VII), 116.
Tripoli طراباس (D, VI), 113.

#### Y

Ya'goubiah يعمّوبية (O, XXXI), 51, 52.

# Z

Zatima زتيمة, voir Beni Menâcer, 71.

# LA CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS III ET D'AMÉNOPHIS IV,

TRANSCRITE ET TRADUITE

PAR

M. J. HALÉVY.

## INTRODUCTION.

Vers la fin de l'été de 1887, le bruit se répandit en Europe que les paysans égyptiens offraient en vente plusieurs centaines de tablettes babyloniennes qu'ils avaient extraites d'une ruine de la haute Égypte, nommée Tell-el-Amarna ou plus exactement El-Amarna. Les spécimens envoyés en France par le directeur de l'École française d'archéologie du Caire n'ont pas trouvé une appréciation favorable par les experts, à l'examen desquels ils avaient été soumis, et on n'a pris aucune mesure pour entrer en possession de ces tablettes. Mieux inspirés, plusieurs particuliers et quelques correspondants des musées de Vienne, de Berlin et de Londres ont acheté divers lots de ces tablettes pour le compte des musées respectifs, et les ont ainsi conservées à la science européenne.

La ruine d'El-Amarna marque l'emplacement de la ville fondée par Chut-en-Aten ou Aménophis IV, roi de la xviii dynastie. Une tablette d'albâtre gravée au nom de ce monarque a été trouvée avec les tablettes babyloniennes. Ces documents paraissent y avoir été transportés de Thèbes avec d'autres archives. La plupart des lettres sont adressées à Ni-ibmu-a-ri-ya ou Ni-im-mu-a-ri-ya, c'est-à-dire Aménophis III, dont le prénom était Neb-mā(t)-rā, et à Na-ap-hur-ri-ya ou Ni-ip-hu-ur-ri-ri-ya, c'est-à-dire Aménophis IV, dont le prénom était Nfr-hpr-râ: mais il y en a probablement quelques-unes qui étaient destinées à Thutmès III ou à Thutmès IV. Les correspondants sont tantôt des rois étrangers et indépendants, comme Burnaburiyas, roi de Babylonie, de la dynastie cosséenne, Aššur-uballiț, roi d'Assyrie, Dušratta, roi de Mitanni, pays situé sur la rive droite du haut Euphrate, un roi anonyme d'Alašiya, pays probablement voisin du golfe d'Issus, tantôt des rois ou satrapes égyptiens de la Syrie et de la Phénicie, qui demandent l'envoi de secours contre le progrès des Héthéens qui étaient alors en voie de se tailler un empire dans les anciennes possessions de l'Égypte. Les événements les plus remarquables du xv° siècle avant J.-C. se déploient devant nous dans cette précieuse correspondance qui nous a même conservé l'inventaire des objets de parure et de ménage, dont se composait la corbeille de mariage de la princesse de Mitanni lorsqu'elle épousa Aménophis III, roi d'Égypte.

**20** 

51

qu

M

de:

Sag

165

et

L'écriture de ces lettres est le babylonien cursif, mais avec des variétés de nuances selon les lieux de provenance. La langue est le babylonien ordinaire qui constituait alors l'idiome littéraire, non seulement des Sémites du Nord, mais de tous les peuples du Taurus et de l'Amanus qui avaient quelque civilisation; c'était aussi l'unique moyen de communication qu'employaient les monarques de la xviir dynastie égyptienne, pour faire parvenir leurs ordres à leurs vassaux syriens ou à leurs alliés de l'Asie Mineure et de la Mésopotamie. Sur le cours supérieur de l'Euphrate, on avait déjà adapté l'écriture babylonienne aux idiomes non sémitiques de ces contrées, et c'est à cette circonstance que nous devons deux lettres en langue de Mitanni et une autre dans une langue plus occidentale, mais visiblement apparentée à la première. Ces deux langues font partie de la famille des langues du Naïri ou de l'Arménie préiranienne, à laquelle se rattache aussi l'idiome qu'on est habitué d'appeler « le vannique ».

L'importance de ces documents historiques pour la connaissance du xv° siècle avant notre ère, qui coïncide à peu près avec l'Exode et la formation de la nationalité hébraïque en Palestine, n'a pas besoin d'être particulièrement relevée. Je crois donc faire une œuvre utile en entreprenant de traduire dans notre langue la première collection de ces lettres qui vient d'être publiée en autographie par les soins du Musée de Berlin!. Les textes sont scrupuleuse-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Préparée par MM. Winckler et Abel. — Des tentatives de tra-

ment transcrits par syllabes séparées, et les idéogrammes sont conservés sans être remplacés par les termes qu'ils figuraient. J'ai aussi conservé la forme fragmentaire du texte et je n'ai comblé les lacunes que dans le cas de certitude absolue. La version mot à mot étant impraticable en français, j'ai tâché de donner une traduction courante de tous les passages intacts que j'ai pu comprendre; dans les passages mutilés ou inintelligibles, je n'ai traduit que les membres de phrase qui étaient clairs pour moi et je n'ai pas cherché à déduire un sens probable à l'aide de spéculations philologiques.

1

1 re lettre d'eliš (ina-eli?)-kullima-sin, roi de karduniyaš, λ aménophis iII.

# Recto.

[1] ..... — '— ă-ri-ya šăr mat mi-iṣ-ri.. [2] ... bǐ-ma [3] ..... lim-ma an-en-zu šăr mat ka-ra-an-du-ni-ya-aš šiš-ka-ma [4] ... šu-ul-mu a-na ka-a-ša bit-ka dam-meš-ka [5] ..... mat-ka iṣ-kil+bat-meš-ka ib-kur-ra-meš [6] ... meš-ka da-an-ni-iš lu šu-ul-mu

<sup>[7]</sup> aš-šum šal-su-ha-ar-ti tur-šal a-ni-ya ša a-na a-hu-za-ti ta-aš-pu-ra [8] šal-ir-ta-bi-ša-zi-ka-ri ši-i šu-up-ra am-ma ta-al-qu-u [9] i-na pa-na tur ši-ip-ri a-bu-u-a i-ša-ap-pa-ra [.]

ductions partielles, je ne connais jusqu'à présent que les articles de MM. Budge et Sayce dans P. S. B. A., X, p. 540-569 et 488-525.

um-ma [10] ud 1 meš ma-'a-du-ti ul-ta-ka-al-la-šu ha.....
[11] tu ka-ša-da-aš-šu ŭ šu-ul-ma-na ba-na-a [12] a-na a-bi-ya tu-še-ib-bi-la-am....(?)

[13] i-na-an-na a-na-ku tur ši-ip-ri ki aš-pu-ra-ak-ku [14] mu vī kam ta-ak-ta-la-šu ŭ ša-a mu vī kam [15] xxx ma-na kŭ-gi ša ki kŭ-par ib-šu ana šu-ul-ma-ni-ya tu-ul-te-bi-la [16] kŭ-gi ša-a-šu a-pa-an [18] i-si-i tur ši-ip-ri-ka [17] uṣ-ṣi-id-du-ma i-ta-ma-ar [18] i-si-in-na ra-ba-a ki-ta aš-ba-nu tur ši-ip-ri-ka [19] ul-ta-aš-pu-ra um-ma-a al-ka-am.... me-ti [20] ŭ šu-ul-ma-ni ša-a i-si-in-ni liš..... [21] ... nu-u xxx ma-na kŭ-gi ša tu..... [22] [šu]-ul-ma-ni ša-a e-im-mu-ud.....

[23] .... e-te-pu-uš i-na bu ..... [24] .... bi-ta e-te-pu-uš .... [25] .... [tur] ši-ip-ri-ka i-ta.... [26] .... ut-te-ru-ba at-bit. a ša ka .... [27] .... al-ka-am-ma it-ti-ya .... [28] .... ši-i-ti....

# Verso.

[29] ..... at-ta-te-in-šu..... [30] ... xv(?) šal-meš ra La..... [31] ..... ul-te-bi-la.....

[31] ..... x iṣ-kil+bat-meṣ iš-meš..... [32] ..... bi-ra a-na šu-ul-ma-ni-ka..... [33] ..... ul-te-bi-la-ak-ku.

#### **OBSERVATIONS.**

Ligne 1. — Le commencement de cette ligne se complète facilement : a-na | ni-mu-'- pi-ri-ya. Dans le n° 2, ce nom est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sab.

ėcrit ni-mu pi-ri-ya; le signe pi pourrait aussi être transcrit par à, i et mà. Nous préférons la transcription ni-mu-'-ă-ri-ya, qui se rapproche le plus de la variante ni-im-mu-ri-ya et de la forme hiéroglyphique du nom d'Aménophis III, nb-m[t]-rā; une variante encore plus proche de la forme égyptienne est celle de ni-ib-mu-a-ri-ya que l'on trouve dans le n° 79, ligne 1, de la collection du British Museum. — Mi-iṣ-ri. Peut-être y avait-il primitivement un i final, comme dans le n° 2. C'est le nom sémitique de l'Égypte: hébreu, מַּבֶּרָיִם; arabe,

- Ligne 2. A compléter ki-bi-ma d'après les autres formules. Ce mot est un permansif du verbe qabû, avec le sens passif.
- Ligne 3. A restituer, au commencement de la ligne, [sak-ta-kul]li-ma, d'après le n° 2 qui donne le groupe sak-ta-kul-lim. Les deux premiers signes de ce groupe sont des idéogrammes rendant l'adverbe ina eli ou elis « en haut ». Le nom elis (ina eli?)-kulli-ma-sin signifie « Regarde en haut Sin »! Ce nom est purement babylonien; mais le roi qui le porte appartient à la dynastie cosséenne, dont la langue, quoique sémitique, différait considérablement de celle parlée à Babylone. Le nom de Kar[an]duniyas désignait la Babylonie soumise à la dynastie cosséenne; il signifie dans cette langue « citadelle du seigneur du pays », en babylonien, Karbel-mati.
- Ligne 4. D'après les autres inscriptions, il y avait probablement à cet endroit a-na ya-ši, bien que l'espace libre dans la copie paraisse trop restreint pour ces mots.
- Ligne 5. La ligne commençait probablement par turmeš-ka « tes fils », que l'on trouve dans les autres lettres.
- Ligne 6. La lacune du commencement est peut-être à combler par [Lŭ-gal]meš-ka = rabutika « tes grands ».
- Ligne 7. assum « pour, au sujet » est contracté de ana sum: litt.: « au nom ».

Ligne 8. — tal-qu-u, mot à mot : «qu'elle (la) prenne», c'est-à-dire «qu'elle s'en serve».

Ligne 9. — A compléter, i-ša-pa-ra-[ak-ka] «il t'a en-voyé».

Ligne 10. — Lire: um-meš, au lieu de sab-meš que donne la copie. — A restituer: ha-[mut-ti-iš] « promptement ».

Ligne 14. — mu vi kam = šattu šiššu «6° annėe», sousentendu «aujourd'hui», c'est-à-dire «il y a six ans».

Ligne 15. — kŭ-gi ša ki kŭ-par = hurașu ša kima kaspi, mot à mot : «de l'or qui (est) comme de l'argent », c'est-àdire de l'or de mauvaise qualité. Il ne saut pas comparer l'expression grecque ἄπυρον qui désigne une espèce d'or teint.

Ligne 17. — a-pa-an = ap pa-an = ana pan. — uṣ-ṣi-id-duma forme contracte pour uṣtadduma «ils ont fait briller», ifteal de ṣaadu «briller».

Ligne 18. — Je lis ki-ta (ina mati) aš-ba-nu (1<sup>re</sup> personne du pluriel du permansif de ašabu), mot à mot : «nous sommes dans le pays», sous-entendu : «à la veille», d'une grande fête.

Ligne 22. — E-im-mu-ud (-su?), semble équivaloir à la forme habituelle e-mi-id-su «j'ai reçu de lui».

#### TRADUCTION.

[A Nimu]'ăriya, roi d'Égypte, il est dit (ceci):

Moi, Elis-kullima-Sin, roi de Kardunyas, ton frère, je me porte bien, et je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à ta maison, à tes femmes, [à tes enfants], à ton pays, et (mes sincères félicitations) au sujet de tes chars, tes chevaux et tes grands.

Envoie à Șuharti, fille de Aniya, que tu m'as donnée, Irtabiša zikari, dont elle a besoin.

Il y a quelque temps, mon père t'a envoyé un messager, en te priant de ne pas le retenir, mais de l'expédier prompte-[ment], avec les cadeaux destinés à mon père.

De mon côté, je t'ai envoyé un messager, que tu as retenu pendant 6 ans, et qui, la septième année, m'a apporté de ta part, comme cadeau, 30 mines d'or, qui n'étaient que de l'argent, ainsi que l'a constaté de visu Kasi, ton ambassadeur, qui les a examinées soigneusement. Étant sur le point de célébrer une grande fête, j'ai recommandé à ton messager de te demander le cadeau habituel que l'on fait à cette occasion, car les 30 mines d'or que tu m'as envoyées et que j'ai reçues (sont déjà dépensées?)...

| Je fais je construis un temple to messager l'a (vu) il est viens avec moi je te fais parvenir. |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10 chars en bois je t'envoie comme cadeau                                                      | • |

2

# 2° LETTRE D'ELIŠ (INA-ELI?)-KULLIMA-SIN λ ΑΜΈΝΟΡΗΙS ΙΙΙ.

| [1] a-na | ni-           | mu-ă-ri-ya šăr mat mi-iș-ri-i šiš [ka ma ki-bĭ-ma] |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|
| [2] um-n | na            | šak-ta-kul-lim-[ma an]-en-zu šăr mat ka-ra-        |
| an-du-ni | <b>-ya</b> -a | š] [3] a-na ya-ši ŭ ma da-an-ni-                   |
| iš       | [4]           | a-na ka-a-ša a-na šal-[meš ka] a-na tur-meš-ka     |
| a        | [5]           | ĭb-kur-ra-meš-ka u ma-ti-ka ga-bi                  |

| 506 SEPTEMBRE-OCTOBRE 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6] aš-šum šiš-ya a? [7] um-ma aam-mi-ni la ta-ah[8]ka tur-šal-meš-u-a i[9]zi-ir [10]šu a.xx.is                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ce texte est trop mutilé pour que l'on puisse y faire des restitutions tant soit peu probables; je préfère donc n'en pas faire du tout.                                                                                                                                                                                          |
| TRADUCTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A Mimmuaria, roi d'Egypte, mon frère, il est dit (ceci): Moi, Elis-kullima-Sin, roi de Karduniyas, et mon pays, nous allons très bien, Je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à tes femmes, à tes enfants, à ta maison, et (mes sincères félicitations) au sujet de tes chars, de tes chevaux et de ton pays tout entier. |
| Pour mon frère il a envoyé en disant pourquoi ne mes femmes 20 chars moi 1 šu ṭu(?) de pierres ukni ton épouse.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 TO LETTRE DE BURNABURIYAS, ROI DE BABYLONE,<br>À AMÉNOPHIS IV.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [1] ti-ya tur-meš [2] "(?) i-ki-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.

a..... [3].... meš gal-meš ša i-ša-ap-pa-ru-ni a aš (?)

[4] ..... at-ta šiš-ya ki-i la na-da(?)..... [5] [a-]na tur-šal-ka a-na a-ha-zi, ki-i àš-pu-ra [ta-ag-bi?] [6] um-ma-a ul-tum pa-na tur-šal săr ša mat mi-iș [ri]..... [7] a-na maam-ma ul in-na-ad-di-in am-mi-ni.... [8] šăr at-ta ki-i libka te-ip-[pu-uš?] [9] šum-ma ta-at-ta-di-in ma-an-nu mi-naa i-[ka-la-ak-ka?] [10] ki-i an-ni-ta a-ma-ta ik-bu-ni a-na-ku .... [11] a-ka-an-na al-ta-ap-ra um-ma-a tur šal meš galmeš..... [12] šal meš ba-na-tum i-ba-aš-ša-a ana šal-ba-nita ki-i.... ši-i šu-bi-la [13] ma-an-nu i-qa-ab-bi um-ma-a ul tur-šal šăr ši-i [14] at-ta ki-i la šu-bu-li-im-ma ul tu-še-bila [15] at-ta ul ah-hu-ta-a ŭ ta-bu-ta tu-bi-'-i-ma [16] ki-i ana a-ha-mi-iš ki-ri-bi-ni ana a-hu-za-ti ta-aš-pu-ra [17] ŭ a-naku aš-šum an-ni-ti-im-ma a-na ah-hu-ti ŭ ţa-bu-ti [18] aš-šum a-na a-ha-mi-iš ki-ri-bi-ni a-na a-hu-za-ti aš-pu-ra-ak-ku [19] šišya | šal am-mi-ni la u-še-bi-la [20] mi-in-di at-ta-mă ul tuše-bi-la [21] a-na-ku ki-i ka-ša-ma-a šal lu-uk-la-ak-ku umma....(?) [22] tur-šal-meš-ua i-ba-aš-ša-a ul a-ka-al-la ak.....

[23] mi-in-di-e-ma- a-na a-hu-za-ti ki-i..... [24] .-lak(?)-ma mi ki-i aš-pu-ra-ak-ku..... [25] ..... gal-meš-ka-ki-i....

# Verso.

[26] meš-ka iq-bu-ni.... [27] i-na-an-na ša tur-šal-ya ša u-še..... [28] at-ta zi-ra-ša ul ta-ṣa-ab(?)..... [29] ša u-ma-mi mi-nu-um-ma e-ri-iš-ka....

<sup>[30]</sup> ŭ aš-šum kŭ-gi ša aš-pu-ra-ak-ku kŭ-gi si (?) a..... [31] ma-'-da la-am tur-ši-ip-ri-ka a-na mu-uh-hi-ya..... [32] i-na-an-na ha-mu-ut-ta i-na lib . an-ni-i.... [33] lu-u i-na

it šu-kul-na lu-u i-na it bil-bil-gar [34] šu-bi-la-am-ma du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku lu-pu..... [35] šum-ma i-na . an-ni-i i-na it šu kul-na u it-[bil-bil] gar [36] kŭ-gi ša aš-pu-ra-ak-ku tu-ul-te-bi-la..... ka šu-bi-la [37] tur-šal-ti a-na-di-na-ak-ku u at-ta i-na tu-bi ku-gi..... [38] ŭ šum-ma i-na it šu-kul-na ŭ it-bil-[bil-gar] [39] ku-gi la tu-ul-te-bi-la-am-ma du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku la e-te-pu-uš [40] ŭ i-na tu-bi a-na mi-ni-i tu-še-bi-la-am [41] ul-tum du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku e-te-ip-šu [42] kŭ-gi a-na mi-ni-i lu ah-ši-ih [43] lu-u mmm tik-un ša kŭ-gi šu-bi-la ul a-ma-ah-ha-ar....? [44] u-ta-ar-ra-ak-ku ŭ tur-šal-ti a-na a-hu-za-ti ul a-na-di-[in-ka]

#### **OBSERVATIONS.**

Ligne 1. — Le nom de l'auteur de la lettre et celui du destinataire manquent sur cette tablette. On voit cependant par la fin de la lettre, dont la teneur est commune à celles des lettres suivantes, qui sont écrites par Burnaburiyas, roi de Babylone, à Aménophis III, roi d'Égypte, que celle-ci doit se rapporter aux mêmes personnages. L'état trop mutilé de la plus grande partie de ce texte rend très difficile l'intelligence des incidents auxquels elle fait allusion. Dans ces conditions, la traduction que j'en donne ci-après ne doit être considérée que comme un essai provisoire et comportant de nombreuses réserves. L'examen de l'ensemble paraît indiquer que Burnaburiyas, ayant manifesté l'intention d'épouser la fille d'Aménophis III, aurait rencontré des difficultés. Plus tard, Aménophis III ayant à son tour demandé à Burnaburiyas la main d'une de ses filles, ce dernier ne lui accorde sa demande qu'à la condition d'obtenir de lui une forte quantité d'or dont il a besoin pour la décoration d'un temple qu'il est en voie de construire.

Ligne 5. — La locution tur-šal (= marat)-ka a-na a-ha-zi répond littéralement à l'hébreu גְּשָׁא אָשָׁר. Le sujet de la phrase de la ligne suivante serait-il Aménophia III? Dens ce

cas, il y aurait lieu de compléter la sin de cette ligne par taq-bi « tu as dit ».

- Ligne 6. ultu pana avec la négation pourrait bien avoir le sens de « jamais ».
- Ligne 7. a-na mam-ma « à qui que ce soit » aurait-il le sens de « à quoi que ce soit » et avec la négation « à rien, pour rien »?
- Ligne 8. On serait tenté de compléter te-ip-pu-us « tu seras ».
- Ligne 9. Si l'on pouvait prendre l'expression sum-ma ta at-ta din avec le sens de « si tu donnes ce qu'il faut », on pourrait compléter le verbe mutilé par i-[ka-la-ak-ku], et le sens de la phrase serait alors, mot à mot: « qui (ma-an-nu) quoi que ce soit (mi-na-a) te refuserait » (i-ka-la ak-ku), c'est-à-dire « on ne te refusera rien ».
- Ligne 11. La phrase qui contient les paroles de Burnaburiyas est inintelligible dans l'état de mutilation où se trouve le texte. L'expression tur-sal-mes gal-mes peut signifier aussi bien « les grandes filles » que « les filles des grands »; en outre, la liaison des idées avec la ligne suivante n'est pas claire par suite de la lacune.
- Ligne 12. La phrase šal-meš ba-na-tam i-ba-ša-a signifiet-elle «il y a des filles» ou «elles ont des filles», le verbe
  bašū comportant le double sens d'«être» et d'«avoir»? —
  šal-ba-ni-ta a peut-être la signification d'«épouse»; dans ce
  cas, on serait amené à compléter après ki par le verbe ak-bi
  «comme j'ai dit»; et le pronom ši qui suit se rapporterait à
  la fille du roi d'Égypte.
- Ligne 13. Burnaburiyaš semble vouloir faire comprendre qu'il a fait sa demande avec tous les égards dus à une fille du roi d'Égypte. C'est du moins ce qui semble résulter de la forme interrogative : « Qui donc a dit qu'elle n'était pas fille du roi » ?

Ligne 14. — k-i la šu-bu-lim-ma ul tu-še-bi-la, mot à mot: « comme non faire amener n'amène pas », a probablement le sens de « si cela ne te plait pas, ne me la donne pas ».

Ligne 15. — Le contexte paraît assigner au verbe tu-bi-'-i le sens d'agir; ce serait la deuxième forme de la racine בעי.

Ligne 18. — La conjonction aš-šum, parallèle à ki-i de la ligne 16, paraît signifier « maintenant que ».

Ligne 20. — mi-in-di, vraisemblablement l'hébreu pour quelle raison, pourquoi ». — Le mot écrit at-ta-pi doit probablement se lire at-ta-mă; l'enclitique est habituellement écrite avec le signe ma ordinaire.

Ligne 21. — ki-i ka-ša-ma-a šal lu-uk-la-ak-ku paraît devoir être pris dans le sens conditionnel : «Si je t'avais refusé la femme».

Ligne 31. — la-am « avant » signifie-t-il « devant, en présence »? La mutilation de la ligne ne permet pas de se prononcer.

Ligne 33. — du-ul-la paraît venir de dalala « rendre illustre » et signifier « ornement, ornementation ».

Ligne 37. — i-na tu-bi semble signifier « plus tard », mot à mot : « dans la suite »; rac. חבע.

Ligne 41. — ultum «de, depuis» a ici la nuance de «à partir du moment».

#### TRADUCTION.

| • • • • | ma maison (?) grands, qui ont | <br> | • • • • • | fils | • • • • |
|---------|-------------------------------|------|-----------|------|---------|
|         | _                             |      |           |      |         |

toi, mon frère, comme..... Lorsque j'ai envoyé demander la main de ta fille [tu as répondu?] en disant: Jamais la fille

du roi d'Égypte n'a été donnée à personne, pourquoi....? Toi, à roi, tu feras ce que tu voudras. Si tu donnes (une dot convenable), qui (peut t'empêcher de le faire?). Quand on m'a rapporté ces paroles, j'ai.... envoyé dire ce qui suit: Les filles ainées.... envoie celle-là. Qui donc a dit qu'elle n'était pas fille du roi? Si tu me l'envoies à regret, j'aime mieux que tu ne me l'envoies pas du tout. Tu n'as pas pour moi la bienveillance d'un frère. Lorsque tu m'as fait part de ton intention de consacrer entre nous une alliance par un mariage, j'y ai répondu avec toute la bonté d'un frère, et maintenant, mon frère, lorsque je t'exprime le désir de nous allier par un mariage, pourquoi me refuses-tu ta fille? Pourquoi ne me la donnes-tu pas? Si je t'avais refusé, cela se comprendrait; mais mes filles étaient à ta disposition, je ne t'ai rien refusé.

# Verso.

....tes..... m'ont dit..... maintenant de ma fille que.....toi.... non ne.....

Tout ce que tu désires en sait d'animaux....

Quant à l'or que je t'ai demandé, l'or..... beaucoup devant (?) ton messager, vers moi..... maintenant sans retard, au milieu de ce...., soit au mois de Tammouz, soit au mois de Ab, apporte-le, asin que je puisse achever la décoration du temple (?) que je suis en train de construire.

Si tu m'envoies cet or dans le courant de cette année (?), soit au mois de Tammouz, soit au mois de Ab; c'est bien; je te donnerai ma fille. Et toi...., plus tard (?) l'or..... Si,

au contraire, tu ne me l'envoies pas à l'une ou à l'autre de ces époques, je ne pourrai pas terminer l'ornementation du temple, et plus tard, ce me sera inutile.

Si j'avais déjà terminé ce temple, je n'aurais aucun désir d'avoir de l'or; si tu m'en apportais 3,000 talents, je ne les recevrais pas, je te les rendrais et je ne te donnerais pas ma fille.

## 4

# 2° LETTRE DE BURNABURIYAS À AMÉNOPHIS IV.

# Recto.

- [1] [a-na na-ap-hu-ru-ri-ya šăr mat mi-iṣ-ri-i]
  [2] šiš-ya ki-bi[-ma] [3] um-ma Bur-ra-bu-ri-ya-aš šăr mat
  Ka-ra-an-du-ni-ya-aš [4] šiš-ka-ma a-na ya-ši šu-ul-[mu]
  [5] ana ka-ša bit-ka dam-meš-ka tur-meš-[ka... [6] mat-ka lŭ-gal-meš ka ĭb-kur-ra-meš-[ka] [7] iṣ-kil+bat-meš-ka lu šu-ul-[mu]
- [8] ki ša pa-na at-ta ŭ a-bu-u... [9] it-ti a-ha-mi-iš ṭa-ba-tu[-nu] [10] i-na-an-na-ma ŭ ka-ša it-[ti-ya] [11] i-na bi-ru-un-ni a-ma-tu.... [12] ša-ni-tu-um-ma la-ša...
- [13] ša ha-aš-ha-ta i-na mat-ya šu[-up-ra-am·ma] [14] li-il-qu-ni-ik-ku [15] ŭ ŝa a-na-ku ha-aš-ha-ku i-na mat-ka [16] [lu] uš-pu-ra-am-ma li-il-qu-[in-ni]

# Verso.

[17] kŭ]-gi lu-ma-ak... [18] šu-up-ra-am-ma li......ib-ba-ak

[19] ŭ a-na šu-ul-ma-ni... [20] ŭ.....

#### TRADUCTION.

A Naphururiya, roi d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci): Moi, Burnaburiyaš, roi de Karaduniyaš, je me porte bien et je t'envoie mes compliments, à toi, à tes parents, à tes femmes, à tes enfants, à ton pays, à tes grands, et (mes félicitations) au sujet de tes chevaux et de tes chars.

De même qu'autrefois il existait d'excellents rapports entre mon père et toi...., de même je désire que de bonnes relations s'établissent entre nous....

Tout ce qui te conviendra de mon pays, tu peux envoyer quelqu'un pour le chercher; de mon côté, si quelque chose me plaît dans ton pays, je voudrais aussi pouvoir envoyer quelqu'un pour le chercher.

#### Verso.

..... envoie-moi de l'or, dont j'ai besoin....

comme cadeau je t'envoie 20.....

5

3° LETTRE DE BURNABURIYAŠ λ AMÉNOPHIS IV.

# • Recto (?).

[1] ... bi ša da-an-ni zu lu su [2] ... ha-as [3] ...

[9] .... ši tur-ši-ip-ri-i-ka u [10] .... ta-al-ta-

ap... [11] ... bi-ya qu-ub-ba-a-tum... [12] ... ma-

tum an-na-a-tum ša..... [13] ... mi-il-ţa ša a ši a.....

| [14]        | mu tak-şal-mi ta | [15] | . ra um-ma-a | a- |
|-------------|------------------|------|--------------|----|
| mi-il ta ša | a <i></i>        |      |              |    |

[16] ... tur ši-]ip-ri-i-ka ŭ ¶ mi-hu(?)-ni kur .... [17] ... u-ka-li-mu-šu-nu-ti ana qa-qa .... [18] ... ta-du-u ŭ ša a-na mu-uh-hi-ya .... [19] ... i-na be ... an-nu i-li-qa ak-ba-ta-ši it-ti .... [20] v iṣ-kil+bat i-na v iṣ-kil+bat i-li-qu-ni ik-ba-ta¹-ši i-na-an-[na] [21] ... lu-še-bi-la ak-ba-ta-ši šăr-meš ša li .... [22] ... a tur-šal šur-gal i-na v iṣ ....

[23] ... a-na a-bi-ka u.... [24] ... ka 111 ši-ṣab..... [25] ... na ul bu.....

# Verso.

[1] ... il-it(?)... [2] ... ba-al-la .... [3] ... šum-ma la-bi-ru-tum ga-am-ru-tum .... [4] ... šum-ma la-bi-ru-tum ya-a-nu eš-šu-u-ti li-il .... [5] ¶ ṣa-al-ma dam-gar šu-bi-i-la šum-ma ¶ ṣa-al-mu .... [6] tur-ši-ip-ri-i-ka ša al-la-ak li-il .... [7] iṣ-meš ša-ši gar-ni li-il-pu-tum ŭ tu iš-ru .... [8] ša-am-mi ša-ṣi e-ri-ša a-na-a-ha-mi-iš ma-aš-lu .... [9] li-il-pu-tum ŭ li-iṣ-ru-bu-u-ma li-il-....

[10] Tha-a-a ra-ba-a-ka ša ta-aš-pu-ra iṣ-kil + bat ŭ ṣab-meš it-.... [11] ... nu ŭ ṣab-meš ma-'-da šu-up-ra-am-ma Tha-a-ma tur-šal šăr..... [12] ... a ša-na-am-ma la ta-ša-ap-pa-ra tur-šal-šăr ša-ni [ta].... [13] ... u i-tu-u-a a-ma-'ah-ha-ar šu-up-ra-am-ma ha-mu-ut-ta.... [14] ... ma i-na lib ša-at-ti an-ni-ti iṣ-kil + bat ŭ ṣab-meš ta-ša-ap-pa.... [15] ... šù-ki-i ka-al-li-e li-ṣa-am-ma di-e-ma li-iq-ba....

<sup>1</sup> da.

² la.

[16] ... a]-bu-ka a-na ku-ri-gal-zu kŭ-gi ma-'-da u-še-bi-i-lu..... [17] ... me ša ku-ri-gal-zu mi-nu-u i-ta-ti-ir-ma i-na ma(?)¹-gal.... [18] ... da-ki(?) aš-šum šăr-meš ša li-mi ti-še-mi-e um-ma-a kŭ-[gi.... [19] ... tur-šal-meš ah-hu-tum ṭa-bu-tum sa-li-mu ŭ a-ma-tum.... [20] ... bi-it-kŭ-par-meš-ka bi-it kŭ-par-ka bi-it.....

[21] ŭ lu-ba-ni-e ša tak-za-kur-kur a-na šu-ul-ma-ni-ka ul-....
[22] a-na be-el-ti um(?)-ka xx ti-im-bu-e-ti ša tak-za-kur-kur...
[23] ki-i šal-ma ya-tu ma-la i-pu-ša-an-ni ša a-na-ku šu.....
[24] ŭ ši-i ri-e-ši la iš-šu-u ki-i du-lu-uh-ti..... [25] kŭ-gi ma-'-da-at tu-ka-a-ma li-il-qu-ni..... [26] li-il-qu-ni a-na ma-ta(?)-al ša-at..... [27] du-ul-li ha-mu-ut-ta lu-uk-šu-ud ŭ be..... [28] la i-qa-ab-bi um-ma-a šu-ul-ma-na ma-'-[da..... [29] tur-ši-ip-ri-ka il-te-qi šu-u a-hi.....

# Sur le bord.

[30] ... ki-i lu-še-bi-la-ak-[ku....] la-am-ma.... [31] ... na ma(?)-a a da-na....

#### TRADUCTION.

A Naphururiya, roi d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci): Moi, Burnaburiyas, roi de Karanduniyas, ton frère, je me porte bien et je t'envoie mes compliments, à toi, à tes femmes, à tes parents, et (mes sincères félicitations) au sujet de tes chevaux et de tes chars.

| • • • • • • • • • • • |           |     | ła | fille du | roi | • | nous |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|---|------|
| l'emmènerons          | • • • • • | • • |    |          |     |   |      |

<sup>1</sup> kil.

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plainte cette affaire image en disant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ton messager et Miruni (?) il les leur ont fait voir qui vers moi il a pris 5 chars, ils ont pris maintenant qu'on t'apporte la fille du grand roi, dans 5 chars.                                                                                                                                                                                                                         |
| à ton père 3 brillants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| qu'il prenne s'il y a de vieux matériaux tout préparés s'il n'y en a pas de vieux, qu'il prenne (?) du neuf envoie-moi statue si la statue ton messager qui va partir  Les bois que les ont transporté plaques d'airain qui sont semblables qu'ils transportent et qu'ils les enduisent d'une couche de peinture                                                                          |
| Ha-a, ton grand, par qui tu as envoyé des chars et des troupes envoie des troupes nombreuses, et que la fille du roi vienne sous la conduite de Ha-a ne la confie pas à la garde d'un autre. [N'envoie pas] une autre fille je recevrai envoie-le promptement dans le courant de cette année, tu enverras des chars et des troupes pour que tout réussisse (?) qu'il qu'il donne l'ordre. |
| Ton père a fait parvenir beaucoup d'or à mon père Kuri-<br>galzu Kurigalzu le lui a rendu abondam-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[6] a-na a-hi-ya ŭ bit-šu a-na ĭb-kur-ra-šu ŭ . . . . [7] a na ra-ab-bu-ti-šu ŭ ma-ti-šu da-an-ni-iš lu-šul-mu

<sup>[8]</sup> ul-tu ud-mi ša tur ši-ip-ri ša a-hi-ya ik[-ta-la-a-ma?] [9] [ši-i-]ri ul-ta-ba-an-ni-ma tur ši-ip-ri šu a-a i[-im-ma?] [10] [i-na] pa-ni-ya a-ka-la ul i-ku-ul ŭ ši-ka-ra [ul] [11] [iš-tu-]-u tur-ši-ip-ri-ka ta-ša-'-al-ma i-ga-[ab-bi-ka] [12] [ki-i ši] i-ri la ṭa-ba-an-ni-ma a-na-na bi-[iš-ti-ya?] [13] [mi-im]-ma-ma la uš-[ti-ib?] [14] ki-i ši-i-ri la ta-baan-ni-ma a-hu-u-a ri-e[-ši ul iš-ši-] [15] a-na-ku li-ib-ba-ti ša a-hi-ya am[-la?] [16] um-ma-a ki-i ma-ar-ṣa-ku a-hu-u-a ul iš[-me] [17] am-mi-ni ri-e-ši la iš[-ši] [18] tur [ši-ip]ri-šu am-mi-ni la iš-pu-ra-am-ma la i-mu[-ru] [19] tur šiip-ri ša a-hi-ya an-ni-ta ig ta-ba-a [20] [um-ma]- a ul ga-agga-ru ki-ir-bu-um-ma [21] a-hu-ka i-še-im-me-ma šu-ul-ma i-ša-ap-pa-ra-ak-ku [22] ma-tum ru-ga-at a-na a-hi-ka maan-nu i-ga-ab-ba-aš-šu-um-ma [23] šu-ul-ma ha-mu-ut-ta i-ša-ap-pa-ra-ak-ku [24] ki-i ma-ar-ṣa-ta-a a-hu-ka i-še-imme-ma [25] ŭ tur ši-ip-ri-šu ul i-ša-ap-pa-ra-ak-ku [26] a-na-ku a-ka-an-na aq-ta-ba-aš-šu um-ma-a a-na a-hi-ya [27] šăr gal ma-tum ru-uq-tu-u i-ba-aš-ši ŭ ki-ru-ub-tum i-baaš-ši [28] šu-u a-ka 1-an-na iq-ta-ba-a um-ma-a tur ši-ip-rika ša-a-al [29] ki-i ma-tum ru-ga-tu-ma aš-šu-mi-ka a-huka la iš-mu-u-ma [30] a-na šu-ul-mi-ka la iš-pu-ra [31] ina-an-na ki-i tur-ši-ip-ri-ya a-ša-lu-ma ig-ba-a [32] ki-i giir-ru ru-ga-a-tum li-ib-ba-at a-hi-ya ul am-la-[a-ma(?) [33] ŭ ki-i ig-bu-ni i-na ma-ti ša a-hi-ya ga-ab-bu i-ba-aš-ši ŭ a-hu-u-a mi-im-ma-ma ul ha-ši-ih....? [34] ŭ i-na mati-ya ga-ab-bu-um-ma i-ba-aš-ši [35] ŭ a-na-ku mi-im-mama ul ha-aš-ha-[ku] [36] a-ma-ta ba-ni-ta ša ul-tu pa-na i-na ga-at šar-ra-ni [37] ma-ah-ra-nu-ma šu-ul-ma a-na a-ha-mi-iš ni-ša-ap-pa[-ru] [38] ši-i-ma a-ma-tum i-na biri-ni lu ka-a-a-na-at [39] [šu-ul]-mi a-na mu-uh-hi-[ka.....

¹ ma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a šumika — ana šumika.

### Verso.

[1] i-na(?).... da-ba-ab.... [2] šu-ul-[mi].... ŭ šu-lum-ka i-na.... [3] at-ta i-na-an-na... ri id-du-uši it-ta.... [4] ma-ar ši-ip-ri-ya ta-ak-ta[-la-šu?] [5] tur ši-ip-ri-ka di-e-ma al-ta-ka-an-ma al-ta-ap[-ra-šu?] [6] tur ši-ip-ri-ya ha-mu-ut-ta di-e-ma šu-ku-un-ma [-li-ik ?] [7] ŭ ki-i ig-bu-ni-im-ma gi-ir-ru da-an-nu [8] mu-u baat-qu ŭ ud-mu im[-ru-us?] [9] šu-ul-ma-na ma-'-da bana-a ul u-še-bi-la-ak [ku] [10] IV ma-na tak-za-kur ba-na-a ki-i šu-ul-ma-an ga-ti [11] a-na a-hi-ya ul-te-bi-la [12] ŭ v și-mi-id-ta ša si-si-i a-na a-hi-ya ul-te-bi-la [13] ki-i udmu it-ti-bu tur ši-ip-ri-ya ar-ku-u ša il-la-ka [14] šu-ul-ma-na ba-na-a ma-'-da a-na a-hi-ya u-še-ib-bi-la [15] ŭ mi-nu-u ša a-hu-u-a ha-aš-hu a-hu-u-a li-iš-pu-ra-am-ma [16] ul-tu biti-šu-nu li-il-qu-ni-iš-šu [17] du-ul-la sa-ab-ta-ku-ma a-na a-hi-ya aš-pu-ra [18] a-hu-u-a kŭ-gi ba-na-a ma-'-da li-šebi-la-am-ma [19] a-na du-ul-li-ya lu-uš-ku-un [20] ŭ kŭgi ša a-hu-u-a u-še-ib-bi-la [21] a-hu-u-a a-na pa-an ga-apa-ni ma-am-ma la u-ma-ša-ar [22] ... a-hi-ya li-mu-rama a-hu-u-a li-ik-nu-uk-ma li-še-bi-la [23] [kŭ-gi ma-ahra-a ša a-hu-u-a u-še-bi-la ki ša a-hu-u-a ul i-mu-ur [24] [ga-a-]a-pa-nu-um-ma ša a-hi-ya ik-nu-uk-ma u-še-bi-la [25] ... na kŭ-gi ša na-šu-ni a-na u-tu-ni ki-i aš-pu-[ra?] [26] [ut-tar]-ru-um-ma ul i-la[-aq-qu] [27] [i-na-an-na]] sa-al-mu tur-ši-ip-ri-ya ša aš-pu-ra-ak-[ku] [28] [a-na ša-] ni-šu gi-ir-ra-šu ha-ab[-ta-at] [\29] [iš-]te-it | bi-ri-ya-ma-za ih-ta-ba [-at] [30] [ŭ] ša-ni-ta gi-ir-ra-šu pa-ma-hu...,. [31] [ki i-na] ma-ti-ka ša ma-at ki-iṣ-ri ih-ta-ba-[at] [32] [ŭ] di-na ša-a-šu a-hu-u-a [li-di-in] [33] ... tur ši-ip-ri-ya a-na pa-an a-hi-ya it[-ta-ta-ku-ma] [34] [i-na-] an-na | şaal-mu a-na pa-an a-hi-ya li-it[-ta-la-ak] [35] ... as(?)-ešu li-te-ir-ru-ni[-iš-šu] [36] ... hi-bi-il-ta-šu li-ša-al-li-mu [-šu?]

#### TRADUCTION.

A Naphururiya, grand roi, roi du pays d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci):

Moi, Burraburiyaš, roi du pays de Karduniyaš, (ton frère?),

moi, mes parents, mes chevaux, mes grands, mes chars, mon pays, allons très bien.

J'envoie mes meilleurs compliments à mon frère, à sa famille, avec mes sincères (félicitations) au sujet de ses chevaux, de ses grands, de ses chars et de son pays.

Depuis le jour où le messager de mon frère [a cessé de venir], je ne me suis pas bien porté; aucun messager [quel qu'il fût] devant moi n'a mangé de nourriture ni pris de boisson. Demande à ton messager, il te le dira que je ne me suis pas bien porté et que rien n'a pu me soulager. Durant mon indisposition, mon frère ne m'a pas réconforté. Moi, j'ai été fâché contre mon frère, en disant: «Est-ce que mon frère n'a pas entendu que je suis malade? Pourquoi ne me réconforte-t-il pas? Pourquoi n'envoie-t-il pas son messager et ne se soucie et-il pas de moi?» Le messager de mon frère parla ainsi: «Le pays n'est pas assez près pour que ton frère en ait eu connaissance et t'ait envoyé un messager pour prendre de tes nouvelles. Le pays est éloigné. Qui donc en aurait pu informer ton frère pour qu'il prit sans retard de tes nouvelles? Tu es malade, ton frère le saurait et ne t'enverrait pas

<sup>&#</sup>x27; Littéralement : «n'a pas levé ma tête»; cf. ישָׁלי (Psaumes,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Littéralement : «et ne voit-il pas»?

son messager! » Moi je lui ai répondu ceci : « Pour mon frère, le grand roi, le pays est éloigné bien qu'il soit proche. » Alors il reprit : « Informe-toi auprès de ton messager combien le pays est éloigné; c'est pourquoi ton frère n'a pas entendu parler de toi et n'a pas envoyé prendre de tes nouvelles. » En effet, ayant pris des renseignements auprès de mon messager, il me dit : « C'est un voyage très long. » Depuis, je n'ai plus été fàché contre mon frère et puisqu'on m'a dit que tout allait bien dans le pays de mon frère, qui ne manquait de rien, de même que tout allait bien dans mon pays et que je ne manquais de rien, reprenons entre nous les rapports d'amitié qui ont été établis autrefois par les anciens rois, envoyonsnous des cadeaux l'un à l'autre et que ces rapports mutuels s'affermissent entre nous.

Je t'envoie mes salutations.....

### Verso.

Dans.... la paix.... et ta paix dans.... toi maintenant.... tu as retenu mon messager, (mais moi) j'ai donné congé à ton messager et je l'ai expédié, donne congé au mien et expédie-le sans retard.

Comme d'après ce qu'on m'a dit, le voyage est difficile et que l'eau manque et que le temps est mauvais, je ne t'envoie pas de cadeau trop important, je t'adresse 4 mines de uknu, comme cadeau momentané ; j'envoie aussi à mon frère 5 attelages de chevaux, pour commencer; lorsque le temps deviendra meilleur, je te ferai parvenir par un autre messager des cadeaux plus considérables. Tout ce que mon frère désirera, qu'il me le fasse dire, qu'il dispose de tout ce qu'il y a dans ma maison 3.

- 1 Littéralement «ordre»; cf. 1732 «ordonner» et «congédier».
- Littéralement «cadeau de main»; cf. 17, NIND (Deutéronome, XVI, 17).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mot à mot : «qu'ils (les messagers) les prennent de leur (de mes gens) maison».

Étant en train de travailler au dullu, je prie mon frère de m'envoyer une grande quantité d'or pour l'employer à ce dullu; l'or que mon frère m'enverra, qu'il ne le laisse pas entre les mains des gapani, mais qu'il l'inspecte lui-même, qu'il le cachète et qu'il l'envoie. La première somme d'or que mon frère n'avait pas inspectée et que le gapânu a cachetée et expédiée, les ... d'or qu'on a apportées, lorsque je les ai envoyées au creuset (?) pour être fondu, on me les a retournées et on n'a pas voulu les accepter.

Quant à Ṣalmu, mon messager que je t'ai envoyé, sa caravane a été deux fois pillée, une fois par Biriyamaza 2, une autre fois par Pamahu. Comme le pillage eut lieu dans ton pays, qui est un pays d'ordre 3, mon frère est responsable du fait. Lorsque mon (nouveau) messager se présentera devant toi, que Ṣalmu se présente en même temps. Que les objets enlevés lui soient remis et qu'une indemnité lui soit accordée.

8

### 5° LETTRE DE BURNABURYAS À AMÉNOPHIS IV.

### Recto.

[1] [a-na] na-ap-hu-ru-ri-ya [2] šăr mat mi-is-ri-i šiš-ya ki-bi-ma [3] um-ma bur-ra-bu-ri-ya aš šăr mat ka-ra-[du-ni-ya-aš?] [4] šiš-ka-ma a-na ya-a-ši šu-ul-ma [5] a-na ka-ša mat-ka bit-ka dam-meš-ka tur-meš-ka [6] lŭ-gal-meš-ka ib-kur-ra-meš-ka iṣ-kil + bat-meš-ka [7] da-an-ni-iš lu šu ul-mu

<sup>&#</sup>x27; Dulla probablement «placage d'or dont on couvrait l'autel et les parois du temple»; hébreu: 'IDY.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biriyamaza et Pamahu étaient visiblement des fonctionnaires égyptiens.

<sup>\*</sup> Littéralement « mur d'enceinte (qisru) ».

[8] a-na-ku ŭ šiš-ya it-ti a-ha-mi-iš [9] ţa-bu-ta ni-id-da-bu-ub [10] ŭ an-ni-ta ni-ig-ta-bi [11] um-ma-a ki-i ab-bu-ni it-ti a-ha-mi-iš [12] ni-i-nu lu ṭa-ba-nu [13] i-na-an-na dam-gar-meš-u-a [14] ša it-tišiš ṭa-a-bu te-bu-u [15] i-na mat ki-na-ah-hi a-na ši-ma-a-ti it-ta-ak-lu-u [16] ul-tu šiš ṭa-a-bu a-na mu-uh-hi šiš-ya i-ti-qu [17] i-na er ki-ṭi-in-na-tu-ni ša mat ki-na-ah-hi [18] ¶ šu-um-ad-da tur ¶ ba-lu-um-me-e [19] ¶ šu-ta-ad-na ¶ ša-ra-a tum ša er ak-ka [20] lŭ-meš šu-nu ki iš-pu-ru lŭ-dam-gar-meš-ya [21] id-du-ku ŭ šul-ma-nu it-tab-lu [22] ... ša a-na pa (?).... ki-i.... [23] al-ta-ap-ra-ak-ku ši ta.... [24] li-ig-ba-ak-[ku]

### Verso.

[25] [mat ki]-na-ah-hi mat-ka ŭ šăr-[meš-šu nit-meš-ka] [26] i-na mat-ka hu-um-mu-ṣa-ku su-ni-ik-[ma ŭ] [27] kŭpar ša it-ba-lu šu-ul-lim..... [28] ŭ lŭ-meš ša nit-meš-ya id-[du-u-ku] [29] du-uk-šu-nu-ti-ma id-mi-šu-nu te-e-ir [30] ŭ šum-ma lŭ-meš an-nu-ti ul ta-ad-du-uk [31] i-turru-ma lu-u-raš at-tu-u-a [32] ŭ lu lŭ-meš tur-meš ši-ip-rika i-du-ku-u-ma [33] i-na bi-ri-ni tur ši-ip-ri ip-pa-ra-as [34] ŭ nit-sŭ u-na-ak-ki-ru-ka [35] ana lŭ-mes at-tu-u-a šu-um-ad-da [36] gir-meš-šu ki-i u-na-ak-ki-su [37] i-tu šu ik-ta-la-šu [38] ŭ lŭ ša-na-a šu-ta-ad-na ak-ka-a-a-u [39] i-na ri-ši ki-i ul-zi-zu-šu [40] a-na pa-ni-šu iz-za-az lŭmeš ša-šu-nu [41] [tu-sa-an]-ni-ik-ma um-ma a-mur-ma [42] ... tu-ša-al-ma lu ti-i-di [43] ... šu-ul-ma-ni 1 mana tak-za-kur uš-te-bi-la-ak-ku [44] ... tur-ši-ip-ri-ya hamu-ut-ta ma-[har-ka?].... [45] ... ma ša šiš-ya lu idi . . . . [46] . . . tur ]ši-ip-ri-ya la ta-ka-al-[la . . . . [47] ha-mu-ut-ta li-it-ta-ru(?)

#### TRADUCTION.

A Naphururiya, roi du pays d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci):

Moi, Burraburiyaš, roi de Karduniyaš, ton frère, je me porte bien et je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à ta famille, à tes femmes, à tes grands, et mes sincères compliments au sujet de tes chevaux et de tes chars.

Mon frère et moi, nous nous entendons bien et nous nous promettons de vivre en bonne intelligence comme nos prédécesseurs. Mes agents, qui avaient fait un bon voyage jusque-là, ont été arrêtés subitement par une mort violente dans le pays de Kinahhi<sup>1</sup>.

Ils avaient quitté ton bon frère pour se rendre près de toi, lorsqu'en arrivant dans la ville de Kitinnatuni<sup>2</sup>, du pays de Kinahhi, Šum-Adda, fils de Balummê et Šutadna, fils de Šunatum, d'Akka, qui les escortaient, tuèrent mes agents et s'emparèrent des cadeaux . . . . . que j'ai envoyé a . . . . . qu'il te le raconte.

#### Verso.

Le pays de Kinahhi est ton pays et ses rois sont tes vassaux; c'est dans ton pays qu'un dommage m'a été causé, fais faire une enquête, fais restituer l'or qui a été enlevé, et fais mettre à mort les gens qui ont tué mes hommes et que le sang qu'ils ont versé retombe sur eux.

Si tu ne mets pas à mort ces gens, mes généraux iront tuer tes hommes et tes messagers, de sorte que désormais toute relation cessera entre nous, et leurs soldats te traiteront en ennemi.

C'est Šum-Adda qui a coupé les pieds de mes hommes et leur a arraché les doigts<sup>3</sup>; quant à l'autre Šutadna, d'Akka,

¹ La Palestine, hébreu : בַּנַען «Chanaan».

<sup>&</sup>quot;Une ville de la tribu de Zabulon, dont le nom se lit dans le texte masserotique tantôt ΝΦΡ (Josué, XIX, 15), tantôt ἸΤΦΡ (Juges, I, 30). Les Septante offrent dans le premier passage κατανάθ et le Talmud a conservé la forme ΝΊΙΡΡ. La forme a donc dû être ἸΤΞΡΡ; voyes Revue des études juives, n° 41.

<sup>\*</sup> Littéralement «sa main», itušu pour idušu (?).

il a excité (le premier) à piétiner sur leurs têtes, et s'est tenu devant lui. Interroge ces hommes, fais des recherches, prends des informations et tu apprendras la vérité.

Je t'envoie comme cadeau une mine de uknu. Reçois sans retard mon messager, pour qu'il ait de tes nouvelles; ne le retiens pas pour qu'il revienne promptement.

# 9 (Budge 81)

6° LETTRE DE BURNABURIYAS À AMÉNOPHIS IV.

### Recto.

[1] a-na | ni-ip-hu-ur-ri-ri-ya šăr mat [mi-iṣ-ri] [2] ki-bĭ-ma [3] um-ma | bur-ra-bu-ri-ya-aš šăr mat ka-ra-an-du-ni-ya-aš [4] šiš-ka-ma a-na ya-a-ši su-ul-mu [5] a-na ka-a-ša bit-ka dam-meš-ka tur-meš-ka mat-ka lŭ-gal-meš-ka ĭb-kur-ra-meš-ka iṣ-kil + bat-meš-ka [da]-an-ni-iš lu šu-ul-mu.

[7] ul-tu ab-bu-u-a u ab-bu-ka it-ti a-ha-mi-iš [8] ṭa-bu-ta id-bu-bu [9] šu-ul-ma-na ba-na-a a-na a-ha-mi-iš ul-te-bi-lu [10] ŭ me-ri-el-ta ba-ni-ta a-na a-ha-mi-iš ul ig-bu-u [11] i-na-an-na a-hu-u-a 11 ma-na kŭ-gi a-na šu-ul-ma-ni-ya ul-te-bi-i-la [12] i-na-an-na-ma kŭ-gi ma-ad ma-la ša ab-bi-ka šu-bi-la [13] ŭ šum-ma mi-is mi-ši-el ša ab-bi-ka šu-bi-i-la [14] am-mi-ni 11 ma na-kŭ-gi tu-še-bi-e-la [15] i-na-an-na du-ul-li i-na bit an ma-a-ad ù bit-gal [16] ṣa-ab-ta-ku-u-ma ip-pu-uš kŭ-gi ma-a-da šu-bi-la [17] ŭ at-ta mi-im-ma ša ha-aš-ha-a-ta i-na mat-ya [18] šu-up-ra-am-ma li-el-qu-ni ik-ku

<sup>[19]</sup> i-na | ku-ri-gal-zu a-bi-ya ku-na-ha-a-a u-ga-ab-bi-šu-nu [20] a-na mu-uh-hi-šu el-ta-ap-ru-ni um-ma a-na qa-an-ni-sat [21] . . . da-am-ma i-ni-bal-ki-ta-am-ma

[22] ka i-ni-ša-ki-in a-bu-u-a-a [23] [an-] ni-ta el-ta-ap-rašu-nu ti [24] um-ma-a

[25] mu-uš-še-ir it-ti-ya a-na na-aš-ku-u-ni-[ma] [26] šum-ma it-ti šăr ša mi-iṣ-ri-i a-hi-ya ta-at-ta-ak-ra-ma [27] it-ti ša-ni-im-ma ta-at-ta-aš-ka-na [28] a-na-ku ul al-la-ak-ka-am-ma ul a-ha-bat-su'-nu-ši-i [29] ki-i it-ti-ya na-aš-ku-nu a-bu-u-a-a [30] aš-šum a-bi-ka ul iš-mi-šu-nu-ti [31] i-na-an-na aš-šur-ra-a-a u-da-gil pa-ni-ya [31] a-na-ku ul aš-pu-ra-ak-ku ki-i di-mi-šu-nu [32] a-na mat-ka am-mi-ni el-li-ku-u-ni [33] šum-ma ta-ra-ah-ma-an-ni ši-ma-ti mi-im-ma [34] la ib-bu-u-šu ri-qu-ti-šu-nu ku-uš-ši-da-šu-nu-ti

[35] a-na šu-ul-ma-ni-ka 111 ma-na tak-za-kur-kur [36] x za-lal sa ib-kur-ra-meš ša v iṣ-kil + bat-meš [37] ul-te-bi-la-ak-ku

#### TRADUCTION.

A Niphuririyia, roi du pays d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci):

Moi, Burraburias, roi du pays de Karduniyas, ton frère, je me porte bien et je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à tes parents, à tes femmes, à tes enfants, à ton pays, à tes grands, (et mes sincères félicitations) au sujet de tes chevaux et de tes chars.

Autrefois mon père et le tien ont vécu en bonne intelligence l'un avec l'autre; ils se sont fait des cadeaux réciproques et ne se sont jamais dit de paroles blessantes.

<sup>1</sup> ku.

<sup>?</sup> za-lal = simittum.

Tu m'as envoyé récemment comme cadeau deux mines d'or; mais il faut que tu m'envoies la même quantité d'or qu'envoyait ton père, ou du moins la moitié de cette quantité. Pourquoi ne m'as-tu envoyé que deux mines? J'ai entrepris de construire des dulli dans plusieurs temples, ainsi qu'un palais, et pour que je puisse les achever, envoie-moi une grande quantité.

Et de ton côté tout ce que tu désireras dans mon pays, fais-le-moi savoir et envoie-le chercher.

Du temps de Kurigalzu, mon père, le Chananéen lui fit dire par un envoyé: «Entrons dans Kannišat (?), marchons contre lui, d'un commun accord.»

Mon père lui envoya dire ceci:

Renonce à t'entendre avec moi; si tu veux traiter en ennemi le roi d'Égypte, cherche un autre allié; moi je n'irai pas, je ne ravagerai pas son pays, car il est mon allié.

C'est ainsi que mon père, pour l'amour du tien, a refusé de l'écouter.

Aujourd'hui l'Assyrien est mon vassal; je n'ai pas besoin de te dire pourquoi il est venu demander ton amitié; si tu m'aimes, qu'aucun traité ne soit fait, repousse-le bien loin.

Je t'envoie comme cadeau 3 mines de ukru, 10 attelages de chevaux, de 5 chars.

# 10 (Winckler 9)

LETTRE DE ASSURUBALLIT, ROI D'ASSYRIE,

À AMÉNOPHIS IV.

[1] a-na | na-ap-hu-ri-i.... [2] šăr-mat mi-iș-șa-ri šiš-

ya[.... ki-bĭ ma] [3] um-ma | an-a-šur-ti-la šăr mat aššur.... [4] šăr-gal šiš-ka-ma

[5] a-na ka-a-ša a-na bit-ka ŭ mat-ka lu šul-mu

[6] tur-meš ši-ip-ri-ka ki-i a-mu-ru [7] ha-da-ad a-ni-iš turmeš ši-ip-ri-ka [8] a-na ni(?)-in(?)-e i-na mah-ri-ya lu ašpu-rŭ

[9] iṣ-kil¹ bat.... ta ša šăr-ti sa ṣa + .... ya [10] ŭ 11 ĭb-kur-ra-meš pi-zu-ti.... šu di-e-ma [11] 1 iṣ-kil + bat la ṣa-mu-ut-ta ŭ 1 tak-rit za-kur-kur-e [12] a-na šul-ma-ni -ka u-še-bi-la-ak-ku

[13] ša šăr-gal-bi šu-bu-ul-tu-ka an-na-a [14] kŭ-gi i-na mat-ka e-pi-ru šu-u [15] i-te (?)-ip (?)-pu-uš am-mi-ni-i i-na ši-meš-ka [16] i-sa-ah-hu-ur-u-gal-la bil u-ka-al i-ip-pu-uš (?) [17] kŭ-gi ma-la ah-hu-zi-ša [18] ŭ hi-še-ih-ti-ša šu-bi-la

[19] pa-za-du<sup>2</sup> ¶ an-ac šur-na-din-šiš-meš a-bi [20] a-na mat mi-iṣ-ri iš-pu-ru [21] xx tik-un kŭ-gi ul-te-bi-lu-ni-šu

, [22] pa-]za-du šăr ha-ni-gal-ba-tu-u [23] [a]-na muh a-bika a-na mat mi-iș[-ri] [24] iš-pu-ru xx tik-un kŭ-gi [25] ul-te-bi-la-aš-šu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ou IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il faut peut-être prononcer paṣatum = pan-ṣatum «avant le temps».

[26] ... a-na šăr ha-ni-gal-ba-ti [27] ... šu ŭ a-na muh-ya [28] ... kŭ-gi tu-še-ib-bi-[la] [28] ... a-la-ki ŭ ta-ri.... [29] a-na i-di ša tur-meš si-ip-ri-ya [30] ul i -ma-aṣ-ṣi

[31] šum-ma ṭa-bu-ut-ta pa-nu-ka da-am-ki-iš [32] kŭ-gi ma-da šu-bi-la ŭ-ka-šu-u [33] šu-up-ra-am-ma ša ha-aš-hata li-il-qu-u

[34] ma-ta-tum ru-ba-tum ni-i-nu [35] tur-meš ši-ip-ri-ni ka-am-ma-a li-it-tal-la-ku

[36] ša tur-meš ši-ip-ri-ka [37] u-ah-hi-ru-ni-ik-ku šăr-meš su-tum-u [38] ra-uš-šu-nu mi-tum a-di aš-pu-ru-ma [39] lŭ-meš su-ti-i ra-di e il-qu-u-ni [40] [ik-ta?] la-šu-nu tur-meš ši-ip-ri-ya [41] lu la u-ah-ha-ru-ni

[41] tur-meš ši-ip-ri i-na și-ti [42] am-mi-ni-i ul iš-na-za-zu-ma [43] i-na și-ti i-ma-at-tum (?) [44] ni (?)-ma i-na și-ti i-zu-uz-zu [45] a-na šăr ni-me-lu i-ba-aš-ši [46] ŭ li-zi-iz-ma i-na și-ti-ya (?) [47] li-mu tam a-na šăr ma-lu ni-me-lu [48] ... ya-nu an-na-a am-mi-ni-i [49] i-na și-ti ma-at-tu [50] tur-meš ši-ip-ri ša-ni .... [51] ... šu tur-meš ši-ip-[ri] .... [52] u aš (?)-šu-du-u i-na și .... [53] ni-tum ma-at-tum ....

#### TRADUCTION.

A Naphuri,.... roi d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci):

Aššuruballit, roi d'Assyrie, le prince ton frère;

¹ bi.

² lŭ-gal «homme grand».

| Paix à toi, à tes parents, à ton pays.                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En voyant tes messagers, j'ai ressenti une grande joie et je<br>les ai admis aussitôt en ma présence.                                                                     |
| Je t'envoie comme cadeau un char royal, de mes équipages deux chevaux blancs, un char tout neuf et un cachet de za-kur-kur.                                               |
| Le de ta grande majesté L'or de ton pays est (aussi abondant que?) la poussière Pourquoi devant tes yeux? fais-moi parvenir de l'or en quantité nécessaire et désirable?. |
| Autrefois Assur-nadin-ahe, mon père, étant entré en re<br>lations avec l'Égypte, on lui a envoyé 20 talents d'or.                                                         |
| De même, le roi de Hanigalbat ayant envoyé un message<br>en Égypte, du temps de ton père, celui-ci lui fit parveni<br>20 talents d'or.                                    |
| au roi de Hanigalbat à moi tu devais m'envoyer de l'or il n'est pas par venu dans les mains de l'or avec mes messagers                                                    |
|                                                                                                                                                                           |

IMPRIMERIE MATIONALE.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Littéralement « non attelé ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le suffixe ša fait supposer que l'or était destiné à une personne ou à une chose du genre féminin.

Si tu veux me faire cette grande faveur, envoie-moi beaucoup d'or et ..... fais-moi savoir ce que tu désires, et tu vas le recevoir.

Nos pays sont vastes; que nos messagers puissent les parcourir librement 1.

Quant aux rois des Suti, qui ont arrête tes messagers, leur ches (?) est mort, je t'ai envoyé d'autres messagers. Les Sudi ont pris . . . . . Puissent-ils (?) ne pas arrêter les messagers que je t'envoie!

Pourquoi n'a-t-on assisté mes messagers à la frontière? Ils étaient à la frontière (?) du pays. Le roi a le pouvoir et doit se tenir aux frontières. C'est mal pour un roi tout-puissant... ce... Pourquoi, à la frontière du pays mes messagers.... à la frontière... le pays est troublé (?).

# ľľ

# 1 re lettre du roi d'alašiya à aménophes.

[1] a-na šăr-ri mat mi-iṣ-ri šiš-ya ki-bĭ-ma [2] um-ma šăr-ri mat a-la-ši-ya šiš-ka-ma [3] a-na ya-ši šul-mu ŭ a-na ka-ša lu-u šul-mu [4] a-na bit-ka šal-uš-meš-ka tur-meš-ka ĭb-kur-ra-meš-ka [5], iṣ-kil + bat-meš-ka ŭ i-na ma-a-du şab-meš-ka [6] mat-mat-ka lŭ-meš-gal-gal-ka ag-giš lu-u šul-mu

י kaama «debout». Cf. hébreu: אוֹמְמִילוּה.

[7] am-mi-ni šiš-ya a-mă-ta an-ni-ta [8] a-na ya-ši ig-gab-bi šu-u šiš-ya [9] la-a i-te-šu a-mă-ta an-ni-ta la-a i-pu-uš [10] a-na-ku e-nu-ma lŭ-meš ša mat lu-uk-ki [11] ša-at-ta-ša-am-ma i-na mat-ya.... ih-ra [12] i-ni-gi

[13] šiš-hi at-ta ta-qab-bi a-na ya-a-ši [14] lŭ-meš ša mat-ka it-ti-šu-nu i-ba-aš-ši [15] ŭ a-na-ku šiš-ya la-a i-te-me ki-i it-ti-šu-nu [16] i-ba-aš-ši šum-ma i-ba-aš-ši lŭ-meš ša mat-ya [17] ŭ at-ta a-na ya-ši šu-pur ŭ a-na-ku [18] ki-i lib-bi-ya e-pu-uš

[19] at-ta-ma la-a ti-te-e lŭ-meš ša mat [-ya] [20] la-a epu-uš a-ma-ta an-ni-ta šum-ma [21] i-pu-šu lŭ-meš ša matya ŭ at-ta ki-i lib-bi-ka [22] e-pu-uš

[23] e-nu-ma šiš ya ki-i lŭ-gal kin-ri-ya [24] la-a ta-aš-pur tup-pu an-ni-tum šiš ša šăr [25] ... iš-pur ša e-pu-uš lŭ-tur-kin-ri-ka [26] i-qab-bu-ni

[27] ša-ni-tam a-i-tum a-ba-e-ga a-na [28] a-ba-e-ya i-na-ba-na-ni e-pu-šu [29] a-ma-[ta]an-ni-ta ŭ i-na-an-na šiš-ya la-a ta-ša-ga-an i-na lib-bi-ka

#### TRADUCTION.

Au roi d'Égypte, mon srère, il est dit (ceci):

Moi, roi du pays d'Alasiya, ton frèré, je me porte bien et je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à ta famille, dames et messieurs, à tes fils, et mes sincères (félicitations)

<sup>1</sup> a-pi-ma.

² ta.

au sujet de tes chars, de ta nombreuse armée, de tes pays, de tes grands.

Pourquoi mon frère me fait-il dire cette chose? Mon frère, lui, n'en a pas connaissance et ne l'a jamais faite. Lorsque les hommes du pays de Lukki font annuellement leur tour 1, dans mon pays je suis affligé (?).

Mon bon frère, tu m'as fait dire : «Les hommes de ton pays ont fait cause commune avec eux»; mais moi, mon frère, j'ignore s'ils étaient avec eux. Si ce sont les gens de mon pays, fais-le-moi dire et je ferai ce que j'aurai à faire.

Tu n'as pas connaissance de l'affaire. Les gens de mon pays n'ont pas fait cela; s'ils le faisaient, tu serais libre d'agir comme tu l'entendrais.

Si tu ne renvoies pas mon frère qui est (?) le chef de mes messagers, le frère du roi..... a envoyé (?); ce que je ferai, ton messager te le dira.

Encore une sois, mes pères et tes pères, avant nous, ont fait cette chose, et maintenant, mon frère, ne le recommence pas 1.

#### 12

2° LETTRE DU ROI D'ALAŠIYA À AMÉNOPHIS.

#### Recto.

[1] a-na šăr mat mi-iș-ri šiš-ya [2] ki-bĭ-ma [3] um-ma

Littéralement «ne le fais pas dans ton cœur».

[4] šar mat a-la-ši-ya šiš-ka-ma [5] a-na ya-ši šul-mu [6] ŭ a-na muli-ka lu-u šul-mu [7] a-na bit-ka šal-uš-meš-ka tur-ka [8] dam-meš-ka iṣ-kil + bat-meš-ka ma-du ĭb-kur-ra-meš-ka [9] ŭ i-na mat mi-iṣ-ri mat-ka [10] ma-gal lu-u šul-mu

[11] šiš-ya lu tur-kin-ri-ya [12] ha-mu-ut-ta na-aṣ-ri-iš [13] uš-še-ra-šu-nu ŭ is-mi [14] šu-lu-um-ka

[15] lŭ an-nu-u dam-gar-ya šiš-ya [16] na-aṣ-ri-iš ha-muut-ta [17] uš-še-ra-šu-nu [18] lŭ-dam-gar-ya iṣ-rit-ya [19] . pa-ga-ri-ka ul [20] ya-ga-ar-ri-ib [21] it-ti-šu-nu

Sur le verso est tracée une ligne en écriture hiératique.

#### TRADUCTION.

Au roi du pays d'Égypte, mon srère, il est dit (ceci):
Moi, roi d'Alašiya, ton srère, je me porte bien et je t'envoie
mes meilleurs compliments, à toi, à tes parents, à tes servantes, à tes ensants, à tes épouses, avec mes sincères (sélicitations) au sujet de tes nombreux chars et de tes chevaux,
et mes souhaits pour ton pays, l'Égypte.

Mon frère, fais partir promptement et en toute sécurité mes messagers pour que j'aie de tes nouvelles.

Expédie promptement et en toute sécurité mes agents et quant à mes agents qui portent mes cachets, veille à ce que tes gardes n'aient aucune dispute avec eux.

### 13

| 3° | LETTRE | $\mathbf{D}\mathbf{U}$ | ROI | D'ALAŠIYA | Ą | <b>AMÉNOPHIS</b> | IV. |
|----|--------|------------------------|-----|-----------|---|------------------|-----|
|----|--------|------------------------|-----|-----------|---|------------------|-----|

[1] ... ša mat mi[-iṣ-ri šiš-ya [2] ki]-bĭ-[ma [3] um-ma.... šăr-mat a-la-[ši-ya] [4] a-na ya-ši šul-mu [5] ŭ a-na [ka-ši lu]-u šul-mu

[6] šiš a-na.... mi it-ti [7] ... vii (?) urud (?) ii ši-in-[ni] bi-ri [8] is ša..... [9] rit.....

#### TRADUCTION.

Au roi du pays [d'Égypte, mon frère, il est] dit (ceci): Moi, roi d'Alašia, je me porte bien et je t'envoie mes compliments.

### 14

# 4° LETTRE DU ROI D'ALAŠIYA À AMENOPHIS IV.

# Recto.

| aš-pu-ru           |  | , |  |
|--------------------|--|---|--|
| <br>ŭ at-ta- ši-in |  |   |  |

Maintenant je t'envoie comme cadeau 5 plats et 3 talents de cuivre.... une dent d'éléphant, une massue (?), un qa(?) de cachets.

<sup>1</sup> Poper a-di-in-na-ak-ku.

Puis, mon frère, expédie promptement et en toute sécurité ces hommes, qui portent le cachet royal.....

### Verso.

et moi je te le donnerai.

Que tes gardes ne suscitent aucune dissiculté à ces hommes du roi... et toi, mon srère, tâche de les expédier promptement et en toute sécurité.

### 15

# 5° LETTRE DU ROI D'ALAŠIYA À AMÉNOPHIS IV.

[1] a-na šăr mat mi-iș-ri šiš-ya [2] um-ma šăr mat a-la-ši-ya šiš-ka [3] a-na ya-ši šul-mu [4] a-na bad-ri-ka lu-u šul [5] a-na bit-ka dam-qa tur-ka [6] ĭb-kur-ra-ka iș-kil + bat-ka [7] ŭ a-na lib-bi mat-ka [8] [ma]-gal lu šul-mu

[9] ...nĭt ŭ iš-te-mi a-na-ku [10] ... ma-aš-ma (?)-ta-?-li [11] ... ku ṭa(?) a-bi-iš [12] ... te-bi-ri-mi [13] ... la-mi [14] ... te-mi šu-ul-ma-na ... [15] ... ya ŭ uš-ta ... [16] ... ra-ta 11 me urud ... [17] ... te-bi-ra-ku ... [18] ... x tik-un ...

[19] ... tur ši-ip-ri.... [20] ... ta.... [21] a-]na mu-hi.... [22] a]r-hi-iš [23] ... šu-pu.... [24] ...

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 339 ya ša [25] šiš-ya la-a u ·[26] na-ši-šu tu-ma                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [27] ŭ mu-hur ŭ mu [28] tur ši-ip-ri-ya ma [29] il-li-qi ŭ at-ta [30] tur ši-ip-ri-ka ip [31] mu-hur mu-hur-ma i-pa-ni-i (?) [32] li-li-qi-ma                                                                                                                                              |
| TRADUCTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Au roi du pays d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci): Moi, roi d'Alašia, ton frère, je me porte bien et j'envoie mes meilleurs compliments à tes parents, à ton épouse, à ton fils, avec mes sincères félicitations au sujet de tes chevaux, de tes chars, et mes souhaits pour ton pays. |
| tu as passé cadeau 200 plats de cuivre je te fais parvenir 10 talents                                                                                                                                                                                                                      |
| messager vers promptement envoie le mon frère ne son porteur (?)                                                                                                                                                                                                                           |
| reçois mon messager qu'il prenne et toi ton messager reçois, reçois qu'il prenne.                                                                                                                                                                                                          |

•

•

1

ma

### 16

# 6° LETTRE DU ROI D'ALAŠIYA À AMÉNOPHIS IV.

### Recto.

| [1] lu-u šul-mu | 1 |         |
|-----------------|---|---------|
| da meš ka ŭ i   |   | <br>, • |

- [4] šiš-ya ki-a-am ši-mi.... [5] a-ba a-bi-ni iš-tu [6] ... iš-tu mat și-hi (?).... [7] ... iš-tu mat-tim... [8] i-ki(?).... [9] a-na ba-ni (?).... [10] li-iš-ab-
- [11] ŭ i-na-an-na dub-ba-ka ša.... [12] šum-ka e-li šum-ya am-mi-[ni].... [13] ŭ ma-an-nu ta-ba a-na a-ti..... [14] ... ba-bar-er-ki na.... [15] šiš-ya aš-šum-ma er mi-me-e.... [16] ta aš-pu-ù-ra-a ŭ šum-ma.... [17] am-mi-nim du-ra-ab-bi ŭ a.... [18] ... bu-ul-tim ki-a-am ha-aṣ (?) [19] tu-ru mi-in... [20] ... ŭ šum-ka... [21] ... ši-it ŭ ... [22] ... na la-a la....

# Verso.

[23] ... lu dup-šar-ra..... [24] ... ma-la-a ti-iş.

### TRADUCTION.

[Au roi du pays d'Égypte, mon frère, il est dit (ceci): Moi, roi d'Alašiya, ton frère, je me porte bien et je t'envoie mes meilleurs compliments, à toi, à tes parents, à tes servantes, à tes enfants, à tes épouses, avec mes sincères félicitations au sujet de tes chevaux, de tes chars, et mes souhaits] pour tes grands et pour [ton pays, l'Égypte].

# 17

# 7° LETTRE DU ROI D'ALAŠIYA À AMÉNOPHIS IV.

### Recto.

[1] 1..... [2] III iş..... [3] I iş u-ru (?)..... [4] I iş-gu-za šu...... [5] v iş-gu-za ša iş..... [6] an-nutam ti-ip-pu.....

### Verso.

[7] ki-.-ša-šu..... [8] 1 .... zu kŭ-par [9] 11(?) gušur ša iș-dan šu..... [10] .... du ša iș-dan šu.....

### TRADUCTION.

# Recto.

| Metto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d'argent 2 poutres de ušu de ušu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8° lettre du roi d'alašiya λ aménophis.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [1] ki šu-ub-bi lu-te-me-ù-ma lŭ(?) [2] na   hu-ù-ri-i [3] šăr mat mi-]iș-ri-i ki šis-ya ki-bĭ-ma                                                                                                                                                                                                                               |
| [4] za-mu-a mah-ri-ka lu šul-mu [5] pa tur-meš-ka su-ka ṣab-meš-ka iṣ-kil + bat-meš-ka [6] bi-ka ag-giš lu-u šul-mu                                                                                                                                                                                                             |
| [7] lŭ meš tur-kin-ri-ya ša a-na a-bi-ka aš-pu-ù-ru [8] ŭ mi]-ri-iš-ta ša a-bu-ka e-ri-šu i-na bi-ri-ni [9] at-ta lū-u ni-ib(?) nim mi la. [10] la-a ak mi-nu-me-e ša a-bi-ka bi-is [11] i-kap-pa. šu(?) u e-pu-uš ŭ mi-ri-iš-ta-šu(?) [12] [ŭ]a-na a-bi-ka e-ri-šu a-bu-ka (?) im-ma u-ul [13] . la kap-pa-am-ma lu-u it-ti-na |

[14] pa-za-at a-bu-ka... šu bi-la-a-te-e [15] ša u-šat-bi-la šăr-ya am-me-ni e-la-aš-šu-nu-ti

[16] i-na-an-na šiš-ya a-na iṣ-gu-za ša a-bi-ka [17]. e-la. ŭ ki-me-e a-bu-ka ŭ a-na-ku [18] šul-ma-na i-na bi-e-ri-ni ha-aš-ha-a-nu-ma [19] ŭ i-na-an-na-ma at-ta ŭ a-na-ku i-na be-ri-ni [20] ka-an-na-ku-u ṭa-a-pa-a-nu ŭ mi-ri-iš-ta [21] a-na-[ku] a-na a-bi-ka aq-bu-u a-na šiš-ya ma [22]... li-za-ta i-na bi-e-ri-ni i-ni-ip-pu-uš

[23] ... ša a-na a-bi-ka e-ri-iš-ta [24] ... la-a-ta uṭ-da la-a-su [25] ... ṭa-ba(?)-a-ni ša kŭ-gi Ţ-en [26] ... Ţ-en li-ši-ip ŭ 11 gar-gar-meš ša šal-meš [27] ... ma ŭ tak-za-kur ra-bi-ta ŭ a-na [28] ... gud an-na-šu-nu ra-bu-u šiš-ya

### Verso.

[29] ... ma... a... [30] ... la ŭ... [30] ... ŭ šum-ma šis-ya ... [31] ... šiš-ya li-it-im-.-šu-nu ... [32] ... šiš-ya a-na na-a-ta-ni ...? [33] ... (?) ki-me-e iṣ da-meš-ya a-na [34] ... hu-vz-zu-bi i-tu-ru-ma a-na šiš-ya [35] u-ma(?)-ar-šu-nu-ti ŭ mi-nu-um-me-e [36] ša šiš-ya ha-aṣ-ha-ta šu-ù-up-ra-am-ma [37] lu-ṣe-bil-ak-ku

[38] a-nu-um-ma a-na šul-ma-ni-ka 1 bi-ib-ru [39] kŭ-par lu-lum v ma-na ki-lal-bi 1 bi-ib-ru [40] kŭ-par lu-lu-be-lhi ku 111 ma-na ki-lal-bi [41] 11 gud ag-ga-ru ku-par x ma-na ki-lal-bi-ma [42] 111 iṣ ni-kip(?)-tum ra-a-bu-tim ul-te-bilak-ku

### TRADUCTION.

# Recto.

| pays d'Égypte, mon frère, il est dit:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| voie mes meilleurs compliments à tes fils ét à ta personne et à tes troupes, avec mes sincères félicitations pour tes chars et tes chevaux.                                                                                                                                                                    |
| Autrefois j'ai envoyé un messager à ton père et j'ai consenti à ce que m'avait demandé ton père. Toi je ne tout ce que ton père a fait et le désir ton père avec nous.                                                                                                                                         |
| Puis ton père a cessé, je ne sais pas pourquoi, de m'envoyer les cadeaux accoutumés.                                                                                                                                                                                                                           |
| Maintenant, à mon roi, que tu es monté sur le trône de ton père; de même que nous nous étions entendus ton père et moi pour échanger entre nous des cadeaux, de même établissons, toi et moi, une amitié permanente entre nous. Et ce vœu que j'avais adressé à ton père, agrée-le et réalisons-le entre nous. |
| le souhait exprimé à ton père né nous sommes bien je t'envoie 1 en or, 1 et 2 gar-gar de femmes une grande pierré de huknu et à mon illustre frère.                                                                                                                                                            |

### Verso.

donner..... porte à.... retournera vers mon frère, il leur fera voir (?), et tout ce que mon frère désirera, qu'il nous en donne avis et je le lui ferai parvenir.

Maintenant je t'envoie comme cadeau 1 bibru d'argent et une broche pesant 5 mines, 1 bibru d'argent.....
pesant trois mines, 2 gud aggaru pesant 10 mines, 2 grands is nikiptum(?).

### 19

# 8° lettre du roi d'alašiya à aménophis iv.

[1] ... ur ... ŭ ma-la ... [2] ... a-na šiš-ya u-šē-bi-lu ... [3] ... za nin ta-ah-ma zi-eš ... [4] ... ut šiš-u-a ša tu-še-bi-la ma-ar ... [5] ... ša u-še-bi-la-ku mi-i-is i-na na ... [6] ... li-bi-ka u-še-bi-la-ku [7] ... ša-a e-ri-šu .šu-bi-la .ti-li-ku ... [8] ... a-na šiš-ya urud ma-'-da e-pu-uš-ma ... [9] ... lŭ-meš lu-u ... da šu-up--ra-ma ... [10] ... ti ki ... i-pu-šu še-bar ... [11] ... me(?) ha-ti ša ki-na-hi ... [12] ... ni-ma a-ka-la lu ... [13] ... [14] ... ya 11 ša-na-ti ta ... [15] ... li-il-qa-a ŭ a-ma ... [16] ... il(?)-bu nu ki ... ...

# TRADUCTION.

.... et tout ce que .... j'ai fait parvenir à mon frère... ce que tu as apporté, mon frère, .... ce que j'ai ap-

u šul-mu a-na bit-meš-ka a-na dam-meš-ka [10] a-na tur-

meš-ka a-na lŭ-meš-ka a-na iṣ-kil + bat-ka-meš [11] a-na ĭb-

kur-ra-meš-ka a-na mat-ka [12] ŭ a-na šal-mu-ka ag-giš

lu-u šul-mu

[13] ša šiš-ya ša a-ra-am-mu-uš [14] dam-zu tur šal-ti at-ta-an-na-aš-šu [15] an-par ŭ an-šur-diš a-na pa-ni-ša....
[16] ki-i lib-bi ša šiš-ya li-me.... [17] ŭ šiš-ya i-na ud-mi.... [18] li-ih-du an-par ŭ an-[šur-diš].... [19] šiš-ya ka-ra-ba.... [20] hi-du-u-ta ba-ni-.... [21] li-id-din ŭ giš(?)-šu.... [22] ŭ šiš-ya lu-u an-par....
[23] a-na da-a-ra-a-tum.....

[24] I ma-ni-e lŭ-tur-kin-šu ša..... [25] ŭ I ha-ni-e tar-gu-ma-an..... [26] ša šiš-ya ki-i i-li ur-te..... [27] ša mal+an-meš ma-'-da-at ta-ad-din nu..... [28] .... ti-en-ni-šu-nu ag-giš [29] ki-i te-im-šu-nu ba-nu-u aš-šum ka-li-šu-nu [30] a-mi-lu-u-ta ša-ka-an-na ib-šu [31] im-ma-ti-ma u-ul- a-mur an-meš-ya [32] ŭ an-meš ša šiš-ya li-iz-zu-ru-šu-nu

[33] a-nu-um-ma ¶ na-ah-ra-ma-aš-ši [34[ ša ta-am-ra a-na e-be-ši a-na šiš-ya [35] al-ta-bar-šu ŭ ¶ en ma-ni-in-nu [36] ša tak-za-kur kur tak-za-kur-kur kŭ-gi ¹ [37] ŭ ša kŭ-gi a-na šul-ma-ni [38] ša šiš-ya ul-te-bil- [39] ŭ a-na ¶ me-at li-im mu-meš-ti [40] a-na ti-ik-ki ša šiš-ya [41] lu-u-na-din

#### TRADUCTION.

A Nimmuria, grand roi, roi du pays d'Égypte, mon frère, mon gendre, que j'aime et qui m'aime, il est dit (ceci):

Moi Dušratta, grand roi, roi du pays de Mitanni, ton frère, ton beau-père, qui t'aime, je me porte bien et je t'envoie mes compliments, à toi, mon frère et gendre, à tes pa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les trois dernières syllabes semblent avoir été effacées par le scribe (W.-A.).

rents, à tes femmes, à tes fils, à tes hommes, avec mes sincères félicitations au sujet de tes chars, de tes chevaux, de ton pays et de ton équipage (?).

Mon frère aimé, je t'ai donné ma fille pour femme. Que Samas et Istar accomplissent le vœu de mon frère avant.... que mon frère puisse être heureux durant sa vie. Que Samas et Istar bénissent mon frère; qu'ils lui accordent toutes sortes de [félicités], afin que mon frère soit toujours [heureux].

Mané, messager de..... et Hané l'interprète..... mon frère lorsqu'il..... en grande abondance tu as donné..... fortement exécuter leur ordre pour eux tous, les (?) hommes sont actifs (?).

Quel que soit le temps pendant lequel je ne vous verrai pas, que mes dieux et les vôtres vous prennent sous leur garde.

Maintenant, mon frère, je t'ai envoyé Nahramašši, que tu as vu travailler, avec 1 maninnu de za-kur-kur et de uknu, 1 uknu, ainsi que de l'or comme cadeaux. Je te le donne pour que tu puisses en jouir pendant cent ans bien comptés 2.

### 22

# 2° LETTRE DE DUŠRATTA, ROI DE MITANNI, À AMÉNOPHIS III.

### Recto.

· [1] ... mu-u-a-ri-ya šăr mat [mi-iṣ-ri] šiš-ya ha-ta-ni ya

<sup>1</sup> šalmu signifie peut-être «corps, personne».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Littéralement : « et pour cent éponymes d'années pour le cou de mon frère c'est donné ».

[2] [ša a-ra]-'-a-mu ša i-ra-'-[am-ma-an-ni] ki-bǐ-ma [3] a-na-ku ¶ du]-uš-rat-ta šăr mat mi-i-[ta-an-ni] e-mu-u-ka [4] ša [i-ra]-'-a-mu-u-ka šiš-ka-[a-na] ya-ši šul-mu a-na ka-a-ša [5] [lu-u] šul-mu a-na bit-ka a-na dam-meš-[ka] a-na-tur-meš-ka a-na lu-meš-gal-ka [6] [a-na] iṣ]-kil+bat-meš-ka a-na ib-kur-ra-meš-ka a-na ṣab-gal-meš-ka [7] [a-na] mat-ka ŭ mi-im-mu-ka da-an-ni-iš da-an-ni-iš lu-u šul-mu

[8] ¶ ma-ni-e lŭ-kin-šu ša šiš-ya it-ta-la-ka a-na at-te-ru-ti a na dam-šu [10] ša šiš-ya a-na be-el-ti mat mi-iṣ-ri-i a-na li-gi-e ŭ dup-pa [11] ša rik-ka-a al-ta-ta-az-zi-ma ŭ-ma-?-šu el-te-me [12] lib-?-a-pa da-an-ni-iš-ma a-ma-ti-šu(?) ša šiš-ya ki-i ša šiš-ya-ma [13] a-mu-ru ŭ alı-ta-du i-na ud-mi ša-ši ma-'-ta da-an-ni-iš [14] ud-ma ŭ mu-ša ša-a-ši an-na-a e-te-pu-[uš]

[15] ŭ ša šiš-ya a-ma-a-ti-šu ri-?-ša ¶ ma-ni e rik-ka-a.... [16] e-ip-pu-uš i-na ša-at-ti [an-ni-ta] i-na-an-na ša šiš-ya dam-zu [17] ša mat mi-iṣ-ri-i be-lat-zu a.... ma ŭ a-na šiš-ya u-up-pa-lu [18] ..... i-na ud-mi-šu.mat ha-nigal-bat ŭ mat mi-iṣ-ri-i

[19] ŭ aš-šum an-ni-ti | ma-ni-e.... u pa-a-an šiš-ya | gili-ya [20] ŭ | ma-ni-e ha-mu-ut-ta.... šu-nu-ti ŭ la-ak-ti ip-šu-nu [21] [i-na-] an-na šis-ya a-na tu.... ma a-na mu-uš-šu-[ri]... [22] ŭ tu-ul-la ul e-pu-uš a-na.... šu a-na dam-šu ša šiš-ya [23] ŭ i-na-an-na tu-ul-la e-ip.....

<sup>[24]</sup> i-na it-vi-gan | gi-li-ya lŭ-kin-ya ŭ | ma-ni-e šiš.....
[25] šiš-ya u-ma-aš-ša-ar-šu-nu ša šiš-ya dam-zu...? [26]
... a-na šiš-ya u ub-ba-lu an-? be-el-ti be-el..... [27].
.. ya ŭ an a-ma-nu rik-ki ša šiš-ya ki-i..... [28]... me
iš-ši-rik...?

[29] ... a-na šiš-ya u-ub-ba-lu ŭ šiš-ya ki.... [30] ... ma-ar-šu ir-ta-bi da-an-ni-iš-ma ŭ i.... [31] ... ki-i lib-bi ša šiš-ya ip-še-it ŭ šu(?).... [31] ... na ša na-a-an-di-nu šiš-ya.... [32] e-li ša pa-na-a-nu....

[33] ... ¶ ha-a-ra-ma-aš-ši-ri(?) šiš-ya-a-ma a-na....
[34] šu ŭ tup-pa a-na qa-ti-šu at-ta-din.... [35] ...
ma ŭ a-ma-ti-šu li-iš-me.... [36] ... ma-aš-ši a-na šišya al-ta-bar aš(?)..... [37] ... šiš-ya ṣab-meš-šu u-ul uma-an.... [38] ... an-na....

[39] ... a-na šiš-ya.....

### Verso.

[1] ... a-ab ¶ ..... [2] ... bi a-na.ki..... [3] ... meš gab-ba ši..... [4] ... at-ta i-na pa-ni ša.....

[5] ... ša šiš-ya u-še-bi-lu.... [6] ... ya gap-pa up-te-ih-hi-ir šiš.... [7] ... a-na pa-ni gab-bi-šu-nu-ma a-ni-na.... [8] ... gab-bi-šu-nu-ma ka-an-gu-tum ša-šu-nu ŭ kŭ-gi.... [9] ... nu šu-lu-u-me ŭ ip-te-gu-u ma-'-ta ta-an.... [10] ... u šu-nu ma-a-me an-nu-tum me-e gap-pa-šu-nu ma-a-me kŭ-gi la ibšu.... [11] ... ig-ta-bu-u i-na mat mi-iṣ-ri-im ma-a-me kŭ-gi el e-bi-ri-ma a.... [12] šiš-ya ab-bu-na i-ra-'-a-am-ka da-an-ni-iṣ-me a-mē-lu-tum.... [13] ... u ša i-ra-'-a-mu ŭ a-na up-šu an-na-ti u-ul i-na.... [14] ... ni ma-a-me ha-ṣe-ih ma-a-me li-e-bi-ri i-na mat mi-iṣ-ri-i ma a.... [15] ... ma(?)-an-nu an-na-a-ti a-na ma-an-ni i-na-an-din-me ṣa ma-la-an-ni i-ma.... [16] ... na ŭ ba-a-ba la i-šu-u-um-ma lu-u a-na-ku-ma ki-i ma-a-me a.... [17] ... pa-ni-ku-nu-me

ul a-dab-bu-ub i-ra-'-a-ma-an-ni ma-'-ta ag-giš.....
[18] mat-ya šăr mat mi-iș-ri-im

[19] ŭ šiš-ya i-na lib-šu i-ṣa-ab-ba-ta-an-ni ki-i lib-bi im-raṣu mi-im-ma [20] ŭ la lu-u pa-aš-ra im-ma-ti-ma?? be-li lu-u la u-ma-aš-ša-ra-an-ni-ma [21] it-ti šiš-ya lu-u la ut-taaz-za-am-ka a-am-ma an-na šiš-ya..... [22] ki-i me-e šiš-ya..... u

[23] ma-ni-e lŭ-kin-šu sa šiš-ya.... ša šiš-ya ša it-ti | ma-ni-e [24] il-li-ka uk-te-ib-be.... šu-nu ŭ uk-te-ib-bi-ir-šu-nu [25] da-an-ni-iš a-nu-um-ma | ma-ni-e i-il-la-kam-ma ŭ šiš-ya [26] ... iš u-na-'-da-šu ki-i-me-e uk-te-ib-bi iz-zu ma-'-ta ta-an-ni-iš [27] a-na šiš-ya-ma i-dab-bu-ub-ma ŭ šiš-ya il-te-nim-me-e šu-nu-ti ki-i-me [28] e-te-bu-uz zu-nu ki-i lu-u-ha šul-ma-ni-e ul i-ma-a-la [29] a-di-šu-u-ma šu-u ŭ la-a i-ma-ar-ra-aș

[30] ŭ šiš-ya kŭ-gi ma-'-ta ša kin la ib-ša li-še-e-bi-la ŭ aq-qa-at [31] a-bi-ya šiš-ya li-i-te-ir-an-ni ki-i-me-e šiš-ya ra-'-mu-ti u-gal-lam [32] ki-i-me-e šiš-ya a-na pa-ni mat-ya ki-i-me-e a-na pa-ni šiš-meš u-pa-ru-ti-ya [33] šiš-ya ma-'-ta u-bar-ra-ha-an-ni an-im ŭ an a-ma-nu li-it-qa-ma [34] a-na da-ra-tim(?)-ma ša šiš-ya ša lib-bi-šu lu-pu-uš ŭ šiš-ya [35] ad-du-ya ša lib-bi-ya li-pu-uš ki-i-me-e a-mi-lu-u-tum [36] an-par i-ra-'-am-šu ŭ ki-i-?-? an-na ni-i-nu an-meš u [37] ... u-še-ru pa-za-na a-ši-ma a-na da-a-ra-tim-ma [38] ... bi-ni i-ni-ir-ta-'-a-am

<sup>[39] ...</sup> a-na šul-ma-ni ša šiš-ya iṣ-ku iṣ-hu(?)-bi [40] ... ŭ i-ši-iz-zu tak hi-li-ba kŭ-gi gàr-ra [41] ... i-na iṣ-ti-šu i-za-ap-pa-tum [42] ... ši-meš tak-za-ṭu kur kŭ-gi gàr ša a-na iṣ-ti [42] ... a-ŭ(?) i-il-la-ku a-na šiš-ya ul-te-bil

#### TRADUCTION.

### Recto.

[A Nim]muaria, roi du pays d'Égypte, mon gendre, que j'aime et qui m'aime, il est dit (ceci):

Moi, Dušratta, roi du pays de Mitanni, ton beau-père qui t'aime, ton srère, je me porte bien et je t'envoie mes compliments, à toi, à tes parents, à tes semmes, à tes enfants, et mes très sincères sélicitations pour tes chevaux, tes troupes, ton pays et tout ce que tu possèdes.

Mané, ton messager, est venu pour la.... pour chercher ton épouse, la souveraine du pays d'Égypte. Je lui ai remis une lettre sur tablette, dans laquelle je me suis expliqué(?) tout au long(?). J'ai soigné tes affaires comme celles d'un vrai frère, j'ai éprouvé un très grand plaisir ce jour-là, nuit et jour je m'en suis occupé.

Quant à l'ordre que mon frère a donné dans la lettre que Mane avait apportée (?), je l'ai exécuté au courant de cette année. Maintenant l'épouse de mon frère, la souveraine d'Égypte, a été conduite auprès de mon frère.... le même jour... le pays de Hanigalbat et le pays d'Égypte.

Et à cause de cela, Manê se présente devant mon frère. Expédie Giliya et Manê très promptement et ne les retiens pas.

Maintenant, mon frère, a..... et...... n'a pas fait de tullu 2..... à l'épouse de mon frère et maintenant fais-lui un tullu.....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Littéralement : «j'ai vu».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> tullu ne paraît pas disserer de dullu qui figure dans les lettres de Burnaburiyas; le sens de «parure» convient assez bien ici.

beaucoup..... mon pays, roi du pays d'Égypte.

Mané, le messager de mon frère...... de mon frère, qui est venu avec Mané, les a...... loués beaucoup. Voici Mané est venu, et mon frère...... sa louange, comme il l'a prononcée (?), avec une force extraordinaire il a parlé à mon frère et mon frère les a entendus, comme (?) il les fera, lorsqu'ils ont fait sortir (?) mon cadeau, il n'a pas accompli (?) leur habitude et ne s'en est pas soucié (?).

Que mon frère m'envoie une grande quantité d'or 1 et qu'il me retourne les aqqat de mon père. Comme mon frère qu'il me témoigne de l'amitié, aussi bien (?) devant mon pays que devant mes frères, mes..... mon frère, beaucoup m'a fait voir (?). Que les dieux Raman et Amon te préservent à tout jamais!

J'ai fait la volonté de mon frère, que mon frère fasse la mienne. Comme les hommes aiment le dieu Soleil, ainsi... les dieux nous..... pour toujours nous nous aimerons.

Je t'envoie comme cadeau un iș-ku et un iș-ku-bi...... au fond de pierre hilibu, doré(?)..... dans son lit(?).... ... yeux(?) de pierre za-țu de montagne, dorés(?), pour le lit..... il est venu et l'a porté à mon frère.

(La suite au prochain numéro.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kin = šipru, au double sens de «message» et de «nombre».

# NOUVELLES ET MÉLANGES.

# RÉPONSE

# AUX OBSERVATIONS DE M. LAMBERT,

PAR M. J. BARTH.

M. Lambert a publié dans ce recueil une appréciation de mon livre: Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen, et il a fini par ce conseil : « M. Barth ferait bien d'utiliser les résultats auxquels la présente étude a conduit. » Je regrette de ne pas pouvoir partager la bonne opinion de M. Lambert sur ses propres théories, parce qu'elles contrarient entièrement les phénomènes du langage. Au lieu d'examiner les nombreuses preuves que j'ai alléguées, M. Lambert a préféré se renseigner par l'histoire naturelle sur les questions de linguistique, et aller aux informations chez les dycotylédons (p. 167), pour apprendre comment se forment les noms sémitiques. Sur cette voie je ne le suivrai pas. Je prie ceux qui s'intéressent aux questions de la formation des noms sémitiques de lire les preuves que leur offre mon livre et non les citations tronquées qu'en fait M. Lambert. Ici je me bornerai à montrer par une série d'exemples significatifs quelle est la valeur des idées et de la critique de mon contradicteur :

1° « Les noms ségolés masculins, dit-il, ne s'emploient guère



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Février-mars 1890, p. 164-179.

en hébreu pour désigner des actes; ils s'emploient surtout pour indiquer les qualités physiques et morales et les époques. » Malheureusement l'hébreu lui-même est d'autre opinion que M. Lambert. Je choisis quelques exemples au hasard : הָּבֶּר « assassinat », לְּבֶּר « meurtre », בְּבֶּר « coup », בְּבֶּר « vente », בְּבֶּר « restauration », בְּבֶּר « secours », שְּבֶּר « action de rassembler », בְּבֶּר « oppression », etc. Je n'ai pas besoin de rappeler aux sémitisants l'infinitif ordinaire בַּבָּב des verbes transitifs. Par là on jugera sur quelles bases solides cette énonciation est fondée.

- 2° «Il faut admettre, assirme M. Lambert, qu'à l'origine on pouvait commencer les mots par un schewa nāh.» Pour exemple il prend les sormes בו, וביט, ווווח (p. 173). Ignore-t-il donc que ces mots ne commencent point par ש, א, יש, mais par un i(!), et que cet i est identique avec celui de נישול, ווווח (Zere = i), comme יוֹשׁביל est = יוֹשׁביל, etc. וווי
- du pluriel brisé فَوَاعِلُ . Cette forme [du pluriel], dit-il, suppose un ancien singulier فَوَعُلُ, qui s'est contracté en وَاعِلُ وَاعِلُو وَاعِلَى وَاعِلْ وَاعِلَى وَاعِلَى

4° Jusqu'à présent aucun savant n'avait réussi à résoudre le problème difficile que présentent plusieurs parfaits des verbes d'action sur la forme فَعِلُ au lieu de . M. Lambert a enfin déchiré le voile : tout dépend à l'origine du genre fortuit des consonnes. « Les consonnes sourdes attirent la voyelle u, les consonnes grêles la voyelle i, les autres a, i, u.» Il sait donc, de la manière la plus positive, que « les verbes qui se terminaient par des lettres liquides exprimaient un état de l'àme» et que «les principaux verbes à consonnes sourdes exprimaient des qualités physiques ». On ne peut qu'admirer cette divination touchant les rapports statistiques des consonnes dans les verbes transitifs et intransitifs. Par la même méthode nous pourrons maintenant aussi déterminer que le o de amo est produit par l'influence du m, le eo de doceo par celle du c et le io de fugio par celle du g. L'auteur ne s'est pas donné la peine d'examiner ses révélations au point de vue des faits de la langue. Autrement il aurait trouvé autant de verbes transitifs à consonnes sourdes formant un parfait comme أَقِفَ , طَعِمَ , لَقِمَ , وَدَيْرَ , etc.) que ceux ayant وَعَلَى اللَّهِمَ , اللَّهِمَ , القِمَ des consonnes gréles. Cette nouvelle règle restera donc la propriété exclusive de M. Lambert.

Après avoir montré quelle valeur il faut attacher à ces théories, je vais donner quelques exemples, pris au hasard, du jugement critique de mon antagoniste:

1° J'avais dérivé le participe d'action فاعل de l'imparfait عنفيل. ainsi que les participes des autres conjugaisons appartiennent à leur imparfait (عنفيل — منفيل, etc.).

M. Lambert s'écrie : « Comment l'auteur peut-il transformer un participe d'état en participe d'action!» (p. 176). Il ne sait donc pas que عنفيل est un imparfait d'action (du parfait que tala), non un imparfait d'état. Cependant toute grammaire abrégée aurait pu le lui dire.

2° Dans le Journal de la Société orientale allemande, t. XLII,



p. 341-358, j'ai cherché à prouver par la comparaison des langues sémitiques méridionales que מַעַיִם, שָׁמֵיִם, מָיָם étaient à l'origine des singuliers : פָּר et ne sont devenus des pluriels que secondairement par leurs formes suffixées שָׁמֵיך, שָׁמֵיך, etc. C'est à ce travail que j'ai expressément renvoyé le lecteur, p. 4, n. 3. On ne sera pas peu étonné que M. Lambert, comme si je ne savais rien de ma propre théorie, me donne l'avertissement suivant (p. 178): « Nous devons enfin signaler chez M. Barth quelques erreurs de détail : p. 1, les noms מַנִים , שָׁמַיִם ..... ne sont pas des pluriels, mais d'anciens singuliers dans lesquels la mimation s'est cristallisée.» Ici M. Lambert n'hésite pas à publier ma théorie comme étant la sienne et à la proposer à l'auteur même comme un fait entièrement inconnu. Il n'a fait que l'enrichir d'une erreur, à savoir la mimation que ne possède ni l'hébreu ni l'arabe. Tout le reste se trouve dans mon travail cité et je fais le lecteur juge de cette sorte de reproduction et de correction des erreurs de détail.

3° M. Lambert me conseille de prendre les noms hébreux comme בְּירוֹר , בִיצוֹץ pour des infinitifs de la 3° conjugaison (p. 178). J'ai déjà réfuté cette erreur (p. 66, n. 2), qui est celle de M. Lagarde (ce que M. Lambert ne dit pas), et j'ai démontré qu'il n'y a que l'arabe qui ait l'infinitif avec les voyelles i-à et que l'hébreu, l'araméen et l'éthiopien le forment par a-à. M. Lambert n'a donc pas lu cette page même de mon livre, au sujet de laquelle il veut me corriger;

4° J'avais prétendu qu'on usait anciennement d'une grande liberté quant au choix des imparfaits transitifs yaqtulu et yaqtilu. M. Lambert, sans s'occuper des preuves nombreuses que j'ai fournies à cet égard, s'écrie : «C'est l'anarchie pure et simple!» (p. 168). Cependant il faudra bien qu'il en prenne son parti. Cf. جَنْبُ اللهُ ال

d'autres cités en plusieurs endroits de mon livre. Quant à cette question si singulière : « pourquoi la liberté à l'imparfait et la contrainte au parfait? », chaque grammaire élémentaire aurait pu lui répondre : « parce que ces verbes forment assez souvent deux imparfaits en même temps, yaqtulu et yaqtilu, mais toujours seulement un parfait : qatala ». Qu'il accuse donc la langue elle-même de cette anarchie, et non pas le linguiste qui ne fait que la constater!

- 5° « M. Barth, prétend M. Lambert, comme M. P. de Lagarde..., dérive les noms des verbes » (p. 166). C'est le contraire que j'ai dit (p. 10, l. 5 d'en bas) quant aux noms de la racine du parsait. Ici encore l'auteur de l'article n'a pas lu les discussions qu'il critique. Ce n'est qu'au sujet des noms de la racine de l'imparsait que j'ai proposé la priorité de l'imparsait pour des raisons que j'exposerai dans le Journal de la Société orientale allemande qui sont sont son des sur des saits de la langue, non sur des déductions de « la logique », comme M. Lambert le proclame.
- 6° J'avais dit que les infinitifs أَعُورُ, quoique dérivant de , and control de , and cont

On voit avec quelle assurance M. Lambert oppose ses meil-

leures idées, produites en quelques semaines après l'apparition de mon livre, aux laborieuses recherches qui m'ont coûté plusieurs années. Que les lecteurs jugent, par les preuves apportées ici et que je suis prêt à multiplier, de la solidité et de la valeur des idées énoncées dans l'article en question.

J. BARTH.

An inscribed SEAL OF Kumara Gupta II found NEAR Buitari, by V. A. Smith and D' A. F. Rudolf Hoernie. Calcutta, 1889, avec une planche.

REPORT ON OLD SILVER COINS DISCOVERED IN MARWARA, by D' A. F. Rudolf Hoernle. Calcutta, novembre 1889.

Ces nouvelles publications des deux savants indianistes, extraites du Journal asiatique da Bengale, méritent d'être signalées aux historiens et aux archéologues, à cause de leur importance au point de vue de la chronologie de l'Inde ancienne.

I

Et d'abord, en ce qui concerne le sceau trouvé à Bhitari en 1885 et portant le nom du roi Kumâragupta, ce document donne une liste différente de celle connue jusqu'ici pour les souverains de la première dynastie des Guptas, en mème temps qu'il apporte quelque lumière sur la période encore confuse des rois postérieurs. C'est ainsi que, dans le récent tableau dressé par M. Fleet, de tous les membres de la famille des Guptas, avec leurs titres officiels et les dates d'après les inscriptions 1 et les monnaies, la série ne comprenait que sept rois, depuis Gupta mahârâja le fondateur, vers l'an 320 de notre ère, jusqu'à Skandagupta, le dernier dont on eût la filiation avant le démembrement de l'empire. Le sceau en ques-

Voir le tome III du Corpus inscriptionum indicarum, par J. F. Fleet, in-4°. Calcutta, 1888, p. vvii de l'introduction.

tion descend jusqu'à la neuvième génération et introduit dans l'arbre généalogique deux nouveaux souverains : 1° Puragupta, fils de Kumâragupta I° et de la mahâdevî (grande déesse) Anantadevî, à la place de Skandagupta; et 2° Narasimhagupta, fils de Puragupta et de la mahâdevî Çrîvatsadevî. Vient ensuite le nom du propriétaire du sceau, «le mahârâjâdhirâja, le glorieux Kumâragupta, fils de Narasimhagupta et de la mahâdevî Çrîmatîdevî».

M. Hoernle fait remarquer avec raison que ce Kumâragupta, deuxième du nom, sur l'identité duquel il y avait doute, ne peut être que le Kumâra Kramâditya, dont on possède des monnaies d'or et que l'on avait confondu jusqu'ici avec un autre Kumâra des Guptas postérieurs. On doit donc le classer sous le nom de Kumâragupta II, à la sin de la première dynastie, nous dirions, de la branche aînée des Guptas, vers 530 de J.-C. Quant au Kumâra des Guptas postérieurs ayant régné dans le Magadha oriental, ce n'est pas un maharaja. L'inscription d'Aphsad ne lui donne que le titre de nripa « prince » ou de bhûpati « seigneur de la terre ». Il n'y a donc plus maintenant de confusion possible entre les deux monarques. De même le prince connu par des monnaies d'or, sous le nom de Nara Balàditya, et que l'on plaçait également beaucoup plus tard, doit être restitué sous son vrai nom Narasinhagupta, comme étant le père et prédécesseur de Kumâragupta II. Enfin le roi inconnu dont on a des monnaies avec le titre de prakâçâditya pourrait bien être Puragupta dont le nom apparaît pour la première fois sur le sceau. Quant à l'omission de Skandagupta, dans la liste généalogique du sceau, elle peut s'expliquer par ce fait que ce roi, qui a en réalité régné après Kumâragupta Ier (les inscriptions et les monnaies en font foi), n'a pas eu d'enfants et fut remplacé par son frère Puragupta.

Ainsi la liste du sceau serait, comme cela se voit dans quelques généalogies de l'Inde, une liste de descendance et non de succession. Nous croyons devoir rétablir en conséquence, de la manière suivante, la liste des souverains de la

première dynastie des Guptas avec les dates approximatives 1:

| ı Gupta                              | vers | 320 de JC.  |
|--------------------------------------|------|-------------|
| 2 Ghatôtkacha                        | vers | 340         |
| 3 Chandra-gupta ler                  | vers | <b>36o</b>  |
| 4 Samudra-gupta                      | vers | 3 <b>75</b> |
| 5 Chaudra-gupta II                   | vers | 400         |
| 6 Kumåra-gupta I <sup>er</sup>       | yers | 415         |
| 7 Skanda-gupta                       | vers | 455         |
| 8 Puragupta (Prakâçâditya)           | vers | 470         |
| 9 Narasimhagupta (ou Balâditya I''). |      |             |
| 10 Kumåragupta II (Kramåditya)       |      |             |

M. Hoernle identifie ce dernier roi avec le Vikramâditya de Hiouen Thsang qui fut vaincu par Yaçodharman-Çîlâditya. Ce dernier, qui n'était d'abord qu'un narâdhipati ou prince vassal de Narasimha, fonda pour son propre compte un vaste empire en 533, après avoir détrôné Kumaragupta II et Mihiraku!a; il prit alors le surnom de vishņuvardhana et les titres de râjâdhirāja et parameçvara qui indiquent la toutepuissance.

A partir de Narasimha, vers 485, deux branches collatérales des Guptas commencent à régner dans une partie du Magadha (ce sont : Krishnagupta, Harshagupta, Jivitagupta et le Kumâragupta dont il est parlé plus haut) et dans le Mâlava oriental. Les princes de cette dernière branche sont : Budhagupta (484-495), détrôné par Toramâna, et plus tard, en 510, Bhanugupta, tous trois connus à la fois par des monnaies et des inscriptions.

11

Le second mémoire de M. Hoernle est relatif au problème non encore résolu du règne de Toramana. Il s'agit d'une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plusieurs de ces princes ont laissé des inscriptions datées de l'ère des Guptas. On trouvera ces dates dans le tableau généalogique dressé par Fleet. Il existe des monnaies de tous ces rois, sauf les deux premiers.

certaine quantité de pièces d'argent qui ont été trouvées à Marwara et qui ont été présentées au Conseil de la Société asiatique du Bengale. M. Hoernle, chargé d'examiner ces monnaies, a cru reconnaître une imitation des drachmes sassanides qui avaient cours dans tout l'Irân oriental et dans le Pendjab, aux ve et vie siècles. Une partie de ces monnaies paraissent avoir été frappées sur le type de Firouz qui a régné en Perse de 459 à 486; quant au restant, il est plus barbare. Aucune planche n'accompagne malheureusement ce mémoire; M. Hoernle se refère seulement aux dessins de quelques pièces données par J. Prinsep (vol. 1, pl. XXXIII, fig. 7 à 10 des Indian antiquities, edit. Thomas, 1858), qui représentent en effet une imitation grossière des pièces sassanides, mais avec quelques caractères devanâgaris, tandis que les pièces trouvées à Marwâra n'ont aucune légende, ni pehlvie, ni devanâgarie, ni scythique, en sorte que l'on n'a que la ressemblance des figures pour fixer une époque. C'est sur cette ressemblance très éloignée que M. Hoernle s'est basé pour attribuer les pièces en question à Torâmana qui, en effet, a été presque contemporain de Firouz.

Il est certain, à l'examen des monnaies en question, ainsi du moins qu'on peut en juger d'après le dessin de Prinsep, qu'elles sont une de ces nombreuses imitations du monnayage sassanide qui servaient de monnaie courante à tous les peuples de l'Asie centrale, depuis le lac Aral jusqu'à l'Indus. De même que le type grec avait servi, à partir de l'expédition d'Alexandre, de modèle monétaire à la Bactriane, à l'Arachosie et à la Kophène, de même les monnaies frappées par les Arsacides et par les Sassanides furent copiées, pendant plusieurs siècles, par tous les petits souverains encore mal connus qui avoisinaient le vaste empire iranien. C'est dans le nordouest de l'Inde que l'on a trouvé le plus grand nombre de ces monnaies frappées à l'instar des drachmes sassanides pendant les ve et vie siècles de notre ère, et que l'on connaît généralement sous le nom assez vague de monnaies indo-sassanides.

24

Il est à remarquer que ces pièces ont été émises non par les souverains de l'Inde qui avaient leur monnayage particulier: Indo-Scythes, Kshatrapas du Saurashtra, Guptas, Valabhis, etc., mais par des princes étrangers, par des envahisseurs qui ont successivement occupé, sous différents noms, le pays de Kâboul et le Pendjab. Nous ne connaissons pas encore exactement les migrations et l'histoire de ces peuples venus du centre ou du nord de l'Asie, après les grands Yué-Tchi, vers le commencement du v' siècle, et qui ne furent chassés définitivement de l'Inde qu'en 544, après la bataille de Korûr. Il existe un certain nombre de monnaies avec des légendes scythiques encore indéchiffrées, qui témoignent, par leurs variétés, d'une domination longue comme durée et étendue comme territoire 1. Pour nous en tenir à notre sujet, nous dirons que les monnaies décrites par M. Hoernle se rattachent évidemment à cette période de l'histoire numismatique de l'Inde. Ce sont incontestablement des pièces frappées par des barbares qui se sont fait un monnayage à l'imitation de celui de l'Irân. N'ayant pas d'écriture, ils se contentèrent de copier les sigures sans chercher à pénétrer le sens des légendes pehlvies qui se trouvaient sur leurs modèles.

On est généralement d'accord pour regarder ces populations étrangères comme étant de la même famille que les Ye-ta ou Ephthalites de l'Oxus, du Khorassan et de l'Iran oriental. Le voyageur chinois Soung-youn, qui visitait le Gandhara (Kien-to-lo), c'est-à-dire le nord du Pendjab en l'an 520, dit en effet que ce pays était alors occupé, depuis deux générations, par les Ye-ta, qui avaient en pour roi un nommé La-i-lih<sup>2</sup>. Les auteurs byzantins (Cosmas et Procupe)

<sup>2</sup> V. S. Beal, dans les Buddhist Records of the Western World, et Cunningham, Numism. chronicle, 1889, p. 289.

<sup>1</sup> Il y cut encore des Scythes dans le nord-ouest de l'Indus, même après la bataille de Korûr, ainsi qu'en témoignent des monnaies à légendes en devanâgari et scythiques frappées aux vi° et vii° siècles (voir notamment les pièces gravées pl. XVII, n° 6 et 8 de l'Ariana antiqua).

leur donnent le nom de Huns blancs (Aeuxoi Oŭvvoi). De leur côté, les chroniques indiennes désignent ces peuples envahisseurs venus du nord-ouest sous le nom particulier de Hûna, qui est bien la transcription de Hun, outre l'appellation générique de Mleccha sous laquelle les Hindous comprenaient tous les barbares.

Ainsi ce sont les Hûnas ou Huns blancs qui ont occupé le nord-ouest et le centre de l'Inde pendant près de trois quarts de siècle (450 à 530 environ). Toramana était-il leur chef? Aucun texte ne le dit positivement, mais comme c'est certainement un prince étranger, qui n'a ni une origine ni un nom hindous, pas plus que Mihirakula, son fils, on peut admettre avec beaucoup de vraisemblance qu'ils appartenaient tous les deux à la race alors conquérante. Le Râjatarangini dit du reste que Mihirakula monta sur le trône du Kashmire au moment où le pays fut envahi par les Mleccha, et Hiouen-Thsang donne à Mihirakula le surnom de Milokiou qui n'est que la transcription de Mleccha, ce qui prouve que ce roi était bien lui-même un de ces barbares 1. Ce serait donc sous le règne de l'un de ces rois Hûnas qu'auraient été frappées les monnaies anépigraphes dont il a été parlé plus haut, trouvées à Marwâra et que M. Hoernle attribue à Toramâna.

Avant cette attribution proposée par le savant indianiste, nous connaissions déjà trois autres types de monnaies au nom de Toramâna. Les premières ont été trouvées dans le Kashmire et décrites en 1843 par sir A. Cunningham<sup>2</sup>, qui a cherché à identifier le *Çrî Tora* et *Torama* de ces monnaies avec le Toramâna du Râjatarangini<sup>3</sup>. Les secondes ont été

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Beal, dans Indian antiquary, 1886, p. 346.

<sup>\*</sup> Numism. chronicle, 1843, pl. II.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette chronique nous apprend que Toramâna était frère de Hiranya, roi du Kashmire, et qu'il fit fondre l'ancienne monnaie d'or du pays pour frapper des dinars à son nom. Par suite de cette usurpation du droit régalien, Hiranya fit enfermer Toramâna pour le reste de ses jours et fit détruire aussi sans doute les monnaies d'or, car il ne nous reste que des monnaies de cuivre. Jusqu'à présent on n'a trouvé aucune monnaie au nom d'Hiranya.

trouvées dans le Pendjàb et décrites en 1885 par M. Hoernle 1. Ce sont de petites pièces de cuivre d'un module et d'un type tout différents des précédentes, avec la légende Tora et Çrî Tora, le buste du roi tourné à droite. Enfin les monnaies du troisième type consistent en deux rarissimes petites pièces d'argent frappées à l'imitation des deniers d'argent des Guptas.

Il semble difficile d'admettre que toutes ces variétés appartiennent à un seul et même souverain. En tout cas, cette variété même montrerait que le système monétaire a changé suivant les pays où s'est étendue la domination des Hûnas: au Kashmire, le type indo-scythe et de Kanishka; dans le Pendjàb, le type sassanide petit module; à Marwâra, le type indo-sassanide anépigraphe; dans le Mâlava enfin, le type des monnaies d'argent des Guptas. Tel est, du moins, l'aspect que présentent les diverses monnaies au nom de Toramâna, suivant les contrées où elles ont été trouvées 2.

Quelle que soit la solution du problème de l'existence de un ou plusieurs rois de ce nom, il est déjà hors de doute que, dans la seconde moitié du v' siècle de notre ère, un souverain du nom de Toramâna a régné dans le centre de l'Inde, dans le Mâlava, à Gwâlior et à Eran. Nous en avons pour preuves des monnaies et des inscriptions portant fort heureusement des dates. C'est par l'examen de ces documents que je terminerai, en suivant le travail de M. Hoernle, cette notice.

- V. Journal of the asiatic Society of Bengal, Proceedings, janvier 1885. Ces monnaies sont semblables à celles que Prinsep avait déjà publiées sous les n° 15 et 16 de la pl. XXXIII précitée et n° 6 de la pl. XXXIV (Indian antiquities, p. 417) et qui ont sur l'A. le portrait de Toramana, avec la légende pra et au R. le chakra avec la légende Tora. Ni Prinsep ni Ed. Thomas n'ont reconnu qu'il s'agissait de Toramana.
- <sup>2</sup> Sans vouloir entrer dans l'examen numismatique de ces différents types monétaires, je ferai remarquer cependant que le Toramâna du Pendjâb avec le buste à droite est d'une facture postérieure au Toramâna de Marwâra; M. Hoernle pense que ce dernier, c'est-à-dire le type de Firouz sans légende, représenterait le premier essai de monnayage du souverain Hûna aussitôt son entrée dans l'Inde.

Il n'existe que deux exemplaires certains de la petite monnaie d'argent frappée par Toramana à l'imitation des monnaies des Guptas, c'est-à-dire sur le type des pièces des Kshatrapas du Saurâshtra 1; elles sont au British Museum, et, quoique d'émission différente, elles ont toutes deux la légende Vijitâvanir avanipati Çrî Tôramâna dêvôjayati «Çri Toramâna, conquérant de la terre, seigneur de la terre, victorieux en sa majesté » et sur l'A., en face le buste du roi tourné à gauche, les chiffres 6=(52). L'explication de cette date n'est pas sans difficulté, surtout parce qu'il existe du même souverain une très belle inscription en huit lignes, trouvée à Eran (l'ancien Airikina), en 1838, et qui est datée de « l'an premier varshé prathamé du règne du mahârâjâdhirâja Çrî Toramâna». Ce texte, qui a été publié et traduit d'abord par J. Prinsep, et en dernier lieu par M. Fleet<sup>2</sup>, a pour but de rappeler la construction d'un temple à Vishnu, par Dhanyavishnu, frère du mahârâja Mâtrivishnu, décédé. Or une autre inscription, trouvée également à Eran et datée de l'an 165 (de l'ère des Guptas, soit 485 de J.-C.), sous le règne de Budhagupta de la branche des Guptas du Mâlava (v. suprà), a été gravée en mémoire d'une colonne érigée au même dieu par Mâtrivishnu, alors vivant, et son frère Dhanyavishnu 3. En outre, nous possédons une monnaie d'argent de Budhagupta, datée de l'an 174 de l'ère des Guptas ou 494 de J.-C.

Il est facile de conclure de ces divers monuments, qui ont une étroite corrélation entre eux, que Budhagupta a régné à Eran au moins de 485 à 494, et que Toramana n'a pu le renverser que cette même année ou l'année suivante. L'an 1 du règne de ce chef des Hûnas peut donc, tout au plus, re-

On sait que le monnayage d'or des Guptas est tout à fait différent du monnayage d'argent. Ce dernier a été emprunté des Kshatrapas du Saurashtra, tandis que la monnaic d'or est une copie des pièces de Kanishka et de ses successeurs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. le Corpus inscriptionum indicaram, inscript. n° 36

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. même recueil, inscript. nº 19.

monter à 495; c'est à ce moment qu'il prit le titre suprème de mahârâjâdhirâja, après s'être emparé, tant sur Budhagupta que sur Narasimha, de l'empire des Guptas<sup>1</sup>. Il conserva ses possessions jusque vers l'an 510, date à laquelle il fut lui-même défait par le fondateur de la dynastie des Valabhis, le Senapati Bhaṭârka, qui rétablit en même temps Narasimha sur le trône des Guptas, ses alliés.

L'époque de la grande puissance de Toramana fut donc de 495 à 510. C'est dans cette période qu'il faut placer l'inscription de l'an 1 et la monnaie de l'an 52. Nous venons de dire que l'an 1 doit s'entendre de la défaite des Guptas et de la conquête du centre de l'Inde; par suite, l'an 52 doit se référer à l'époque de l'entrée des Huns dans le Pendjab. En admettant que la pièce ait été frappée en 500, l'an 52 ferait remonter à 448 la date de cet événement qui devait être célèbre dans les fastes hunniques, ce qui n'a rien d'impossible du reste, et concorde assez bien avec les dates 425 ou 430, généralement acceptées pour l'époque de l'apparition des premiers Ye-ta, en Sogdiane. M. Fleet (Indian antiquary, 1889, p. 229) a pensé que la pièce dont il s'agit pouvait avoir été émise en 510, en l'an 52 du règne de Toramâna, qui aurait ainsi commence en 458. Mais outre que cette hypothèse est peu vraisemblable, elle a le tort de trancher de suite au profit d'un seul la question des différents Toramâna. Nous ne savons pas si on ne découvrira pas d'autres monnaies de date plus récente, par exemple 58,59,60 et alors le règne de ce monarque se trouverait augmenté

V. Hoernie, Kumara's seal, p. 17; Fleet, Corpus, introduct., p. x11 sq. — Toramâna est encore mentionné dans l'inscription (n° 37 du Corpus) de Mihirakula, son fils, trouvée à Gwâlior et datée de l'an 15 du règne de ce dernier. Dans une autre inscription récemment trouvée à Kura (dans le nord-ouest du Pendjâb, près le Kashmire) et que M. G. Bühler doit publier prochainement, il est question d'un mahâraja Toramâna, qui a l'épithète de Shâha, titre d'origine iranienne, que les souverains étrangers à l'Inde out seuls pris dans leurs protocoles. La date de l'inscription de Kura n'est, paraît-il, pas lisible, en sorte que l'on ne peut savoir, quant à présent, si c'est le même Toramâna que celui de l'inscription d'Eran.

d'autant. En admettant, au contraire, que le nombre 52 est une date dynastique, la question de la durée du règne de Toramana, le vainqueur des Guptas, est réservée, de même que la question d'identité entre les divers rois de ce nom.

M. Hoernle a joint à son savant mémoire un tableau synoptique et synchronique des premiers souverains Guptas, Guptas postérieurs, Hûnas, Parivrâjakas, Maukharis, Valabhis, Gurjaras, rois du Kashmire, etc., qui ont régné entre les années 320 et 790 de notre ère. Ce tableau, qui repose sur des données certaines, habilement tirées des documents indigènes, met de l'ordre et de la méthode dans l'ancienne chronologie de l'Inde et permet de se reconnaître au milieu des nombreuses dynasties qui se sont partagé le nord et le centre de la péninsule, pendant les huit premiers siècles.

E. Drouin.

CATALOGUE OF THE PERSIAN MSS. IN THE BODLEIAN LIBRARY. Part I, par MM. Sachau et Ethé. Oxford, Clarendon press, 1890, grand in-4°, 1150 pages.

J'ai recueilli plus d'une fois, dans certaines préfaces ou revues anglaises, l'expression de regrets assez vifs sur l'abandon injuste où la littérature persane est tombée en Angleterre. Je n'ose dire jusqu'à quel point ce reproche est fondé, mais force est de reconnaître que la richesse des collections persanes chez nos voisins rendrait ce délaissement encore plus regrettable. Aucune de nos bibliothèques d'Europe ne l'emporte à cet égard sur le Musée britannique et la Bodléienne d'Oxford. Pour le British Museum, on le savait déjà grâce à l'excellent catalogue dont M. Rieu l'a doté. Le volume que M. Ethé vient de publier, avec la collaboration partielle et malheureusement interrompue de M. Sachau, prouve à son tour que la bibliothèque d'Oxford ne le cède guère à celle de Londres par l'importance de ses manuscrits et le mérite du livre qui nous en fait connaître le classement.

Je ne chercherai pas à établir de comparaison entre ces deux catalogues. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici ' avec quelle perfection M. Rieu avait accompli sa tache et quels services, sans sortir du cadre de rigueur, il a rendus à l'histoire de la littérature persane. Par la variété de ses renseignements et le choix heureux des citations, il a su donner de l'attrait et, ce qui a l'air d'un paradoxe, du charme à la lecture d'un catalogue. Il semble que du même coup il ait simplifié et abrégé la tâche de ses successeurs. Cependant le consciencieux bibliothécaire d'Oxford ne l'a pas entendu ainsi, car son travail égale presque en développements celui de son confrère de Londres.

Il n'est pas d'orientaliste qui ignore que M. Ethé est amoureux de poésie persane et amoureux sans rival, aussi bien en Perse qu'en Europe; à cet amour si noblement justifié nous sommes redevables de textes rares et curieux, de traductions aussi élégantes que fidèles. N'y aurait-il pas après cela quelque ingratitude à reprocher au nouveau catalogue je ne sais quel défaut de proportion et la place, au premier coup d'œil démesurée, qu'il accorde aux divans et aux biographies poétiques (tezkèrès)? Pour moi, je ne regrette nullement que tel de ses articles n'occupe pas moins de vingt colonnes; j'admire la description de tel manuscrit qui en absorbe quatre-vingts, c'est-à-dire vingt pages de texte serré. Je remercie le docte éditeur de nous donner l'avant-goût de curiosités littéraires comme le Bouthhanè « temple d'idoles », le Mirât el-Khaïal « miroir fantasmagorique » et surtout cet immense « Magasin de merveilles » (Makhzen-è-Gharaïb), avec ses trois mille cent quarante-huit biographies qui en font la plus formidable anthologie qui ait jamais été écrite. Que parmi ces milliers de poètes, il y en ait de médiocres, voire même d'exécrables, j'en conviens sans peine, mais le devoir d'un bon bibliothécaire n'est-il pas de tout analyser et de se prêter à toutes les recherches? C'est en bibliographie surtout

<sup>1</sup> Journal asiatique, septembre-octobre 1888, p. 351.

qu'abondance de biens ne nuit pas, et la critique littéraire a, de nos jours, des exigences qui expliquent et rendent nécessaire cette prodigalité de détails. Le catalogue de M. Ethé n'est, à vrai dire, qu'une splendide table de matières, mais nous savons aussi que personne n'écrira mieux que lui l'histoire de la poésie persane et que les matériaux qu'il nous signale avec tant de complaisance, c'est pour lui-même et en vue de cette œuvre importante qu'il les réunit.

Commencée depuis quinze ans, sa tâche de bibliographe n'est pas terminée avec ce volume. M. Sachau en avait jeté les bases en donnant la description du fonds Ouseley particulièrement riche en manuscrits mazdéens et parsis; appelé à d'autres fonctions, il a laissé à M. Ethé, professeur de langues orientales en l'Université du pays de Galles, la plus large part d'une collaboration si profitable à la science. Le premier volume du catalogue a paru l'année dernière et j'aurais voulu en signaler plus tôt les mérites. Il est exclusivement consacré aux manuscrits persans et sera suivi d'un autre volume qui comprendra les manuscrits turcs, hindoustanis et afghans de la même collection; on y trouvera aussi plusieurs index et une intéressante notice sur les dons et apports successifs qui ont fait de la collection orientale d'Oxford une des plus riches du monde.

L'auteur ne laissera pas échapper l'occasion d'en signaler les merveilles. Sans empiéter sur sa tâche, je ne puis résister au plaisir de citer parmi les plus précieuses et les plus rares, indépendamment des tezkèrès dont j'ai déjà parlé, un fragment considérable de la Chronique de Hafiz Abrou qu'on peut dire le mieux renseigné des historiens de la Perse et le plus digne d'être publié en entier; le manuscrit autographe de l'Histoire des Kurdes de Cheref-Khan; l'histoire millénaire Tarikh-è-elfi qu'il serait intéressant de comparer avec l'exemplaire du même ouvrage que j'ai acquis à Isfahan pour la Bibliothèque nationale, enfin de bonnes chroniques locales, comme celle de Kachmir, etc.

On se serait difficilement une idée de ce qu'il faut de

persévérance et parfois de divination pour entreprendre une œuvre aussi périlleuse qu'un catalogue de manuscrits persans: absence de titre et de nom d'auteur, fautes de copie, écriture incertaine et quelquefois indéchiffrable quand le scribe, pour abréger sa besogne, a recours à l'écriture cursive dite chikestè, tout se réunit dans certains documents pour décourager le savoir le plus consciencieux et le plus sûr de lui-même. Et que dire des Miscellanea, ces redoutables grimoires où s'entassent sous le même toit vingt ou trente fragments de toute provenance et presque toujours acéphales? Comme exemple de ce genre, je ne saurais trouver mieux que le ms. 1094 qui a dû coûter à M. Ethé de longues heures du travail le plus pénible. Est-il étonnant que, dans ce dédale d'œuvres ignorées et de poètes inconnus, dans ce fouillis de fragments tronqués ou hors de leur place véritable, le catalogue présente quelques lacunes, qu'il pèche par quelques omissions!

En bonne justice, on ne peut exiger chez l'auteur d'un pareil travail l'infaillibilité. Qui de nous peut se vanter de connaître de science certaine tout ce que les calligraphes et lithographes de Téhéran, de Tébriz, de Bombay et de Calcutta ont produit depuis un demi-siècle? Assurément l'auteur du catalogue aurait dû rappeler que le poème de Firdausi (Yousouf o Zuleikha) a été lithographie à Téhéran, et que le divan de Minoutchehri a été publié et traduit par le regretté Kazimirski de Biberstein. Il aurait pu ne pas oublier que le Zafer-namèh a sa place dans la Bibliotheca indica et que le Boustan de Saadi a trouvé en France un traducteur. Il est présumable aussi que, s'il avait eu à sa disposition l'anthologie moderne rédigée par Mirza Qouli Khan, sous le titre jardins des initiés», il eût comblé quelques lacunes, restitué quelques noms propres; mais ce sont là tàches vénielles qui se réparent aisément en une page d'errata, à la fin d'une œuvre aussi considérable, et qui ne peuvent en amoindrir la valeur.

Remercions donc chaleureusement M. Ethé de l'avoir en-

treprise et souhaitons qu'il l'achève promptement, aussi bien qu'il l'a commencée. Ce sera grand honneur pour la Bibliothèque d'Oxford et la Clarendon press qui l'encouragent libéralement, et grand profit pour les études orientales qui lui devront de nouveaux et solides progrès.

A.-C. BARBIER DE MEYNARD.

CHOIX DE FABLES TRADUITES EN ARABE PARLÉ, par Mejdoub ben Kalasat. Constantine, 1890, in-12, xiv et 175 pages.

L'auteur de ce petit ouvrage fait partie du groupe toujours grossissant des jeunes maîtres indigènes élevés dans nos écoles, initiés à nos méthodes, qui s'efforcent à leur tour de répendre parmi leurs compatriotes la culture dont ils nous sont redevables. M. Mejdoub s'est déjà fait connaître par quelques essais méritoires: une méthode de lecture arabe, un vocabulaire de mots arabes les plus usités en français, etc. Le volume qu'il vient de publier comme complément du cours qu'il professe au Lycée et à l'École normale de Constantine appartient au même ordre de travaux. A côté des morceaux les plus commes empruntés à nos grands fabulistes, l'auteur a réuni un certain nombre d'anecdotes assez pauvres, de dictons populaires et d'énigmes, le tout rédigé dans la langue courante d'Algérie, à égale distance du style littéraire et du jargon des basses classes.

Loin de moi la pensée de contester toute valeur à ce recueil; il est fait dans de si bonnes intentions qu'on serait heureux de le louer sans restriction. Assurément il rendra quelques services aux commençants, mais il leur en rendrait de meilleurs et de plus étendus si le style en était moins uniforme, plus varié, plus riche en mots et en locutions populaires, si enfin aux récits par trop naîs et aux malencontreuses énigmes qui prennent la moitié du volume l'auteur avait substitué des extraits de style épistolaire, de formules administratives, de

lettres commerciales et de pièces judiciaires ou, à défaut de tout cela, un vocabulaire des morceaux qui composent son recueil. Et surtout à quoi bon son réquisitoire en forme de préface contre la préférence donnée à l'enseignement de la langue littéraire! Que M. Mejdoub déplore le peu de progrès de ses élèves, leur embarras à se faire comprendre dans la rue, dans les marchés, aux tribunaux arabes, c'est affaire à lui et nous ne pouvons que nous associer à ses regrets; mais en bonne justice qu'il n'accuse pas l'arabe littéral de ces méfaits. Cet arabe sera toujours la base de l'enseignement sérieux; il restera la source véritable de tout progrès, la vraie langue stable dans ses règles et qu'il est absolument injuste de considérer comme langue morte puisque c'est la seule qui s'écrive encore. Je n'ai pas besoin d'ajouter que sans elle les trésors de l'érudition musulmane seraient restés pour nous lettre close. Remettons les choses en leur vraie place et, sans contester l'utilité d'un enseignement exclusivement pratique, ne cessons pas, dans l'intérêt même de celui-ci, de revendiquer la préséance pour la langue littéraire. Quel dommage qu'au lieu et place de cette préface sans portée, l'auteur ne nous ait pas donné en quelques pages un bon tableau du dialecte algérien, ses règles spéciales, ses particularités lexicographiques et grammaticales, etc. Il avait qualité pour cela et je ne doute pas qu'il ne se fût parfaitement acquitté de cette tâche.

Je prie d'ailleurs M. Mejdoub de ne voir dans ces observations que le désir d'améliorer son livre et de lui procurer un plus grand nombre de lecteurs. Qu'il ne néglige pas non plus d'ajouter à ses textes plus de notes et d'éclaircissements, enfin qu'il veuille bien en surveiller attentivement la correction matérielle <sup>1</sup>. Ainsi remaniée, sa petite chrestomathie sera

<sup>1</sup> Voici quelques corrections relevées au hasard dans les premières pages :

P. 2, note 3, l'observation relative à موالى ainsi présentée est inexacte. Cette forme est classique.

P. 14, le texte porte تطلح روحته et la note روحه, c'est une double in-

bien accueillie dans nos écoles d'Europe qui savent mettre à son rang l'étude de l'arabe vulgaire et ne demandent pas mieux que de profiter de la collaboration et de l'incontestable supériorité pratique des maîtres musulmans.

B. M.

A HISTORY OF CIVILIZATION IN ANCIENT INDIA, based on Sanscrit literature, by Romesh Chunder Dutt, of the Bengal Civil Service, and of the Middle Temple, barrister at law; author of a Bengali translation of the Rig-Veda-Sanhita and other works. — In three volumes. — Vol. I, Calcutta, 1889. Vol. II, ibid.

Le nouvel historien de l'Inde ancienne n'a pas prétendu faire œuvre d'érudit; il déclare loyalement, dès la première page de son livre, qu'il ne s'adresse pas aux spécialistes et qu'il n'a pas de découvertes personnelles à leur communiquer. Patriote ardent, il interroge les glorieuses antiquités de son pays; il leur demande le secret de sa grandeur passée, les causes et les remèdes de sa trop longue déchéance. Esprit impatient de progrès, ouvert à tous les souffles des idées, réfractaire aux préjugés de sa race, admirateur judicieux de l'Occident qu'il a visité en étudiant et en observateur, il prétend se dégager des traditions indigènes et emprunter à la science européenne sa méthode et ses résultats. Il a lu les travaux les plus importants des maîtres français, anglais, al-

- P. 17, l. 8, au lieu de : عنا النبج lire الماء.
- P. 39, l. ultima, ôter le techdid de isle.
- P. 48, l. 1, lire يتبافصوا et l. 2
- P. 60. Pourquoi ne pas signaler l'origine étrangère de mots comme : وغرى, turc وغرى, et plus loin, p. 82 الزينطوط sbandito?
  - . الهوايش lire , الوايش P. 64,

Quand donc les imprimeries d'Algérie se décideront-elles à faire graver des types maghrébins? Ce n'est pourtant ni très coûteux ni difficile. Qu'on se rappelle le succès obtenu par l'édition du Traité de Sidi Khalil de la Société asiatique, et il serait possible de faire mieux encore.

lemands; il rend un juste hommage au génie de Burnouf: «l'histoire de l'orientalisme n'a pas de nom plus éclatant» (I, III). Il n'avance pas de fait ni de date sans citer ses autorités, et il les choisit en général judicieusement. Et cependant, en dépit de ses scrupules critiques et de sa parfaite loyauté, M. R. C. Dutt reste Ilindou de cœur, Hindou d'aspirations et de convictions. Avocat distingué, inscrit même au Middle Temple, il plaide avec chaleur la cause de la nation indienne, tandis qu'il croit en écrire sincèrement l'histoire. Il s'est tracé une image idéale de l'Inde qu'il contemple avec ferveur; il l'a dressée dans la brume fuyante des temps védiques; il l'a opposée à l'Inde moderne, impuissante, usée et décrépite, et il s'est proposé d'expliquer l'évolution qui a fait sortir des gloires du passé les tristesses du présent. La pénurie des faits historiques ne l'a pas embarrassé; historien de la civilisation, il s'en tient aux idées et se borne à retracer la marche de l'esprit indien. Il est amené naturellement à avancer sans affectation ce paradoxe surprenant, que l'histoire de l'Inde, par sa longueur et sa richesse, ne souffre pas de comparaison. Les matériaux sans doute sont d'une abondance presque encombrante; mais il est indispensable de les classer pour en tirer l'histoire, d'en établir la véritable succession, d'en tracer l'exacte perspective. Le travail est délicat; il est peut-être impossible encore. Le conflit des opinions sur les questions les plus graves prouve l'incertitude de la science et la nécessité d'attendre. M. Dutt choisit avec une partialité involontaire les solutions les plus favorables à sa conception générale; il les emprunte de côté et d'autre, les coordonne, leur donne une apparence d'unité et de cohésion qui exagère les risques d'erreur et qui fausse la vue d'ensemble. Un ouvrage de vulgarisation n'admettait pas sans doute de discussions détaillées; le lecteur aurait du moins gagné à être mis sur ses gardes. M. Dutt divise l'histoire ancienne de l'Inde en cinq périodes: la période védique, de 2000 à 1400; la période épique, de 1400 à 1000; la période philosophique, de 1000 à 242; la période bouddhique, de 242 av. J.-C. à 500 ap. J.-C.;

la période pouranique, de 500 ap. J.-C. au XIII siècle ap. J.-C. La chronologie de la 1<sup>re</sup> période, de la 2<sup>e</sup>, et en partie de la 3<sup>e</sup>, est de pure fantaisie; la science n'y intervient que pour la contester ou la détruire. Les deux premières périodes sont l'objet du volume I; le volume II ne contient que l'époque philosophique. L'auteur ne dispose plus que d'un seul volume pour la période bouddhique et la période pouranique, qui comprennent pourtant un espace de 1400 ans et qui seules appartiennent véritablement à l'histoire par le nombre et la variété des documents. Mais M. Dutt ne veut pas insister sur les siècles qui ouvrent la décadence définitive de l'Inde; il s'arrêterait volontiers aux temps héroïques ou demi-fabuleux où sa généreuse imagination trouve à admirer presque sans réserves.

Il serait injuste d'appliquer à son œuvre les procédés rigoureux de la critique scientifique; il convient plutôt de juger en littérateur l'œuvre d'un littérateur distingué, et en observateur l'œuvre d'un patriote exalté. A ce double titre, l'œuvre de M. Dutt mérite l'estime et la sympathie. S'il a préféré à sa langue maternelle une langue étrangère et s'il a ainsi restreint le cercle de ses lecteurs dans son propre pays, il a obéi à deux considérations également respectables : écrit en anglais, dans la langue des conquérants, son livre gagne aux yeux de ses compatriotes un prestige que les langues indigènes, méprisées des lettrés, étaient loin de lui assurer; il s'ouvre en outre le chemin de l'Occident et pourra y concilier peut-être de nouveaux partisans et des patrons influents à la cause de la patrie hindoue. Il y apporte un document, et des plus intéressants, sur l'état actuel des esprits les plus nobles de l'Inde. M. Dutt combat avec acharnement les deux facteurs maudits de la décadence : la superstition brahmanique et la division des castes. Il offre en exemple aux Hindous dégénérés la naive simplicité de la société védique, qu'il dépeint avec amour; il rejette loin de ces temps bénis l'Atharva-Véda avec ses pratiques de sorcellerie et ses incantations magiques; il nie, fort de son sentiment, la réalité des sacrifices humains

même contre l'opinion de Max Müller et de Rajendralal Mitra qu'il se plaît si souvent à invoquer. Il admire avec une remarquable liberté d'esprit et de jugement l'œuvre de Gautama, et il exalte le bouddhisme comme un des plus beaux et des plus purs fruits du génie indien. Il condamne avec amertume l'œuvre des sectaires étroits qui ont manqué l'occasion, pourtant si favorable, de constituer l'Inde en nation du viii au x° siècle après J.-C.; leur fanatisme intelligent a rejeté de la communauté hindoue les castes inférieures, de la culture intellectuelle les classes moyennes, et a préparé les conquêtes de l'islamisme et la ruine de la patrie. Et pourtant l'Inde semblait appelée à de si hautes destinées! La Grèce même, l'éducatrice du genre humain, ne saurait rivaliser avec les antiques créateurs de l'astronomie, de la géométrie, de l'arithmétique, de la grammaire, de la philosophie, de la morale et de la religion. « La Grèce a donné l'essor à la civilisation aryenne, mais l'Inde lui a donné l'origine. » L'ouvrage de M. Dutt s'achève sur ce parallèle consolant. Il se refuse à désespérer de l'avenir après un tel passé. Des ouvrages comme le sien, écrits avec la même chaleur, la même conviction, le même talent, la même intelligence, contribueront peut-être à amener ces jours heureux si longtemps attendus.

SYLVAIN LÉVI.

Le Gérant, Barbier de Meynard.

# JOURNAL ASIATIQUE.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.

#### NOTES

## D'ÉPIGRAPHIE INDIENNE,

PAR

GEORGES GUIEYSSE.

Au mois d'avril 1889, Georges Guieysse partait à Londres pour y prendre un peu de repos après les lourdes fatigues de l'examen de licence qu'il venait de subir avec succès. Mais son esprit actif et curieux ne s'accommodait guère des vacances, alors même qu'il avait si laborieusement conquis le droit d'en jouir; avant son départ, il me demanda de lui in diquer un travail de délassement. Impatient d'aborder les études indiennes où son originalité devait trouver libre carrière, arrivé presque à la maturité de l'intelligence avant la vingtième année, en possession d'une méthode ferme et sûre, il ne craignait pas les entreprises à long terme; son âge lui permettait de compter sur l'avenir. Depuis longtemps je lui signalais dans nos causeries familières l'utilité et presque l'urgence d'un index épigraphique où seraient relevés tous les noms d'hommes et de lieux mentionnés dans les inscriptions avec les données chronologiques ou topographiques. Son séjour à Londres lui fournissait une excellente occasion d'amorcer cet index; il allait y trouver à sa disposition un ensemble de documents, livres ou périodiques, d'une richesse

25

XVI.

incomparable; il pouvait compter sur l'inépuisable obligeance du D' Rost, toujours prêt à aider et à guider les débutants. Je l'engageai à entreprendre pendant son séjour un dépouillement bibliographique, et à dresser d'abord la liste des inscriptions publiées dans les recueils périodiques en commençant par les plus rares. Il accepta avec enthousiasme. Peu de temps après son arrivée à Londres, il m'adressait une lettre qui, disait-il en souriant, « ressemblait à un rapport officiel », et il s'en excusait avec naïveté. Il avait déjà dépouillé les Transactions of the Literary Society of Madras (Part I), le Journal of the Archæological Society of Delhi (sept. 1850janv. 1853), les Transactions of the Archæological Society of Agra (janv. 1874-juin 1875), et enfin les Asiatic Researches. Il ne se contentait pas de dresser une table des inscriptions; il les analysait une à une et amassait les matériaux de l'Index à venir. Il espérait reprendre après un court délai ce dépouillement : « J'aurai à voir, par exemple, bien que je n'espère pas y trouver grand'chose d'utile, le Benares Magazine (Mirzapore, 1848-1852), le Journal of Poone Sarvajanik Sabha, etc.

Une effroyable catastrophe devait bientôt interrompre à jamais l'œuvre commencée. La mort acharnée m'a enlevé presque coup sur coup mon maître bien-aimé et mon élève de prédilection, et elle me condamne à remplir tour à tour envers chacun d'eux le même devoir douloureux; je publiais l'an dernier dans le Journal asiatique le mémoire posthume de M. Bergaigne sur l'Histoire de la Liturgie védique; j'y publie aujourd'hui le premier essai de Georges Guieysse, qui fut aussi son dernier travail. Ces notes d'épigraphie ne permettront pas seulement d'apprécier la valeur de leur auteur; elles sont appelées à rendre de véritables services aux indianistes. Les collections qui s'y trouvent dépouillées sont rares et difficilement accessibles. Il est commode et même précieux de trouver ainsi réunies des données, parfois très importantes, éparses jusque-là dans un grand nombre de voiumes.

Telle qu'elle est, arrêtée dès ses premières pages, l'œuvre est utile et même précieuse. Qui viendra la reprendre, la continuer et l'achever? Qui viendra, par un travail patient, dégager les faits, les noms, les dates disséminés dans tant d'inscriptions et jeter sur l'histoire de l'Inde la lumière qu'elle attend? L'histoire de l'Inde, qu'on accuse si souvent d'être trop maigre et trop décharnée, ne souffre-t-elle pas plutôt d'une pléthore? Quel peuple a jamais laissé tant de documents sur la pierre? Le temps est venu de recueillir et de rapprocher ces innombrables témoignages et de dresser l'inventaire épigraphique de l'Inde.

#### Sylvain Lévi.

#### INSCRIPTIONS PUBLIÉES DANS LES ASIATIC RESEARCHES.

| In sanskrit on copper at Mungir              | I, 123             |
|----------------------------------------------|--------------------|
| On a pillar near Buddal                      | I, 131             |
| In a cave near Gayá                          | I, 276             |
| On a stone ibidem                            | I, 283             |
| On a royal grant at Tána                     | I, 357             |
| From the Vindhya mountains                   | П, 167             |
| A grant of land in Carnata (skr.)            | III, 39            |
| At Mahaballipoorum                           | V, 75              |
| On a statue of Buddha                        | V, 132             |
| Bombay island (ancient skr.)                 | V, 135             |
| On a rock at Devagrama (simple note sans im- |                    |
| portance)                                    | VI, 444            |
| On the lath of Feroz                         | VII, 175           |
| In skr                                       | IX, 398            |
| Copper plate, Tippara                        | IX, 401            |
| Copper plate, Gorakhpur                      | IX, 406            |
| Three plates of brass, Chitradurg            | IX And             |
|                                              | IX, 412            |
| Another ibidem                               | IX, 412<br>IX, 421 |
| Another ibidem                               |                    |
|                                              | IX, 421            |

| Copper plates, Vidigal, Goudja         | IX, 438  |
|----------------------------------------|----------|
| Grant of land, Jayachandra de Canoge   | IX, 441  |
| Stone, skr., Bundelkhand               | XII, 357 |
| Kootub Minar (en persan)               | XIV, 480 |
| Khandgiri (char. similar to the greek) |          |
| Ancient skr                            |          |
| Id., Chattisgher                       | XV, 499  |
| Mount Arbuda (skr.) XVI,               |          |
| Vijayanagar                            | •        |
| Burmese, at Buddhagaya                 | XX, 161  |

#### ASIATIC RESEARCHES.

#### PREMIER VOLUME.

1° Page 123. — Wilkins. A royal grant of land (from the ruins of Mongueer).

Gopāla, roi du monde (Gopaal), (un soogot); son fils Dharmapāla (Dhormopaal) épouse la fille de Paraval (Porobol), Rannā Devi (Ronnaa Debee), dont il a pour fils Deva Pāla Deva (Deb paal deb); fait des conquêtes dans le Vindhya, s'avance jusqu'au Cambodge; — conquiert la terre des sources du Gange au Pont de Rāma, campe à Mudgagiri (Moodgo-go-gheree, Mongueer); — don de la ville de Meese-eka, province de Sree Nogor, (Patna) avec toutes ses dépendances. — Samvat. 33 (!!)

2° Page 131. — On a pillar near Buddal; Wilkins.

(Le texte n'est pas donné; simplement un spécimen.)

Vēērā dēv, de la race (brahmanique), Sāndĕĕlyă a pour descendant Pānchāl, dont descend Gărgă. Celui-ci, d'abord vaincu par ses ennemis, devient un roi puissant. Il épouse Eechā (= love, desire).

D'eux descend Srēē Darbha-panēē. Le prince Srēē Dēv Pāl le rend tributaire et monte sur son trône; il épouse la princesse Sărkărā, dont il a pour fils le brahmane Sōmēswar; il épouse la princesse Rānnā (cf. l'inscrip. préc.), dont il a Kēdārā Měĕsră. Il est roi de Gowr (Gauḍa?), domine la race Oŏthal (Oriya), les Hoons (Hūṇa?), les rois de Drăvěĕr (Karnatic) et Gŏŏrjăr (Gujarate); il a pour sujet le prince Srēē Sōōră Pāl; il épouse Vánwā dont il a un fils, Srēē Gŏŏrāvă Mĕĕsră; il s'occupe de philosophie, ce qui le fait respecter grandement par le prince Srēē Nārāyān Pāl; il n'a pas de fils et tombe en enfance de désespoir. — Il fait cette colonne en l'honneur de Garoor (Garuḍa).

(Selon Wilkins, d'après la forme des caractères, cette inscription est de la même époque que la précédente.)

3° Page 276. — A description of a cave near Gya' (Buddhagayā). J. H. Harrigton and Ch. Wilkins. (Mètre Çardūlavikrīdita) — sans date (très mal gravé, beaucoup trop petit).

Yăgnă Vărmā — a pour fils Sārdŏŏlă Vărmā — a pour fils Anăntă Vărmā — qui donne un village (le nom est effacé) à Bhăwānēē.

4° Page 285. — Wilmot and Wilkins.

On a stone at Bŏŏd-dhă-Găyā. Sans texte, simple traduction, probablement très libre. — Un particulier, anonyme, raconte en l'an de Vikramāditya 1005 que Amara Devā (sic), un des neuf joyaux de la cour de Vikramāditya, a construit un temple à Bouddha à la suite d'une apparition.

5° Page 357. — Inscription de Tanna (texte in-complet).

An Indian grant of land in V. C. 1018, literally translated from the skr. as explained by Rámalóchan Pandit, communicated by General Carnac.

(Le général Carnac a toujours soin de s'extasier sur la longueur de chaque mot composé qu'il rencontre.)

De Jímútaváhana, fils de Jímútakétu, descend Capardin, chef de la race de Sílára, qui a pour fils Pulasákti — a pour fils S'rívapuvanna¹ — qui a pour fils S'rí Jhanjha qui règne à Gógni — de lui descend Bajjada Deva qui a pour fils S'aranágata Vajrapanjaradeva Jagadarthi S'rívirudanca; il lutte contre Eyapadéva, règne à Mamalambuya — il a pour fils Bajjadadéva — qui a pour frère Aricésari; — il règne sur tout le Co'ncana.

Aricésari, en présence de ses ministres S'rí Vásapaiya et S'rí Va'rddhiyapaiya, s'adresse aux habitants de S'ri Stha'naca et de Hanyamana en s'aka 939; il donne à son chapelain S'rí Ticcapaiya les villages de Cha'vina'ra et Aulaci'ya'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> r devant les consonnes n'est jamais noté, et pourtant l'inscription est en sanscrit.

## DEUXIÈME VOLUME.

Page 167. — Two inscriptions from the Vindhya mountains. — Wilkins.

La première: in a cavern called the Grot of the Rishis near Gaya. Cf. 1, 276 (sup., p. 383)—(Sans texte). — Ananta Varma, fils de Sree Sardoola, érige une statue de Krishna.

La seconde : in a cave behind Nagarjeni. Ananta varma, fils de Sree Sardoola et descendant de Yajna Varma, érige une statue à Bhoopatee et Devée.

#### TROISIÈME VOLUME.

Page 39. — A royal grant of land in Carnata. — Macleod and the president (Wilkins).

Texte incomplet (çlokas 29-35).

Budha. — Purúravas. — A'yus. — Nahusha. — Yayáti (et sa femme Dévayání). — Túrvasu.....Dévakíjáni. — Timma. — Bhuccamájáni. — Dévacínandana.

Dévacinandana règne à Raméswara, fait un pont sur la Kávéri, conquiert le Sriranga, royaume de Jivagráha, conquiert le Chéra, le Chóla, le Pándya, défait Madhurivallabha, capture Viryódagra, défait Gajapeti, règne du Gange à Ceylan—il a pour femmes Tipwájí et Nagará, et pour fils Viranrisinhendra et Crishnaráya.

Le premier règne et prend Vijayanagar, c'est un roi très puissant (parmi ses présents sont énumérés: a golden Cámadhenú, etc., Macleod ajoute: « If all this be not a poetical exaggeration, and if such presents were often made by the Hindu princes, the Moghols, who soon after conquered most of the southern provinces, must have plundered the Hindu temples of immense treasures »).

Son frère Crishnaráya règne ensuite, rájádhirája.

One thousand four hundred and forty years of the Sacábda, or era established in memory of Sáliváhana, being elapsed (= A, D. 1526) — le roi donne à Srí Aillapa Bhatta Sánc'hyanáyaca de la race d'Agastya le pays de Sríjayakunda,

## CINQUIÈME VOLUME.

- 1° Page 75. Inscriptions de Mahaballipoorum. Sans intérêt aucun; noms de divinités, etc., au-dessus de statues. Épigraphiquement curieuses.
- 2° Page 135. Inscriptions d'Ellora. Id. Sans intérêt historique. Curieuses cependant pour l'épigraphie et la langue : certaines inscriptions sont bilingues, un dialecte prakrit (?) ou un très ancien vernacular, et la traduction sanskrite. Très courtes malheureusement.
- 3° Page 132. Inscriptions sur des urnes modernes et insignifiantes.

#### SIXIÈME VOLUME.

Simple note sur des débris d'inscriptions observés par un voyageur à *Devagramma* (Ceylan).

## SEPTIÈME VOLUME.

Page 175. — Translation of one of the inscriptions on the pillar at *Delhee* called the *Lāth of Feeroz Shah*, by Colebrooke and Harrington.

Vikr. Samvat, 1220, monument élevé par Vísaladeva, fils de Vella-Deva, roi de Çákambari; semble le même que l'on appelle plus loin Vigraha rája. Simple inscription laudative.

### NEUVIÈME VOLUME.

Page 398 et suiv. — On ancient monuments, containing skr. inscriptions, by Colebrooke:

1° Inscriptions on a plate of copper found in the district of *Tipura*. — (Grant of land). Fac-similé, texte, traduction.

Hedi; — de lui descend le chef des ministres, Dhadí, açvanibandhika du roi Ranabanka Malla, qui lui donne un territoire.

Çaka 1141. 17° année du règne de Rayabanka Malla Çrímat Hartikāladeva. 2° Inscription on a plate of copper found in the district of Gorakhpur.

(Selon Colebrooke, les caractères se rapprochent de l'alphabet tirhútiya.) — Fac-similé, texte, traduction.

Dharmáditya règne à Vijeyapura. — Jayáditya a pour ministre Madáli, fils de Kṛtakírti.

Don à ce ministre du village Dammadamá (près d'Allahabad).

Poètes : Káyastha Nágadatta et son frère cadet Vidyádatta. Sans date.

3° Inscription on three plates of brass found at Chitradurg. Sanskrit avec passages en canara. Texte et traduction.

Race lunaire: Yadu — d'où descend Sangama. — Harihara, Kampa, Bukkaráya, Márapa, Mudgapa (tous ces noms cités dans les ouvrages de Mádhavácarya et Sayanácárya).

Bukkaráya, maître du monde, règne à *Bijánagar*; il épouse Gaurámbiká et en a un fils, Harihara.

En 1317 (Colebrooke: A. D. 1395), Harihara fait don d'un village à Vishnudíksita Paṭṭabardhí, fils de Váchespati Bhila, de la race de Bháradwája — et à A'nantadíkshita, fils de Rámabhaṭṭa, de la race de Vasishṭha.

- 4° Another and similar inscription found at the same place.
- 5° Inscription on a stone found at Curagode in the district of Adoni. Vieux canara et sanskrit

mélangés; passages en prakrit??? — Traduction seule, par le major Mackensie et Colebrooke :

Bhuvana Malla Víra, de la race Chaluka, roi de Calyán en Cuntaladésa, a pour fils Sómés'vara Dévadi, qui règne à Caragóde. Le seigneur de Caragóde est Rakshamalla, qui épouse Sómaldéví (sic) et a pour fils Nérungala Rájá qui épouse Pacshaládéví; il a pour fils Imádirakshámalla nommé plus loin Vírakálídevá, et Sómabhúpála. Imádirakshámalla a pour ministre Bábarájú, « manager of the affairs of Talgará Amari », de la race de Kaçyapa.

Donation à Ba'la'çiva A'chárya en 1095 Sáliv. (= 1173 A. D.).

Le roi vassal de *Bhogavati*, Chinna Govinda Sítara Gundi, fait également un don de village à ce même ministre.

Toute cette inscription est très obscure et imparfaitement traduite. — Deux éclipses mentionnées et impossibles à identifier.

## 6° Inscription on a stone found at Kurrah.

1093 Samvat. — Très fruste, incomplète et mutilée. Colebrooke ne lit que ceci : « Samvat 1093, on the first day of the light fortnight of As'hád'ha. This day, at the auspicions Catá, the great and eminent prince Yaçaphála (cf. As. Res., V, p. 133), in the realm of Causámba, and village of Payahása, commands that....

7° Inscription on a plate of copper found in the district of Dinájpur. (Très endommagée). Simple analyse — Un sceau portant: Srí Vigrahapáladeva — mention d'un roi Lócapála et après lui Dharmapála — (lacune d'un nom) — puis Jayapála — Devapála (lacune de deux ou trois noms) — Rájapála — puis Páladéva, — puis Mahípáladeva, — puis Nayapála — puis Vigrahapáladeva.

Samvat 12, semblant indiquer l'année du règne (cf. vol. I, p. 123; sup., p. 382).

8° Inscriptions on plates of copper at Nidigal and Goudja.

De Bucca rájá II. — Saka 1331. — Simple analyse.

Janaméjaya, fils de Pari'cshit, roi d'Hastinapura, fait la guerre dans le sud. — Donations à des brahmanes de Gautamagráma. — Mauvaise orthographe.

9° A grant of land by Jayachandra, rája of Canoj.
Simple analyse:

1 S'ri'pála, race solaire — 2 Son fils Mahichandra — 3 Son fils S'richandra déva règne à Canoge — 4 Son fils Madanapáladeva — 5 Son fils Govinda Chandra — 6 Son fils [Vi]jayachandradeva daté 1220 (= 1164).

Cérémonie du Yuvarájá.

## DOUZIÈME VOLUME.

Page 357. — Translation of a sanskrit inscription on a stone found in *Bundélc'hund* by W. Price. Texte (mutilé) et traduction.

- bat le roi de Canoje.

Son descendant est: Gaṇḍadéva, — Vidyádhara deva, — Vijayapála, — Kírttivarmadeva — °varmadeva, — Jaya varmadeva, — Sallacshana varma, — Prithví varma — Madana varma bat le roi de Chedi, met à mort un seigneur de Málava révolté. — De Gautama descend Prabhása, ministre des rois Dhanga et Gaṇḍadeva; son descendant est S'ivanáma (en note: ministre de Vidyádhara) de qui descend Mahípála (ministre de Vijayapála) qui a pour descendant Yoges'wara et son frère Ananta (ministre de Kírttivarma); il épouse A'sarvá, puis une seconde femme dont il a Vatsa qui semble avoir pour frères Vámana et Pradyumna, (tous ministres de Sallacshana); — le reste est mutilé.

## QUINZIÈME VOLUME.

- 1° Page 313 (ou plutôt en appendice face à p. 312). Copie de l'inscription du Khundigiree Rock, Khonda (par Stirling), sans essai de lecture ni d'interprétation (caractères très archaïques).
  - 2° Page 505 (par R. Jenkins avec traduction et

observations de Wilson). — Liste des inscriptions de Chattisgher, Ratenpur, Sirpur sur la Mahánadi, Raju sur la Mahánadi, Aring près de la Mahánadi, Sibry Narain sur la Mahánadi, Kakair, Shawa à la source de la Mahánadi, Dhumteri près de la Mahánadi, Kerari (Pergunnah Ratenpur), Omerkentak, source de la Nerbadda, Borea de Pandria, Kowerda, Bhyramdeo Sahezpur, Gandye. — Tableau d'un alphabet particulier.

- 3° Page 508. Traduction d'une inscription de Tivara Deva, roi de Kosala, qui cède des territoires à des brahmanes de la branche Madhyanjana de l'ordre Vajisanéya de la tribu Bharadwaja.
- 4° Page 5 1 2. Traduction fragmentaire d'une inscription qui commémore les exploits de Jagatsingh Prithivi Deva qui a conquis le royaume du roi Rantadeva, de Jagatpála et de son frère puîné Gájala. Inscription composée par Yasananda ou Lakshmana, fils de Yasovara; composition sculptée par Rantahála.
- 5° Page 436. Par le capitaine Fell, inscriptions: 1° De Garha Mandela (Gádhá Mandala).

GÉNÉALOGIE DES PRINCES DE LA PROVINCE DE GADHA.

Yádava Ráya. — Mádhava Sinha. — Jagannátha. — Raghunátha. — Rudradeva. — Vihárasinha. — Narasinhadeva. — Súryabhánu. — Vásudeva. — Gopálasáhi. — Bhúpálasáhi. — Gópinátha. — Rámachandra. — Suratánasinha. — Hari-

haradeva. — Krishnadeva. — Jagatsinha. — Mahásinha. — Durjanamalla. — Yasaskarna. — Pratápáditya. — Yasaschandra. — Manóharasinha. — Govindasinha. — Rámachandra. — Karnnotharatnasena. — Kamalanayana. — Naraharideva. — Ravisinha. — Tribhuvana Ráya. — Prithivi Raja. — Dárantichandra. — Madanasinha. — Ugraséna. — Rámasáhi. — Táráchandra. — Udayasinha. — Bhánumitra. — Bhavanísasa. — Sivasinha. — Harináráyana. — Sabalasinha. — Rájasinha. — Dádíráya. — Gorakshadása. — Arjunasinha. — Samgrámasáhi — Dalapati (marié à Durgávahí). — Víranáráyana (contemporain d'Akbar, tué dans une hataille contre les troupes du Mogol). — Chandrasáhi. — Madhukarasáhi. — Premanáráyana. — Hridayesvara (marié à Sundarí).

Sundarí a fait élever à Garha Mandela le temple qui porte l'inscription. L'auteur de l'inscription est le savant Jaya Govinda; le temple est construit par Sinhasahi, Dayarama et Bhagiratha.

Date de l'inscription: 1724 Samvat (A.D. 1667).

- 2º Inscription de Hansi. Éloge de Prithivi Rája, neveu de Kirana, ou Kilhana, de la race de Guhilanta, vainqueur de Hammíra, et Kilavalha et son fils Upaga ou Lakshmana. Année 1224 Samvat (A. D. 1168).
- 3° Inscriptions de Bénarès. Trouvées dans un champ près du confluent de la Bernanalla avec le Gange.
- (a) Donation d'un territoire par Jaya Chandra: Samvat 1234 (1177 A. D.).

Donation de Jayasinha à Rau Ráshtra Varma Kshatriya, petits-fils de Thakkur Jagaddhara et fils de Thakkur Vidyádhara, des villages de Laualli, Sarava, Tatalia, Naugama, Dakshapali dans le pergannah de Ambee alli dépendant de Dhawaharadiha.

Yasovigraha — Mahíchandra — Srí Chandradeva qui conquiert le royaume de *Canoge* — Madanapála — Govindachandra — Vijayachandra — Jayachandra. (Cf. *As. Res.*, IX, p. 442, art. de Colebrooke; sup., p. 390.) — Suivent des notes et observations.

(b) 6 tablettes de cuivre trouvées près du confluent de la Varana et du Gange, portant le sceau et le nom de Jayachandra; une datée de 1236 Samvat.

Notes de Wilson sur ces inscriptions.

# SEIZIÈME VOLUME.

Page 284. — Sanskrit-inscription at Abd — By H. H. Wilson. (Cf. p. 322.)

Sur un temple de Siva.

Le roi Sind'huputra a pour successeur Lakshmana — puis Mánikya, qui règne à Sákambari — son fils Adhirájá; — (son fils Hiraktaçata (?) — puis Mahindu — Sindhurājā — Kulaverddhana — Prabhurása — Dundana Chouhan — Samara Sinh — Mánava Sinh — Pratápa Sinh — Das'arathi — Lávanyakerna — Lundha son frère — (Samvat 1377).

## VINGTIÈME VOLUME.

1° Page 1 et suiv. — Translation of inscriptions found at Vijayanagar, par E. C. Ravenshaw, avec des observations préliminaires par H. H. Wilson.

Wilson restitue la série chronologique des rois de Vijayanagar d'après, les inscriptions, et en compare les données avec celles des livres et de la généalogie royale. Les inscriptions fournissent le tableau suivant :

| Bukka       | 1370-1381.                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harihara    | 1385-1429.                                                                                                                      |
| Deva Rája   | 1426-1458.                                                                                                                      |
|             | 1451-1465.                                                                                                                      |
|             | 1473-1479.                                                                                                                      |
| _           | 1487-1508.                                                                                                                      |
| Krishna     | 1508-1530.                                                                                                                      |
| Achyuta     | 1530-1542.                                                                                                                      |
|             | 1542-1570.                                                                                                                      |
|             | 1547-1562.                                                                                                                      |
| Trimala     | 1560-1571.                                                                                                                      |
| Sriranga    | 1574-1584.                                                                                                                      |
| Venkatapáti | 1587-1608.                                                                                                                      |
| Víraráma    | 1622-1626.                                                                                                                      |
|             | Harihara. Deva Rája. Mallikárjuna. Virúpáksha. Narasinha. Krishna Achyuta. Sadásiva. Ráma Rája. Trimala. Sríranga. Venkatapáti. |

(Ravenshaw donne l'arbre généalogique de la famille royale à partir de Pandu et des Pandavas, p. 16 et suiv.)

Inscription 1. Sur la hampe de la bannière appelée Dhajastambha, qui est sur le côté est du tem-

SMPRIMER MATIONALE.

XVI.

ple de Jaina-guri, sur la route d'Anagunddi (en sanskrit).

Padmanandi naît à Nandisangam (Cundapada, Bakra Deva, Mahá Matí, Ilacharya et Gandhapinchha). — Ratnakar Guru (Dharmabhushana Yogendra Bhattaraka). — Amarakirti — Simánandi — Dharmabhushana (Dharmabhattáraca) — Dundamanna — Bhattaraka Muni — le roi Bukka — Hariharesvara, qui a pour ministre Chaichadanda — Irugadanda.

Irugadanda a construit et fait élever la hampe de la bannière en 1307 de Sáliváhana (1385 A. D.).

2° inscription. Bon de donation, en vers sanskrits, sur un temple dans le village de Krishnapuram.

Krishnadeva Mahá Ráya, surnomme Ganda Bherunda, qui a mis à mort Hindu Ráya, a installe l'image de Krishnaswami à Vijayanagar le troisième jour de la quinzaine blanche de Phálguna 1436 Sáliváhana (mars 1514 Å. D.).

# 3° inscription. (Dédiée à Jina.)

Le roi Bukka — Hariharaxumapati — Devarajeswara — Vijaya Narapati — Viradeva Raya, qui élève un temple à Parsvanáth sur la place du marché de Vijayanagar en l'an Parábhava 1348 saka à la pleine lune de Cartica (décembre 1526 A. D.).

4° inscription. Sur un pilier de pierre en face de la tour appelée Rangamandapam, qui est contigu à Virupaksha.

Dynastie lunaire — Bukka — Narasa Avanípál, conquerant de Srirangam sur la Cavéri, vainqueur du roi Chola, de Purandar Raja et de Gajapati. — Víra Narasinha Krishna Déva Ráya. — Krishna Déva Mahá Rája, qui donne le village de Singanahalli au dieu Virupakaha.

5° et 15° inscriptions. Bon de donation à Ragunátha Deva à la porte Panugonda, sur le côté ouest du temple de Sunnapah (langue canaraise).

En l'an 1463 Sáliváhana, au mois de kártika, le cinquième jour de la quinzaine blanche, un vendredi (décembre 1545 A.D.). Achyuta Deva Mahá Ráya régnait à Vijayanagar quand Timmarágu, fils d'Uregae Pedda Ambarágu du gotra Casyapa et de l'école d'Apastamba, construisit une ville appelée Devarunjanam Patnam sur le côté est du Panugondo Gháti, et établit Rahunath Deva comme la divinité tutélaire avec des dotations de territoire, savoir : deux domaines dans le village de Nalala Hunesa achetés à Mumidi Dilchat, et de plus buit domaines énoncés en détail.

7° inscription. Bon de donation écrit sur la muraille dans le temple de Hozár Rámaswámi.

En l'an 1442 sáliv. = année Vikrama de Vrihaspati, en mágha, le septième jour de la quinzaine blanche (mars 1520 A.D.), Timmarázu, fils de Chakka Deva Mahá Ráya du gotra Casyapa, répare le lac fait par Krishna Mahá Ráya et donne les territoires avoisinants.

8° inscription. Bon de donation sur une pierre appelée Vori dans le temple de Vithala Deva.

En l'an 1483 Sáliv. (an Durmati), au mois chaitra, cinquième jour de la quinzaine blanche (avril 1561 A. D.), sous le règne de Sadasiva Mahá Ráya, Conati Condia Rája Deva Mahá Ráya, fils de Cotia Deva Mahá Ráya du gotra de Casyapa, donne des territoires à Vithala Deva.

9<sup>e</sup> inscription. Sur la statue du dieu Narasinha Deva dans le village Krishnapuram.

En (1)451 Sáliv. (an Virodhi), au mois vaisákha, jour de la

pleine lune (mai 1539 A. D.), Krishna Ráya Mahá Ráya établit le dieu Narasinha Deva par les mains d'un grand homme appelé Krishna Bhakti dans le village appelé Krishnapuram, et lui donne des villages dont détail suit.

10° inscription. Bon de donation inscrit à Krish-napuram.

En 1435 Sáliv. (an Bhává), au mois phálguna, troisième jour de la quinzaine blanche (mars 1513 A. D.), Krishna Mahá Ráya installe le dieu Krishna Deva à Krishnapura, et lui attribue en donation sept villages, les droits de transit à Krishnapura, et désigne pour prêtres Rámánuja Achárya, fils de Timana Achárya du gotra Gautama, de l'école de Vikhanus de la Yajusák, et Timmanachárya, fils de la fille de Rangammá.

# 11° inscription. En vieux canarais.

Éloge du ministre Laxman Mantri, qui a pour prêtre Laxmivaraguru. Rappel de la généalogie royale: de la dynastie lunaire sort Sri Sangamathhumipati, qui a pour fils Bukka Ráya, d'où naît Harihara Bhupála, d'où naît Devarája Narendra. Celui-ci a deux ministres: Dharmadarsa et Savena, qui ont une sœur Singhambu, laquelle se marie à Rámarásu.

Rámarásu a cinq fils: Laxman Mantri, China Mantri, Bakana, Abuna et Madana. Laxman Mantri est le ministre de Deva Ráya Bhúpála, et élève un temple à Virupáksha Deva et Párvati et Ganesa ou Pináka sur le bord de la rivière Pampa, au sud du mont Malayávanta.

12° inscription. Bon de donation inscrit sur une pierre près de Rangamantapam devant le temple du saint Virupaksha.

En 1430 Sáliv. (an sukla), au mois de mágha, le quator-

NOTES D'ÉPIGRAPHIE INDIENNE. 399 zième jour (mars 1508 A. D.), le roi Krishna Mahá Ráya donne de riches offrandes à Virupáksha.

14° inscription. Bon de donation inscrit sur une pierre appelée Vay dans le temple de Mádhavaswámi.

En 1467 Sáliv. (an Viswávasú), le troisième jour de la quinzaine blanche de Krishna (avril 1545), sous le règne de Sadásiva Mahá Ráya, Timma Ranga, fils de Vrittabha Ranga, offre au dieu Mádhava Deva un ranga mantapam, en faveur de son père Vallabha Ranga et de sa mère Vengalomá.

2° Page 161. — Translation of an inscription in the Burmese language discovered at Buddha Gaya in 1833.

Transactions of the Literary Society of Madras. Part I, London, 1827.

Page 119. — Translation by Ram Raz of an ancient grant in the Carnataca language; 3 slokas skr.

Çaka 1412, mardi 15, lune croissante, Virasri Gajapati Gaudéswara, officier de l'infanterie du Carnataca, souverain du Callibarige. Concession d'un village.

Journal of the Archæological Society of Dehli, janvier 1853.

1° Captain Hollings. Translation of an inscription on copper plate.

La race solaire, puis Veshvighra ayant pour fils

Mahee Chunder; ayant pour fils Chunder Deo, décrit comme un roi puissant; ayant pour fils Mudunpal, très grand roi; ayant pour fils Gobind Chunder, id.; régnant à Canoge. Il offre un sacrifice en Samvat 1182 sur les bords du Gange. — Donation à un brahmane.

2° A copper plate grant from a Rajah of Nulpoor, of the Kachchapa tribe of Rajpoots, dated Sambut 1177. — Captain Ellis (R. R. W.).

Un roi à Nalapura (Narwar), de la race de Kachchapa Ghatee, méditant sur les pieds du lord of lords Sree Gungun Singh et du lord of lords Shurd Sing Vira Sinha Deva. Donation d'un village.

3° A copper plate grant from a Rajah of Kalinger, of the Chandail tribe — Samvat 1237. — R. R. W. Ellis.

Raja Sudneer Deo accorde un village à Kacchapa Gotree, fils de Chowndee, fils de Seewahum, fils de Mahuttum Seema — et vainqueur d'un rajah de Nulpoor.

Transactions of the Archæological Society of Agra, juillet-décembre 1875.

Inscription sur pierre de Koordurkote (Etawah district).

Pour une fondation d'école brahmanique. Un certain Sri Haradatta a pour fils Hari Barma, nommé

Les vers ont été composés par Bhadra, fils de Vamana, et par Aisan. — Suit la liste de ceux « by whom was this institution prepared to perpetuate the study of the three Vedas ». — Sans date.

# LA CORRESPONDANCE

# D'AMÉNOPHIS III ET D'AMÉNOPHIS IV,

#### TRANSCRITE ET TRADUITE

PAR

# M. J. HALÉVY.

(SUITE.)

#### 231

# 1 re lettre de dusratta à aménophis iv.

### Recto.

| [1] šiš-ya ha-ta-ni-ya ša [2] ¶ du-uš-rat-ta             |
|----------------------------------------------------------|
| šăr-gal šăr mat mi-[ta-an-ni] [3] ki-bĭ-ma a-na          |
| ya-ši šul-mu a-na ka-a-ša lu [4] ka lu-u šul-[mu         |
| a-]na šal-ta-a-du-hi-pa tur-[šal-ya] [5] a-na tur-       |
| meš-[ka a-na ib kur-ra-]-meš ka a-na iṣ-kil + bat-meš-ka |
| [6]ka a-na ag-giš lu-u šul-mu                            |

<sup>[7] |</sup> ma-]ni-e tur-kin-šu ša šiš-ya.... ma a-na.... el-te-me-ma [8] ... da-du ag-giš u-nu-ta ša šiš-ya.... a-ta-mar-ma.... iš-du ag-giš

¹ Sur le bord gauche de cette tablette se trouve une ligne en écriture hiératique dont voici la teneur, d'après M. Erman: «[An] 2 + X, premier mois d'hiver, jour... lorsque (la cour) était dans la résidence du sud (Thèbes), au bourg de Khu-m-ekhnt. Copie de la lettre du Neharina, apportée par les messagers Pt-r-tz et....»

[9] šiš-ya a-ma-ta an-ni-ta ig-ta-bi ŭ ki-i-me it-ti a-bia -ya ¶ mi-im-mu-ri-ya [10] ta-ar-ta-na-'-a-mu-u-mi ŭ a-ka-an-na i-na-an-na tal-ta-ah(?).... ti(?)-ka šiš-ya [11] it-ti-ya ra-a-mu-u-ta an-? ŭ a-na-ku it-ti šis-ya ra-a-mu.... ul tar-ha-ku [12] muh a-bi-ka i-na-an-na-ma it-muh ag-giš a-na.... am

[13] ŭ a-bu-ka | mi-im-mu-ri-ya a-ma-ta an-ni-ta i-na dup-pi-šu ig..... ka | šu(?)-ni-e [14] tir-ha-ta up-lu ŭ a-ka-an-na šiš-ya | mi-im-mu-u-ri-ya ig-ta-pi an-nu u-nu-ta [15] ša i-na-an-na u-ši-e-bi-lu la mi-im-ma-a-me ŭ šiš-ya la ut-ta-za-am-me mi-im-ma [16] la u-še-e-bil-me an-nu-u u-nu-ta ša i-na-an-na u-še-e-bil-ak-qu-me ka-am-ma-me [17] ul-te-e-bil-la-qu-nu ŭ pa-za-du dam-ti ša e-ri-šu šiš-ya i-na-an-din-ma-a-me [18] i-li-ik-ku-u-nim-ma-me a-am-ma-ma-ru-ši ŭ x šu ma-la-an-ni-i u-še-bil-la-qu-me

[19] ŭ gar-gar-meš ša kŭ-gi ša ab-gu-tum ub-bu-qu-u-tum \[ -en gar gar a-na ya-ši ŭ ša-ni-tum gar-gar \[ 20 \] a-na gar-gar šalda a-du-hi e-pa tur-šal-ya a-mur a-bi-i-ka-ma \[ \] mi-im-mu-u-ri-ya e-te ri-iš \[ 21 \] ŭ ig-ta-bi a-bu-ka-ma şir-li a-na ša kŭ-gi-ma ša-bi-ik-ta ub-bu-uk-ta na-ta a-an zu-nu-me \[ 22 \] ŭ ša tak-za-kur-kur a-na-an-din-ak-qu-me ŭ kŭ-gi ab-bu-na ša-na-a ma-'-ta u-nu-ta \[ 23 \] ša pa-ta la i-šu-u it-ti gar-gar-meš a-na-an-din-ak-qu-me ŭ kŭ-gi ša gar-gar-meš . . . . lu-tur-meš-kin-ya \[ 24 \] gab-bi-i-šu-nu-ma ša i-na mat mi-iṣ-ri-i aš-bu i-na ši-meš-šu-nu i-ta-am-mar ŭ gar-gar-meš a-bu-ka \[ 25 \] a-na pa-ni lŭ-tur-meš-kin-ya a-na ši-ib-ki ut-te-e-ir-šu-nu i-te-pu-uz-zu nu ig-ta-mar-šu nu \[ 26 \] ri-zi-ik-ki-šu-nu ŭ ki-i a-na ši-ib-ki du-ur-ta lŭ-tur-meš-kin-ya . . . . . meš šu-nu i-na ru \[ 26 \] ŭ ki-i gam-ru-ma za-gu-u i-na ši-meš-šu-nu i-ta-am-ru

[27] ŭ kŭ-gi ša-nu-u ma-'-du ša pa-ta la i-šu-u ša a-na ya-ši u-še-e-ib-bi-lu uk-te-li-im-ma [28] ŭ ig-ta-bi a-na lŭ-tur-meš-kin-ya a-nu-um-ma gar-gar-meš ŭ a-nu um-ma kŭ-gi ma-a-ta ŭ u-nu-ta [29] ša-a pa-ta la i-šu-u-u ša a-na lŭ-ya ŭ-še-bi-lu ŭ i-na ši-meš-gu-nu am-ra-a-me [30] ŭ lu-tur-meš-kin-ya i-na ši-meš-šu-nu i-ta-am-ru

[31] ŭ i-na-an-na šiš-ya gar-gar-meš ub-bu-qu-u-du ša a-bu-ka u-še-e-ib-bi-lu la du-še-e-bi-la [32] ŭ ša iṣ-meš ah-hu-zu du-du ul še-e-bi-la u-nu-ta ša a-bu-ka a-na ya-ši u-še-e-ib-bi-lu [33] . . . du-še-e-bi-lam-ma ŭ du-ul-te-e-ma ag-giš-ma

[34) ŭ a-ma-du mi-im-ma ša i-du-u ša a-na šiš-ya ih-du-u yanu-u i-na e-i-im-me-e ud-mi ša šiš-ya [35] ku-gi(?) ma-anzu el-te-me ŭ ud-ma ša-a-šu pa-ni-ta e-te-pu-uz-zu

[36] ŭ | ha-a-maš-ši lŭ-tur-kin-šu ša šiš-ya pa-za-du a-na muh-ya il-li-gu ŭ pa-za-du ša šiš-ya [37] 'a-ma-te-meš-šu ig-bu-u-ma eš-mu-u ŭ a-ka-an-na ag-ta-bi ki-i-me-e it-ti | Mi-mu-ri-ya [38] a-bi-ka ar-ta-na-'-a-mu-me ŭ i-na-an-na u šu it-ti | na-ap-hur-ri-ya ar-ta-na-'-am-me [39] ag-giš ŭ a-ka-an-na a-na ha-a-maš-ši lŭ-tur-kin-ka ag-ta-bi

[40] ŭ i-na-an-na šiš-ya gar-gar-meš ša kŭ-gi ub-bu-qu-du la u-še-e-bi-la ŭ ri-ih-ta u-nu-ta [41] ša a-bu-tum a-na šu-bu-li ig-bu-u mi-it-ha-ri-iš šiš-ya la u-še-e-bi-lam-ma

[42] i-na-an-na šiš-ya gar-gar-meš ša kŭ-gi ub-bu-qu-u-du ša a-na a-bi-ka.... e-ri.... [43[ li-it-bar-am-ma u.... i-gal-la-a...?

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 405                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [44] mat-mat gab-bi-i-šu na-ta-a-ni ik                                                                                                                        |
| [45] ŭ i-na-an-na aš-šum gab bi-i                                                                                                                             |
| [47] a-na la ta-bu-ut gar-gar-meš                                                                                                                             |
| [48] na-da-ni ik-bu-u                                                                                                                                         |
| [50] im-tar-șa-a-ma la ma a-na i                                                                                                                              |
| [51] Tha-a-maš-ši lŭ                                                                                                                                          |
| [54] i-na gal-li [55] im-ma ut-te-e-ir-šu [56] ul-te-e-bi-la ŭ ir-bi-e-it-ma aš-gu [57] ši-i-ma šiš-ya lŭ-tur-kin-šu li-is-al                                 |
| Verso.                                                                                                                                                        |
| [1] za šul ma ¶ gi-li-ya ki-i-ma [2] tu lu ta-bar-šu-nu [3] za-bu [4]                                                                                         |
| [5] ŭ a-ka-an-na kŭ-gi meš ša-a                                                                                                                               |
| [11] ša a ya [12] ma-am-ma ul ti [13] am-ma ša-nu pa-kid(?)-ma te-i-mu šu [14] ki-i-me-e a-bu-u-ka it-ti-ya [15] ki-i-me-e a-na-ku id-din a-bi-ka du-ub-bu-bu |

·

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [46] a-ti ti šiš [47] šis-ya gi e-b-e-ri-zu a li-ib-bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [48] uk a-ta li-še-e-bi-la me-e-e-a šiš-ya [49] ta-a-ti u-ka ya a-na muh a-bi-i-šu [50] III li-it-tir                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [51] tig-har-ri [ hi tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [53] tak-meš kŭ-gi a-na šal te-i-e mal + an šu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [54] tak-meš kŭ-gi [a-na] šal ta-a-tum-hĭ-e-pa [55]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TRADUCTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Naphururiya, roi du pays d'Égypte, mon frère, mon gendre, que j'aime et qui m'aime, il est dit (ceci):  Moi, Dušratta, roi du pays de Mitanni, ton beau-père, qui t'aime, ton frère, je me porte bien et je t'envoie mes compliments, à toi, à tes parents, à tes femmes, à tes enfants, et mes très sincères félicitations pour tes chevaux, tes troupes, ton pays et tout ce que tu possèdes. |
| Mane, le messager de mon frère a entendu les effets de mon frère j'ai vu beaucoup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.

Mon frère a exprimé ce vœu: Comme vous étiez en rapports d'amitié avec mon père Mimmuriya, de même, maintenant, mon frère, accorde-moi la même affection, car je te suis bien dévoué, même plus qu'à ton père. Il a saisi fortement.....

Et ton père Mimmuriya m'a envoyé une lettre ainsi conçue: Šuné a apporté la dot et de cette façon, mon frère, Mimmuriya, a dit: Ce que je t'envoie à présent ce n'est rien et, mon frère, ne..... rien, il n'a pas envoyé; ces effets que je t'envoie maintenant, je te les avais réservés, et si tu accordes la femme que je désire ils viendront,..... je te l'enverrai.

Mes messagers soumettront l'or de ces gar-gar à l'ambassadeur qui réside en Égypte pour qu'il les inspecte. Ils placeront de même sous les yeux de l'ambassadeur les gar-gar, destinés à ton père; on les mettra dans le sipka, on en achèvera la façon...... mes messagers..... et lorsqu'ils seront achevés, ils verront..... de leurs yeux.

Il a encore montré à mes messagers d'autre or en grande quantité qu'on lui avait apporté et il leur a dit : « Ces gar-gar, cet amas d'or et ces objets sans nombre qu'on a apportés à mes gens, voyez-les vous-mêmes; et ils les ont vus en effet de leurs propres yeux. »

La totalité des pays..... donner.... et maintenant

si..... à ne pas faire

bien (?)..... les gar-gar.... ils ont promis de don-

ner..... et dans le pays de mon frère..... [mon?]

frère..... est malade.... ne..... à..... à.....

| 410        | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hamašš     | i est venu rien ne et ainsi                                                             |
|            | dans il l'a fait retourner il a                                                         |
|            | Verso.                                                                                  |
|            | Giliya comme tu les voies                                                               |
|            | l'or(?) dans il a en[voyé]<br>et mon pays                                               |
| comme to   | personne ne autre charge, ordre<br>n père avec moi comme moi, ton père<br>sa) parole(?) |
|            | nant, mon frère, avec je mon ) la mère de mon frère                                     |
|            | de mon frère et                                                                         |
| et à cause | de ces et il a su qu'il voie mman et le dieu moi et                                     |

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 411                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voici le Pirizzi à mon frère à et mon frère ne qu'il retourne                                                |
| Et de mon frère Pirizzi à à eux , je il est revenu mon et mon frère j'ai envoyé pour faire plaisir mon frère |
| Les messagers de mon frère grande atten tion(?) à tout il prie et si de cette façon il leur a fait il a pris |
| qu'il envoie beaucoup d'or totalité mon père cœur                                                            |
| qu'il envoie mon frère vers son père qu'il fasse retourner                                                   |
| pierre za-țu de montagne 111 dans or                                                                         |
| pierres, or, à la dame Têié sa mère                                                                          |
| pierres, or, à la dame Tâtuhépa j'envoie                                                                     |

#### 24

#### 2° LETTRE DE DUŠRATTA À AMÉNOPHIS IV.

#### Recto.

[1] ..... ya ha-ta-ni-ya ša a[-ra-'-] am-mu-u-uš ŭ ša i-ra...
[2] ..... šăr gal. .... ni šiš-ka-ma e-mi-ka ša i-ra-'-mu-ka
a-na ya-ši šul-mu. .... [3] ... šal-te-i-e....? šal ta-a-duhĭ-e-pa tur-šal-ya dam-ka lu-u [šul-mu] [4] .... gi(?) lu-u
šul-mu a-na tur-meš-ka a-na-lŭ-meš-gal-meš-ka a-na iṣ-kil + batmeš-ka a-na ĭb-kur. .... [5] ka ŭ a-na šal-mu-ka ag-giš ag-giš
ag-giš lu-u-šul-mu

[6] ..... ru-ti-e a-na...? ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya-ma a-bu-ka a-na ya-ši il-ta-nap-pa-ra el(?)zu-lu(?)... [7] ... mi-im-ma ša... ša il-ta-na-ap-pa-ru ya-nu mi-nu-um-me-e a-ma-a-tum gap-pa-ši..... [8] ... a-bi-ka ša.... ya-ši il-ta-nap-ru ŭ šal-te-i-e dam-at(?)¹ ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya ra-bi-tum [9] ... mal-an + ka gap-pa-šu-nu-ma i-te-šu-nu a-na šal-te-i-e-ma.... di gap-pa-šu nu-ma ar... šu-nu-ti [10] ... a-bu-u-ka a-ma-a-te-meš ša it-ti-ya it-ta-na-am-bu-bu

<sup>[11] ...</sup> ya ù šu ag-giš-ma ša it-ti ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya a-bi-i-ka ša ni-ir-ta-na-'-a-mu [12] ... ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya a-bu-ka it-ti-ya it-ta-nab-bu-bu šu-u ya-ši lib-bi i-na mi-ni-im- [-me] [13] ... im-ri-iṣ ŭ mi-nu-um-me-e a-ma-tum ša a-gab-bu-u-ma ŭ am-mi-tum i-na ud-mi ša-a-šu ... [14] ... ad-du-šu lib-šu i-na mi-ni-im-ma am-ma-ti u-ul ul-te-im-ri-iṣ ŭ mi-nu-um-me-e ... [15] ..... am-ma ŭ am-mi-tum i-na ud-mi ša-a-šu-ma e-te-bu-šu .....

¹ la.

[16] .... a-bu-šu ša | ni-im-mu-ù-ri-ya a-na | ar (?)-ta-ta-a-ma a-na a-bi-ya iš-pu-ru ŭ tur-šal... [17] ..... a-bi-ya i-te-izzi v-šu v<sub>I</sub>-šu... ta-bar ŭ u-ul id-di-na-aš-ši im-ma-ti-i-me-e [18] .... ud-bar ŭ i-na e-mu-u-qi-im-ma id-din-ši pa-za-du Ini-im-mu-ù-ri-ya a-bu-ka a-na I şir?.... [19] ... ŭ turšal-šu ša a-bi-ya a-ha-a-ti ad-du-ya ki-i i-ri-šu lib-šu ŭ v (?) šu... [20] ... im-ma-ti-i-me-e v šu ŭ vı šu il-ta-bar ŭ i-na e-muu-qi-im-ma it..... [21] ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya.... a-na ya-ši ki-i iš... ru ŭ tur-šal-ti ki-i i-ri-šu ŭ u.... [22] ... agbi i-na... tur-kin-ri-šu ag-ta-bi um-ma-a a-na-an-din-aš-ši i-ma-a-ku tur-kin-ka i-na bi-nu-ut-ti [23] ... il-li-ka ŭ ašmeš ... aq-qa-a-ti ša it-ta... ŭ... ha-ti-i-ša ki-i ka-ku-u ŭ at-ta-din [24] [a-na ti-]ir-ha-tum ša i ni-im-mu-ù-ri-[ya a-bu] ka ša.... lu zag-meš la i-šu an ŭ ki at-te-el-li-la.... [25] ... a-na-an-din-aš-ši ŭ ha-a-ma.... ša šiš-ya..... a-na gal-te.... a-na | ni-im-mu-ù-ri-ya al-tap-ra-aš-[šu(?)] [26] ...] III it[-meš] a-na ha-mut-ti ag-giš-ma ....? ŭ za ... meš : . kŭ-gi..... lu-u u-ul..... [27] ... tur... šu-kud-du.... kŭ-gi in-na-a-ta-an ša u-še....

<sup>[28] ...</sup> ma-ti-i-me [tur]-šal-ti at-ta-ši za...? ŭ ki-i la aš-ši ŭ ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya a-bu-ka ki-i i-ta-e-si..... [29] ... ih-du..... ih-ta-du ag-giš-ma ŭ ig-ta-bi šiš-ya um-ma-a i-na gu-u-ul lib..... [30] ... ta-din-ši ŭ i-te-pu-uš... mu am-mi-tum pa-ni-i-tum it-ti mat-šu-ma i-na mu-hi tur-kin-ya [31] ... me-e a-mi-lu-tum me-i... ki-i i-mu-ru ŭ u-gap-pa-az-zu ŭ ka-an-na ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya [32] ... me-ih-ru-ti ŭ ki-i.... pa-za... ti uk-te-te-ib-bi-it ŭ i-na lib un-meš-ti ša a-na šal-ta-du-hi-pa [33] ... ya...? gap-pa-šu-nu-ma ša-aš-bu i-na zi-ih-hi-ir ŭ i-na lib-bi lŭ-tur-meš-kin-ya ša i-ru-bu [34] ... nu ya-nu ša ¶ gi-li-ya.... kŭ-gi ša tiš-li-im-su i-na ki-lal-bi it-ta-din [35] ... lu-u ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya a-na [šal-ta-du]-hi-e-pa it-ta-din ŭ šal-ta-a-du-hi-e-pa

<sup>1</sup> pa.

[36] ... e-it-ta-ša-at..... ŭ..... tur-meš-kin ya 7 ni-immu-ù-ri-ya i-na...-'-a-mi [37] ... uk-te-te-ib-bi-iș(?) yanu..... [ni-im-mu]-ù-ri-ya | ni-zag lŭ-tur-kin-šu il-ta-bar-šu [38] ... ša ad-du-ya ŭ id.... gal-li-e i-na ma-ha-ri-ya... ... meš ša kŭ-gi-meš [39] ... ša-a-nu ša kŭ-gi ma..... lal-bi ša ¶ gi-li-ya ŭ... ka-an-na [40] ..... a-'-mi u-tete-ti-ir..? lŭ-tur-meš-kin ya [41] ..... a-na șir.... e ul-la-a u-še-bi-la a-na gal-li-e [42] ..... ŭ... e-ma ilqa-aš-ši..... ak-ka-al i-na gal-li-e i-na ša-pa-a-ri-šu [43] ..... u-še-e-bil-an-ni-ma... hĭ..... u u-še-bi-lu pa-ta la-i-šu ŭ a-ka-an-na [44] [¶ ni-im-mu-ù]-ri-ya a-bu-uka i-na mi-im..... a-ma..... en pa-ti a-na šu-um-ru-și uul um-te-eš-šir [45] ..... ša-a gab-bu-u gap-pa-šu-nu Y...? ma(?)-gar-ma... am-ma ši-i-bu-u-ša u-ul a-gab-bi šal-tei-e-ma [46] ..... it ša [? ru-bu-u ŭ šal te-i-e..... ka ši-ta-a-al-ši šum-ma i-na a-ma-ti ša a-gab-bu-u [47] ... en a-ma-tum aš...i-na ti-i-aš-ši.... tum ša-šu ni-im-muù-ri-ya a-bi-i-ka šum-ma [48] ... ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya a-bii-ka it-ti-ya a-hu..... ni-ib-bi-iš šum-ma I ni-im-mu-ù-ri-ya a-bi-i-ka [49] ig-gab-bi im-ma-ti-i-me-e kŭ-gi-meš ša..... i-na mat ha-ni-gal-bat u-še(?)-gi(?)-și ŭ ša-ar-ru-um-ma [50] ... meš u-ul u-še-ib.... e-te-ri-iš.... meš ub-kuu-tum muš-šu-ru-tum a-šar | ni-im-mu-ù-ri-ya [51] [a-bi-i] ka ŭ ig-ta-bi..... ni-im-mu-ù-ri-ya a-nan tur..... mu-u gar-gar-meš ša kŭ-gi-meš... la mi-im-ma... [52] ..... šiš-ya i-ri-šu muš-šir ša.... ŭ ša...? a-bi e-ib-bu-uš-ma u-še-e-bil-ak-ku [53] ... a-ka-an-na I ni-im-mu-ù-ri-ya I [a]-bu-ka i-na a-ma-ti a-i-im-ma a-ma-ti a-na la a-ma-ti la ut-te-e-ir [54] [i]-gab-bi i-na a-ma-ti a-im-ma u-ul u-šeim-ri-iș

<sup>[55] ..... ¶</sup> ni-im-mu-ù-ri-ya a-na ši-i-im-ti-i-šu ki-i il-li-ku ig-ta-bu-uš ŭ ša ig-bu-u [56] ..... i... ru-uk-ki ul-te-ip-ši-il ŭ a-na-ku i-na u-mi ša-a-šu ab-ta-ki [57] ..... ša-ab gàr-meš ŭ a-meš i-na ud-mi ša-a-šu u-ul..... ŭ am-

ta-ra-aș [58] [... [a-]na-ku-ma lu-u mi-i-it ŭ i-na mat addu-ya ŭ i-na[?] ya gar-meš ..... [59] ..... ŭ ..... ira-'-ma-an-ni lu-u pa-li-it it-ti an ŭ ù(?) ni-ra-'-a-mu [60] ..... am-mi-tum i-na lib-bi-ni lu-u nu-u ur-ri-ik

[61] .... ya-ši tur-šu ra-bu-u ša ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya ša šal te-i-e dam-šu [62] ..... ta i-ib-bu-uš ŭ ag-ta-bi um-ma-a la mi-i-it ¶ ni-im-mu-ù-ri-ya [63] .... ya i... ra-bu ša šal-te-i-e dam-šu ra-bi-ti i-na ma-aš-ka-ni šu-ma [64]... la u-še... nu-u a-ma-a-tum.... im-ma-ma iš-tu ma-aš-ka-ni-ši-na ki-i ša pa-na-a-nu.

[65] ..... ya a-gab-bi um-ma-a [.... a-ma šiš-ya i-na lib-bi-ni ša ni-ra-'-a-mu [66] ..... [ni-im-mu-ù-ri-ya a-bi-i-šu....-'-id aš-šum šal te-i-e mal + an-šu ša dam-at [67] ..... ti ra-im-tum aš... ta at ki i-ta-ar-ra-aṣ a-ma-a-tum a-na pa-ni [nap-hu-ù-ri-ya [68] ..... ù-ri-ya mu-ti-šu.... a-ti-iš ag-giš ag-giš ša ni-ir-ta-na-'-a-mu

[69] .... i-na ma-a... ri-im-ma a-na... ki-i iš-pu-ru pa-za-du | gi-li-ya ki-i u-me-eš-še-ru-ma [70] .... | ma ni-e.... i iš-bu.... ŭ gar-gar meš... ša iṣ-meš šiš-ya u-še-bi-la ŭ kŭ-gi-meš [71] .... šu... ki-i la kŭ-gi-meš ŭ ki-i la ub-ku [72] .... meš... aš-šu ŭ id... ab-bu-na ag-giš-ma iš-tu pa-na-a-nu um-ma [73] .... meš ab-bu-na | ni-im-mu-[ù-ri-ya] šiš-ya ša a-nua ya-ši id-di-na šiš-ya [74] .... ŭ ar-ta... ki... ma ma-a-ti-iš ag-giš a-na-ag-gi-e-ir [75] .... ŭ a-na-ku um-ma-a... ma-a [ | ni-]im-mu-ù-ri-ya šiš-ya ta-a-mu-ur-ti [76] .... bi-lu ša | nap-hu-ù ri-ya šiš-ya ša... e-li-i-šu u-ul u-ri-it-ti [77] .... be šu-ma ša u-še-bi-lu ŭ ki-i... meš lu... la [78] .... ma ŭ a-

[43] ..... ši-i-p-ra.... ag-giš ag-giš e-te-ri-iš i-na-

an-na šiš-ya gar-gar-meš...... [44] ..... na ŭ kŭ-gi ma-a-at-ta ša ši-ip-ra la [i-]šu ag-giš ag-giš šiš-ya [45] ... ma a-na ya-ši....? mi-i-ni-im-ma i-na lib-bi a... ŭ šum-ma [46] ..... ŭ a-bu-ka ab-bu.... a-na ya-ši u-ul id-di-na ŭ i-na-an-na-ma a-mur šiš-ya na . . . [47] . . . . ya-nu-um-maa ab..... na a-mur a-bi-ka-ma gar-gar-meš ša e-ri-šu it-ta-an-na ŭ i-na an-na [48] ..... ši-ip-ri-ya ša-nu-ti... la e-ib-bu-uš-ma-a la i-na-an-di-na-a lib-bi-i u-tum-ra-aș [49] ... ŭ ša a-ma-a-ti gab-bi-im-ma...? šal te-i-e-ma mal + anka ši-i-it ŭ šal-te-i-e-ma mal + an-ka ša . . . . . [50] . . . . meš ma-a-at-ta a-mur a-bi-ka..... iš ŭ a-bu-ka a-na ya-ši ul id-di-na ŭ..,.. [51] ..... šu-ru-tum ŭ kŭ-gi-meš... ... a li-it-di-nam-ma ŭ šiš-ya lib-bi lu-la-u.... [52] ..... ri ma-at-a-at ŭ na..... ya lu-u la u-še-im-ri-iș šum-ma ka-raaš-ka [53] ..... la e-ip-pa-aš ŭ mi-na-a e-ib-bu-ussu-nu

[54] ..... ¶ gi-li-ya-ma li-du-ur-ra-aš-šu ša šiš-[ya] lib-šu-u u-tum-ra-aṣ ¶ gi-li-ya-ma u-ta-ar-ra-aš-šu [55] ..... um-ma-a lŭ-tur-meš-kin (?) šiš-ya a-na ha-mut-ti... ta-a-ar-ra-ak-qu-ma-a-ku im-ma-ti-i-me-e šiš-ya-ma tur-meš-kin-ya [56].
..... nu-tum an-ni ka-a....? ta-hi-iz-zu-nu-um-[ma] lu-u a-na-ku-ma im-ma-ti-i-me-e lŭ-tur-meš-kin-ya u-maš-šir-ma [57] ..... a te-e-ma i-ša-ak-nu-ni ŭ ¶ ma....
u-maš-šir-šu-ma ŭ ¶ gi-li-ya a-na šiš-ya ki-i-pa-ni-ti [58]...
... im-ma-ti-me-e šiš-ya lŭ-tur-meš-kin-ya... i-ma it-ti i-na-ah-hi-is-su-nu ŭ a-na-ku ki-i ah-su-su [59] ..... i-na-an-na ab-bu-na a-ma-tum ša šiš-ya ša a-na.... mi-ma i-pa-aš-ši aš-šum-mi i-ni-i ša šiš-ya [60] ..... it-lu-šu-u ŭ i-na iṣ-gu-za a-bi-šu..... ib-ma it-ta-ša-ab ŭ ša lib-bi-šu šiš-ya lu i-bu-uš

<sup>[61] ....</sup> ag-ta-bi um-ma-a šiš-ya tur-meš-kin-ya ul u-maššir-šu-nu-ti ma-a-ku ŭ ma-a-ti-iš i-na-alı-hi-is-su nu-ti-i-ma-a.

| [62] ŭ šiš-ya lu-u ak ma-a-ku ¶ ma-zi-pa-a-la-li lu tur-kin-ya a-ha a-bi-šu ša ¶ gi-li-ya-ma a-na. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| [63] ŭ a-na hi ti a šiš-ya al-                                                                     |
| ta-bar-šu ŭ šiš-ya lŭ-u la tam-ta-az-za-am ki-i-me-e   gi-li-ya                                    |
| ul aš [64] à u-ul šu ŭ ul-lu-u lŭ-tur-                                                             |
| kin-ya ša a-na šiš-ya aš-pu-ru šiš-šu-ma ša   gi-li-ya tur mal +                                   |
| an-šu-ma [65] e a-na li-e aš-pur-šu ki-i                                                           |
| šiš-ya la u-maš-šir-šu ha-mut-ta la i-du-ur-ra ŭ šiš ya a-na                                       |
| [66] e-ri-še-ti-ya ša e-ri-šu te-e-ma u-il iš-                                                     |
| ku-na-an-ni ŭ àš-šum an-ni-ti   gi-li-ya u-ul aš [67].                                             |
| a-na ta-az-zi-i-im-ti ŭ a-na mi-im-ma-ku lu-u la                                                   |
| u-ta-za                                                                                            |

[68] ..... li a-na šiš-ya ša aš-pu-ru a-ha a-bi-šu ša ¶ gi-li-ya-ma ŭ gar-gar-meš ša kŭ-gi-meš ub-bu-ku-tum muš.....
[69] ..... ŭ kŭ-gi-meš ma-a-at-ta ša ši-ip-ra la ib-šu ša...
.... ša a na šiš-ya e-ri-šu šiš-ya li-id-di-nu....? [70] .... u ša-am-ra-aṣ ŭ lu-u la i-gal-la ŭ i-na šiš-ya kŭ-gi-meš ki-i e-be-ri ma-a- ta....? [71] ..... na šiš-ya... u....

| [79] te-eš-šu-pa ŭ a li ik-ta-bi-šu-nu um-ma šu-u ma i-na mat ša šiš-ka ih-ta-na-me ul-te [80] šu-nu u-ul gab-bu nĭt-meš-ya ri-e-hu-tum ša i-na mat mi-iṣ-ri-i u-ši-bu \[\cdot\] [81] a-na pa-ni-ya pa ŭ up-ti-i-ir-ru-u-šu-nu a-na [šiš]-ya ŭ i [82] ŭ ak-ta-bi a-na pa-ni-šu-nu šu-um-gu-nu am-mi-i-ni ma-me? [83] gab-šu ki-i me-e e-te-bu-uz-zu-nu i-na šar-šar-ri-ti ŭ \[\cdot\] šu [84] \[\cdot\] en a-na i-di? \[\cdot\] en a-na er-ya ša qa-an-ni-šat-ti ŭ ša-ni-ta? [85] [aš]-šum an-ni-ti? la a-du-uk-šu-nu šiš-ya nu ki-i [86] ul ig-bi-ši šiš-ya u-ul as-'-al i-na-an-na šiš-ya ni-e-be-el [87] za ŭ ù (?) e šiš-ya ha-še-ih-šu ŭ a-ka-an-na lu-u-pu-uz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [88] [šul]-ma-ni ša ¶ ŭ şu kŭ-gi tam-lu-u šad(?) sak(?)-bu-ur-hi-iš ¶ iṣ ku šak tak [89] na tak za-kur meš ¶ i šu ša šuimeš tak kur i šu ru-uh-tum(?) [kŭ-]-gi ša iii ku meš iii šu ku? [90] hi ub-meš iii su lab(?)-bi-ru kŭ-gi]-gar hi-meš ud-ka-bar li-be [91] ti a-an-nu tam(?)-gu-u-tum iii iṣ šul-ma-ni ša šiš-ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [92] kŭ-gi-meš   šu ša šu meš tak an-za pa-a-tum? [93] II(?) ku-meš a-na šul-ma-[ni] [šal-te]-i-emal+an-ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [94]   šu ša šu meš za-pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### TRADUCTION.

| Recto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A Naphururiya, roi d'Égypte, mon frère, mon gendre, qui m'aime et que j'aime, il est dit ceci:  Moi, Dušratta, roi grand, roi du pays de Mitanni, ton frère, ton beau-père qui t'aime, je me porte bien et j'envoie mes compliments à Téié, ta mère, et à Taduhépa, ma fille, ton épouse, ainsi qu'à à tes enfants, tes grands, et mes plus sincères félicitations pour tes chars, tes chevaux et tes esclaves |  |
| tout ce que qu'il a envoyé il n'y a aucune nouvelle ton père que moi a envoyé et Téié, la grande épouse de Nimmuriya ta mère, eux tous Téié eux tous eux tous ton père les paroles qu'il m'a communiquées.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Mon et lui fortement avec Nimmuriya ton père que nous aimions Nimmuriya, ton père, s'est entendu avec moi; lui et moi, parce que en quoi que ce soit a été fàché. Et toute parole que j'ai dite et dans ce jour-là, j'ai satisfait son cœur; il ne s'est fàché d'aucune parole dans ce jour-là il a fait cela                                                                                                  |  |
| le père de Nimmuriya a envoyé Šitatama (?) à mon père et la fille mon père lui a refusé (?), cinq ou six fois, il l'a demandée, il ne la lui a jamais donnée (volontiers?); mais par force, il la lui a accordée.                                                                                                                                                                                              |  |

| Lorsque Nimmuriya, ton père, a (envoyé) Tir? et              |
|--------------------------------------------------------------|
| a demandé la main de la fille de mon père, ma sœur, qu'il    |
| désirait épouser et cinq fois, six fois, il lui a deman-     |
| dée et par force Nimmuriya lorsqu'il                         |
| m'a envoyé des messagers en disant qu'il désirait épouser ma |
| fille j'ai dit à son messager ainsi ; je te la don-          |
| nerai si ton messager dans l'œuvre (?) vient et              |
| qu'il et sa dot comme, et je donnerai                        |
| la dot que Nimmuriya, ton père n'a pas                       |
| eu ciel et terre je loue (?) je la lui                       |
| donnerai et Hamma que mon frère                              |
| à à Nimmuriya j'ai envoyé trois mois, en se                  |
| pressant beaucoup et l'or, ne.,,                             |
| fils l'or a été donné que                                    |
|                                                              |

Au moment où j'ai marié ma fille..... et Nimmuriya ton père, lorsqu'il s'est réjoui beaucoup et mon frère a dit ainsi : de tout ton cœur..... tu l'as donnée et as accompli l'ancien projet avec son pays. Vers mon messager ..... les hommes..... lorsqu'ils ont vu et qu'ils ont...; et ainsi Nimmuriya..... ancien et lorsque... .. et au milieu des pays que... à Taduhépa.... tous ensemble qui restent dans les environs(?) et au milieu, mes messagers qui sont entrés..... il n'y a pas. L'or de Giliya que tu as remis à...... Nimmuriya l'a donné à Taduhépa (?) et Taduhépa..... et Taduhépa..... a été mariée et.... mes messagers, Nimmuriya, dans..... il n'y a pas, Nimmuriya a envoyé Nizag son messager..... mon..., et.. ..... devant moi..... de l'or.... de l'or..... de Giliya et ainsi..... il a fait retourner mes messagers.,.... à..... il a apporté..... et a pris..... en m'envoyant du blé (?) dans... il a apporté... et il a apporté sans fin; et ainsi Nimmuriya ton père en quoi que ce soit il n'a pas laissé mécontent (?)..... tout

les donne..... l'a rendu malade et..... et mon

frère a de l'or comme de la poussière en grande quantité...

..... Nimmuriya..... et qu'il me fasse retourner...

.... mon frère a......

| CORRESPONDANCE D'AMENOPHIS. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| messager mon frère je l'ai envoyé et qu'il donne et Giliya, à mon frère je l'ai envoyé et toutes leurs affaires que mon (?) frère a parlé et celles-là  n'est pas; maintenant à mon frère comme auparavant je n'ai pas envoyé lorsque (?) mon frère que tu ne te fàches pas. Et à mon frère beaucoup d'envois (j'ai) envoyé et beaucoup d'envois à mon frère j'enverrai |
| il a dit ainsi: si dans le pays auquel ton frère s'est allié(?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| comme cadeau (j'envoie) à mon frère de l'or tamlû dans 1 arme dont la poignée (?) en pierre pierre za-kur, 1 su de su-mes en pierre de montagne, 1 su ruhtum en or de 3 ku, 3 su 3 dents d'éléphant, or, 4 des en cuivre en étain (?), tamgutu 3 pièces, cadeau de mon frère                                                                                            |

IMIRIMERIT MATIESALE.

Šamgunu pour sumkunu.
 Peut-être «serti, enchâssé».

saq «sommel».

| 428                                                                                                                           | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| divers objets d'or, i su sa su-mes de pierre, de boucles d'oreille, des vêtements que j'envoie comme cadea à Téié, ta mère et |                                                                                   |
|                                                                                                                               | . 1 su de main (?) des boucles nts, comme cadeau pour mon frère                   |
|                                                                                                                               | <b>25</b> .                                                                       |
|                                                                                                                               | RE DES OBJETS FORMANT LA DOT DE TADUHÉPA,  DE DUSRATTA, LORSQU'ELLE ÉPOUSA AMENO- |
|                                                                                                                               | Recto.                                                                            |
|                                                                                                                               | (Colonne 1.)                                                                      |
|                                                                                                                               | tak-za-kur-kur xxxiii [6]za-kur-                                                  |
| [7]                                                                                                                           | za-kur-kur                                                                        |
| [10]                                                                                                                          | ŭ ti-ri[-in-na-ti-šu-nu]                                                          |
|                                                                                                                               | [ti-ri-in-]na-ti-šu-nu tak-za-kur-kur                                             |
|                                                                                                                               | na-ti-šu-nu at-ri-šu-nu<br>tam-lu-u                                               |

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 429 [15] 1 šu šu-nu tak-za-kur-kur ŭ gu-ug-gu-bi-šu-nu tak-za-ţu šad                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [17] i šu in-za-pa šu-nu tak-za-tu šad gu-ug-gu-bi-šu-<br>nu tak-za-kur-kur                                          |
| [18] 1 šu in-za-pa-tum kŭ-gi na-ti-šu-u tak-za-țu šad<br>1v ta-a-an [19] 1 gu-ug-gu-bi-šu-nu tak-za-țu šad           |
| [20] I šu in-za-pa-tum kŭ-gi [ti-ri-]in-na-ti-šu-nu tak-za-kur-kur-ša-za-tum [21] I gu-ug-gu-bi-šu-nu tak-za-tu šad. |
| [22] I šu du-ti-na-tum tam-lu-u tam-lu-u-šu-nu tak-za-kur-kur<br>riz-zu-nu tak-hi-li-pa                              |
| [23] 1 šu du-ti-na-tum tam-lu-u tam-lu-u-u-šu-nu tak-za-kur-<br>kun riz-zu-nu tak za-tu šad                          |
| [24] ı šu du-ti-na-tum tam-lu-u tam-lu-u-šu-nu tak-za-kur-<br>kur riz-zu-nu tak-za-țu šad                            |
| [25] 1 šu du-ti-na-tum tam-lu-u tam-lu-u-šu-nu tak-za-kur-<br>kur riz-zu-nu tak-za-ţu šad                            |
| [26] 1 šu du-ti-na-tum tam-lu-u tam-lu-u-šu-nu tak-za-kur-<br>kur riz-zu-nu tak-hi-li-pa                             |

# NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890. 430 [27] ı šu du ti-na-tum kŭ-gi ša ta-ma-šu-lu-u-ša be-ir-'-a-zi riz-zu-nu tak-hi-li-pa [28] 1 šu du-ti-na-tum tak-za-ţu šad riz-zu-nu tak-za-ţu šad [29] I šu du-ti-na-tum tak... kur riz-zu-nu tak-hi-li-pa [30] [1 šu] du-ti-na-tum [tak]... kur riz-zu nu tak hi-li-pa [31] [1 šu] du-ti-na-tum kŭ-gi [ub-bu-]gu-tum riz-zu-nu takza-kur-kur [32] [1 šu] du-ti-na-tum kŭ-gi ub-bu-gu-tum riz-zu-nu tak-za tu šad [33] 1(?) mi-ih-zu vi tak-za-kur vii tak hi-li-pa xiv bi-ik-rum kŭ-gi LXXII ma-ni-in-ni tak-za-kur-kur [34] XL(?) ma-ni-innu kŭ-gi [35] 1 (?) mi-ih-zu IX tak-za-kur-kur X tak-hi-li-pa XX biik-ri kŭ-gi [36] ..... ma-ni-in-nu tak za kur kur xxxviii ma-ni-in-nu kŭ-gi [37] [1 mi-ih-zu] kŭ-gi 1 tak-hi-li-pa 111 tak-za-kur-kur 1v hiin-du kŭ-gi [38[ [1 ma-ni-in]-nu ša tak-um-za-kur(?) x111 i-na mi-nu-ti



| 432                   | NOVEMBRÉ-DÉCEMBRE 1896                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [48]<br>kŭ-gi         | [1] ma-ni-in-nu šar-mu xxxII tak tak-za-ṭu šad<br>gàr                                                           |
| [49]<br><b>kŭ</b> -gi | [1] ma-ni-in-nu šar-mu xxx tak-za-kur-kur xxvi                                                                  |
|                       | [1] ma-ni-in-nu šar-mu xxx11 tak-za-kur-kur xxx1v                                                               |
|                       | [1] ma-ni-in-nu šar-mu xv11 tak-za-kur-kur xv1 tak šak-<br>xxv kŭ-gi kabal tak-sak-kal kŭ-gi gàr                |
| ha-ši                 | ı ma-ni-in-nu šar-mu xxııı tak-za-kur-kur xxv tak-mar-<br>xıvın kŭ-gi ša du-ud-du-ri kabal tak-za-kur-kur kŭ-gi |
|                       | ı ma-ni-in-nu šar-mu xxxıv tak-ka xxxıtı kŭ-gi kabal<br>ı-kur-kur kŭ-gi gàr                                     |
| tak-za                | [1] ma-ni-in-nu gab-bu-tum xıv(?) tak-za-kur-kur xxv<br>ı-tu šad tak-hi-li-pa<br>tak-za-kur-kur kŭ-gi gàr       |
| za-ļu                 | [1 ma-ni] in-nu gab-bu-tum xıv(?) tak-za-kur-kur tak<br>šad xxx kŭ-gi<br>kŭ-gi gàr                              |

| 61]k-za-ļu šad kŭ-gi gàr                                                      | ıbal               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 62] ru kabal tak<br>ur-kur kŭ-gi gàr                                          | <br>-za <u>-</u> - |
| 63] za-kur-kur xxıv tak-za-tu šad<br>64] tak-za-kur-kur kŭ-gi gàr             |                    |
| 65] xxx(?) tak-sak-kal xvı tak-za-kul<br>66] ? kŭ-gi gàr<br>68] ? kŭ-gi [gàr] |                    |
| 69]u tak hi-li-pa                                                             |                    |
| 70] ni(?) ir-ti                                                               | •                  |
| 71]kū-gi sak<br>kur-kur                                                       | tak                |
| 72]ku ù-ha-az-zi kŭ-gi šu-uk-ku-ku                                            |                    |
| (Colonne 2.)                                                                  |                    |

.

.

| 431               | NOVEMBRE-DECEMBRE 1890.                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - I               | al (?) du bu ı šu-ši tak-za-kur-kur ı šu-ši ııı tak-za-ţı<br>ıı tak                                             |
|                   | v(?) du-u-ul-ti kŭ-gi x lu x ri-me-ti tak<br>v nu-sim-ma-a tak                                                  |
| - <b>-</b>        | hĭ-ri-iz-zi pi-uš-ru cxx11 tak-za-kur-kur v111(?<br>u clxxx du-u?                                               |
|                   | tak-za-ļu šad ra-ak-kip(?) kŭ-gi gàr 111 tak-um za<br>kŭ-gi(?)                                                  |
| gi be.            | tak (?) šar tak-za-ṭu šad xııı i-na mi-ni-ti i-na kŭ-<br>da-ma-su (?) lu-u<br>uz xıv tak-um-za-ṭu šad kŭ-gi gàr |
| [9] ·<br>ni-ti    | za-ti kŭ-gi gal-meš ša da-ma-šu-su-u xı i-na mi-                                                                |
| [10] .<br>ṭu šad  | [tak-za]-kur-kur gàr nu x11 bi-ik-ru tak-um-za                                                                  |
|                   | gi gar 11 <b>ud-šar tak-za-ṭu gi gar 11 ud-šar tak z</b> a<br>ar kŭ-gi gar                                      |
| [12].             | tak-za-ṭu šad za-hi-in še kŭ-g                                                                                  |
| ·                 | šu gar hu gal tak-za-kur-kur tak-za-ṭu šad tak-ka<br>k za-ṭu-šad                                                |
| [14] k<br>ba nu-g | kabal tak-za-kur-kur-kŭ-gi g <mark>ar ul-lu-ri-šu-nu tak hi-li-</mark><br>gàr                                   |

<sup>[15]</sup> III šu a gar hu gal(?)-meš tak-za-kur-kur tak-za-ţu šad tak ka šad

<sup>[16]</sup> tak-za-tu el? kabal-šu-nu tak-za-tu šad kŭ-gi gàr i ul-lu ru tak hi-li-pa

| [17] nu-gàr-ra IV bi-ik-ru kŭ-gi                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [18] xxvII ší-meš tak-za-tu šad kŭ-gi gàr ša šu                                                                                                                    |
| [19] XIII ši-meš tak-za-ţu sud? kŭ-gi gàr ša šu                                                                                                                    |
| [20] ccxix ti-im-bu-'-u tak-za-kur-kur nu-gàr-ra ša šu                                                                                                             |
| [21] III ad-gur tak-za-ṭu šad II ad-gur tak-za-kur-kur II ad-gur tak-hi-li[pa] [22] I ad-gur iš-me-ik-ki II ad-gur tam-lu-u II ad-gur [23] v ad-gur kŭ-gi ub-bu-gu |
| [24] xiv har kŭ-gi ša šu ub-bu-gu-tum i har kŭ-gi ša gir ub-bu(?) [25] ccc xc su i-na ki                                                                           |
| [26] 11 har kŭ-gi ša šu te-pa bu-du-du ša me-zu gi-meš me-zu-uk [27] tam-lu-u tak-za-kur-kur xxx su i-na ki                                                        |
| [28] x har šu ša an-bar ra-ak-ka-tum kŭ-gi gàr xxx šu kŭ-gi<br>i-na lib(?)                                                                                         |
| [29] 1 ku-ù ha-az-zu tur ša gu-un-nu-ki kŭ-gi 1 tak-um-za-<br>kur-kur kŭ gi(?)                                                                                     |

| 400  | WO 4 B'W DISH DU OD WIDE 10 3 0.                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | gab-bu-ta-ti kŭ-gi g <b>àr 11 tak-za-țu šad, gab-bu-ta-ti</b> kŭ-gi<br>(?) te-na kŭ-gi           |
|      | ı ki-ri-iz-zu tak-za-ṭu šad sag-zu tak-za-kur-kur kŭ-gi gàr<br>ri-iz-zu                          |
| [33] | tak za-ṭu-šad riz-zu tak-hi-li-pa kŭ-gi gàr 111 bar su kŭ-<br>na-lib-bi-šu-nu                    |
|      | ı ha-ru-uš-hu tak-za-ṭu šad riz-zu tak-hi-li-pa kŭ-gi gàr<br>ru-uš-hu                            |
|      | kŭ-gi-gàr 1 ha-ru-uš-hu 1 ka kul ha kŭ-gi gàr 111 su<br>i i-na lib-bi-šu-nu na                   |
|      | ı(?) tum kŭ-gi ı pa-ra-ak-ka-ta-nu kŭ-gi ı uz-za-                                                |
| _    | 1u kŭ-gi 1 hu-zu-nu kŭ-gi 111 kiz-                                                               |
| [38] | ı kŭ-gi vır nu-sim-ma tur-meš kŭ-gi<br>i-ih-[zu]                                                 |
| [39] | xı(?) ul-ti kŭ-gi vnı şu i-na ki<br>šu tum an-ni-tum ša šu-ri(?)                                 |
|      | x šu su šu-hu-ub-be-tum ŭ gu-um-bi a-na ša kŭ-gi ti-in-na-šu-nu tak hi-li-pa c su kŭ-gi i-na lib |
| [43] | ɪ bi-iš-ša-tum ri-it-ta-šu tak an-za-kul-me gar (?)                                              |

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 4                                                                      | 37       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [47] I bi-iš-ša-tum ri-it-ta-šu tak a-pa-aš-mu-u ša-gar-šu [48] I en tak-za-kur-kur i-na lib-bi-šu | •.•      |
| [49] 1 bi-iš-ša-tum ri-it-ta-šu tak-mar-hal-lu ša-gar-šu<br>kŭ-gi                                  | ru       |
| [50] tak-za-kur ŭ tak iṣ-šir-galak                                                                 |          |
| [51] 1 bi-iš-tum ri-it-šu kŭ-gi gàr ša-gar-šu a-bu-u-bu<br>kŭ-gi                                   | • •      |
| [52] xxx su kŭ-gi i-na lib-bi-su-nuù-hu                                                            |          |
| [53] 1 cxx111 su i-na ki-lal-bi 1 gàr šu-luh-ha kŭ-gi :<br>su i-na ki-lal-bi                       | ХX       |
| [54] 1 ša me-e-šu kŭ-gi xxx su i-na ki-lal-bi 1 ša u-hu<br>gi x1v su ki-lal-bi                     |          |
| [55] 1 ša u-hu-li kŭ-par xx su i-na ki-lal-bi                                                      |          |
| [56] 1 na-ma-ru ša kŭ-par x1. su i-na ki-lal-bi ša-gar-šu [gai<br>gar šal-tum ša ka                | -<br>r-] |
| [57] 1 su 111 du-mu pa-za-šal kŭ-gi i-na lib-bi-šù ih-hu                                           | •        |
| [58] 1 na-ma-ru ša kü-par xL su i-na ki-lal-bi ša-gar-šu ga<br>gar šal-tum ša iș                   | r-       |
| [59] 1 su 111 du-mu-pa-za-šal-li kŭ-gi i-na lib-bi-šù ih-hu                                        | • • .    |

.

| 438        | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | 1 ku-ni-nu ša tak-lib šu(?) ŭ i-ši iz-zu kŭ-gi gàr xx su |
| _          | i-na lib-bi                                              |
| [61]       | ih-hu-zu I tak-za-kur-kur i-na lib-bi-šu gàr             |
| [62]<br>bu | ı ku-ni-nu kŭ-gi xx su i-na ki-lal-bi ı u par-şu ša tak  |
| [63]       | ı lib kŭ-gi tam-lu-u tak-za-kur-kur xxx su ki            |
| [64]       | xxx lib kŭ-gi tam-lu-u см su                             |
| [65]       | xx u ut(?)-șu kŭ-par-meš                                 |
| [66]       | x u ut (?)-șu kŭ-par-meš                                 |
| [67]       | x u ut(?)-ṣu kŭ-par-meš                                  |
| [68]       | x u ut(?)-șu kŭ-par-meš                                  |
| [69]       | x u ut (?)-șu kŭ-par-meš                                 |
| [70]       | [x u ut(?)-]șu kŭ-par-meš                                |
| [71]       | x u ut(?)-şu kŭ-par-meš                                  |
| [72]       | x u ut(?) su kŭ-par-meš                                  |

.

•

## Verso.

# (Colonne 1.)

| [2]  | ša tak-dù-ši-a [kŭ]-par gàr kŭ-gi kŭ-par gàr xv su kŭ-gi xxxvIII su kŭ-par ku(?) šu-up-tum ša ta-kil-ti |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | xxx ša a-bu-u-nu-meš kŭ-gi kŭ-par [5]<br>lib-bi-šu                                                      |
| [6]  | ri-meš kŭ-gi gàr xvı su kŭ-par                                                                          |
| [11] | su kŭ-par<br>ù ku<br>na                                                                                 |
| _    | nu šà in pa-nu-šu<br>ina lib-bi-šu-nu na-di                                                             |
| [16] | hi bar-meš ur en-meš na-di                                                                              |
| [19] | kŭ-gi gàr 11 su ina lib-bi-šu-nu                                                                        |
| [20] | a-ma-ar-ti-šu ,                                                                                         |

| 440 .N           | FOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                     |
|------------------|---------------------------------------------|
| [22]             | tak-za-kur a-ma-ar-ti-šu                    |
|                  | tak-za-kur kŭ-gi kŭ-par gàr v su kŭ-gi xv   |
| su kŭ-par ina    |                                             |
| ▲                | ku kŭ-gi kŭ-par gàr xı su kŭ-gi xxx su kŭ-  |
| par i-na lib-bi- |                                             |
| [.25]            |                                             |
|                  |                                             |
| [26]             | iş ku kŭ-par gàr xvı su kŭ-par i-na lib-bi- |
| šu-nu na-di      |                                             |
| [27]             | ka kul                                      |
|                  |                                             |
| [28]             | ı.xxxııı (?) i-na ki-lal-bi                 |
| • -              | . bu <b>šu-nu</b>                           |
|                  | iṣ-e-lam ku kŭ-gi kŭ-par gàr                |
| [32]             | šu ar [i-na-lib]-bi-šu na-di                |
|                  |                                             |
| [33]             | kŭ-gi ka-bii-na lib-šu na-di                |
|                  | bi-in-ni-na                                 |
| • •              | a-nu ša iṣ-e-lam xxv(?)                     |
| [36]             | na ubdan an                                 |
|                  | lib-bi-šu-nu? na-[di]                       |
|                  |                                             |
| [38]             | kŭ-gi xɪv in ib šu xɪx šu                   |
|                  | šu ib (?) tum-ri na-an-ni                   |
| [40]             | • •                                         |
|                  |                                             |
| [41]             | 11 ku-meši biriṣ-ṣi-ih-hu (?)               |
|                  |                                             |
|                  | 1 ku i-šu-uh-hu                             |
| [43]             | meš ruš a                                   |

r.

| [44] hu-uz-zu-nu kŭ-gi                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| [45] ši-ip-ra-a še-na                                                   |
| [46] ak(?)-a tuk ri-iš ak-a                                             |
| [47] 1 pa a-ri-ak-a ši-in-nu ak-a                                       |
| [48] xL ku ak-a(?) ša šal-meš ak-a ša ku-meš šal-meš                    |
| [49] xl. ku meš an-ta ki-ta te-mu-tum                                   |
| [50] xxv gal-meš ku bu-da ša iṣ-har                                     |
| [51] IV(?) ku nu šu-nu ak-a ša iṣ-har za-ku-gŭr za-g<br>za-ku-gŭr za-ta |
| [52] I tak-ta-pa-tum ni-ih-ri tak-ta-pa-tum ni-sim                      |
| [53] 11 tak-ta-pa-tum ni-zi-gil tak-ta-pa-tum ni-zu-'-a-ti              |
| [54] 11 tak-ta-pa-tum ni-sim az tak-ta-pa-tum ni-be-ir ša-an-           |
|                                                                         |

| [56] x11 ni hi-ga rit-a(?)                                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [57] 1 na ud ka du-u-du ud-ka-                                                                      | ba  |
| [58] gal-meš ud-ka-bar har-meš-az ud-ka-l                                                           | bai |
| [59] meš                                                                                            |     |
| [60] ru ud-ka-bar x gàr(?) šu zu                                                                    | •   |
| [61] ud-ka-bar x šu an-ku-ri-in                                                                     | • • |
| [62] ar u-hu-li ud-ka-bar xx rit-meš(?)                                                             | •   |
| [63] ab-meš xx iş kil + gàr tur iş e-lam-ma                                                         |     |
| [64] a-na-meš iṣ-e-lam-ma ku II c Lxx šal-meš x<br>lŭ-meš mu-lu šu(?)                               | XX  |
| [65] xxı(?) e-meš mu-lu gi-meš an-nu-ti gap-pa-šu-nma [66] [du] uš-rat-ta šar mat mi-[ta-an-ni] ani |     |
| (Colonne 2.)                                                                                        |     |
| [12] kŭ-par 11 ud(?)                                                                                |     |

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHI                                                          | S. 443 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [13] kŭ-par 1 nu-tum 1 ab-nu<br>[14] kŭ-par ccc su                                 |        |
| [15] šu an gur i-in-nu kŭ-par                                                      |        |
| [16] r šu mu-ša-lu qa-du na-ak-ta<br>[17] šu-ug-gu-gu x su kŭ-gi xxx li-iș         | -rum   |
| [18] xxv šu gab(?) ša-lu qa-du na-ak-ta [19] xLII su III du-mu-un šal-li kŭ-gi     | -<br>* |
| [20] xxvIII šu gab-ša qa-du na-ak-[ta] [21] xLII su III pu mu-un-šal-[li] [22] I e | n i-na |
| [27] xxv šu àš ki<br>[28] xx su kŭ-gi                                              |        |
| [29] xxx šu àš ki<br>[31] hu qa-du [na]-ak-ta-mi-                                  |        |
| [32] 11 šu šu-nu ša si(?) lu-meš<br>[33] i-na ku ku xvī su kŭ gi                   |        |
| [35] xxv kŭ-gi gàr x11 su<br>[36] gàr x11 su<br>[37] ù gàr (?) 1 mu                |        |
| [38] IV i-na lib-bi<br>[40] V si gàr xVIII kŭ-gi i-na lib                          | ,      |
|                                                                                    |        |

XVI.

IMPRIMERIE SATIONALE.

| 444<br>[41] | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.<br>v si ka kul tur-meš su-nu kŭ-gi gàr xvi su                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [42]        | ı si am kŭ-gi gàr ııı šu tam-lu-u ta-šu tak                                                                        |
| [43]        | ı si am kŭ-gi gàr ıı šu tam-lu-u tak šu tak                                                                        |
| [44]        | ı si ša gud-kur kŭ-gi gâr ŭ i-ša-as ti-ša-aš                                                                       |
| [45]        | ı si am kŭ-gi gàr 111 šu tam-lu-u ŭ ri tak                                                                         |
| [46]        | ı si lu-lu-tum kŭ-gi gàr ri-e-it-ta-šu iṣ-dan tak-za-kur                                                           |
| [47]<br>tak | ı si lu-lu-tum kŭ-gi-gàr ri-e-it-ta-šu ka kul tak-za-kur                                                           |
| [48]        | ı hi(?) su kŭ-gi i-na lib-bi-šu-nu                                                                                 |
| ša          | x si a i-gal-lu hu-meš kŭ-gi gàr ri-it-ta-šu-nu ka kul<br><br>ri-e-it-ta-šu iṣ-dan xxxv su kŭ-gi i-na lib-bi-šu-nu |
| _           | xıv si am gal-meš kŭ-gi gàr ri-e-it-ta-šu-nu ka-kul xılı<br>-gi i-na                                               |
| [52]        | ı ša pan-gu-uš-šu ti kŭ-gi gàr ri-it-ta-šu ŭ kin-šu a-                                                             |



#### CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS.

445

[53] pa-rat-ti-ti..... tak hi-li-pa i-na ku ha-az-zi kŭ-gi šu-uk-ku.....

[54] ŭ ku ha-az-za-šu tak-za-tu šad tak-za-kur-kur tak-za-kul šuk-ku-ku xxx su kŭ-gi i-na lib.....

- [55] 11 šu be-ne(?) si-ih-hĭ kŭ-gi 11 šu uh 11... kŭ-gi ti-ri-in-na-a ti-šu-nu tak hi....
- [56] gu-ug-gu-bi-šu-nu tak-za-tu 11 šu du-ti-na-tum kŭ-gi riz-zu-nu tak-za-kur 11 mi-ih-zu
- [57] ŭ tak pa... ša uš an za... ıx ma-ni-in-na tak-za-kur ša it-ti kŭ-gi bu.....
- [58] xII har-ku kŭ-gi vIII har gir kŭ-gi šu-tur-tum an-ni-tum ša II šal ka(?) da-gal ccc xIII.....
- [59] 11 šu in-za-pa-tum kŭ-gi ti-ri-in-na-ti-šu-nu tak-hi-li-pa gu-ug-gu-ub-šu-nu tak....
- [60] kŭ-gi riz-zu-nu tak za-ţu... šu mi-ih-zu tak-za-kur ŭ tak-hi-li-pa ša-a-tum ša aš
- [61] tak-za-kur ša it-ti kŭ-gi xı un-nu-gu xıı har šu kŭ-gi vııı har-gir kŭ-gi šu.....
- [62] ša 11 šal ka-da (?) cc v111 su kŭ-gi ša i-na lib-bi.....
- [63] x har šu kŭ-gi x har gir kŭ-gi ša x lu-tur-meš Lxxiv su i-na ki....

<sup>[64]</sup> xıv(?) har-meš gir kŭ-par ša šal-meš-ti c šu-du-ti-natum kŭ-par-meš riz-zu....

<sup>[65]</sup> ša c šal-meš mu-lu-u-ki i li-im cccc xı su kŭ-par i-na lib-bi....

<sup>[66]</sup> xx šu in-za-pa-tum kŭ-gi ti-ri-in-na-a-ti-šu-nu tak-za... ša xxx.....

| [lib] bi-                  | gar-gar-meš ka-zi-ri-meš kŭ-gi kŭ-par x su<br>-šu nu na di<br>ša gar-gar-meš ša ka-zi-ri xxxvi su kŭ-pa<br>-bi-šu-nu na-di |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kŭ-par.<br>[71]<br>meš tak | viii i-na ki-lal-bi xxvi gištin-me ki-lal-bi x(?) gištin-meš tak-za-kur xvi gišti<br>gal xi gištin-meš tak ki gišti        |
| c su kŭ<br>[74] ·<br>na-di | a-ab(?) za-ti(?) meš ku gi i-na lib-bi-šu na-di                                                                            |
|                            | ŭ ka-zi-meš                                                                                                                |

•

| 1 šu de dutinatum tamlû, dont le tamlû est monté en pierre za-kur-kur et le riš(?) en pierre za-țu de montagne. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı šu de dutinatum tamlû, dont le tamlû est monté en pierre za-kur-kur et le riš(?) en pierre hilipa.            |
| 1 šu de dutinatum en or, dont le ta(?)mašulû est monté en šabêr bir'azi et le riš(?) en pierre hilipa.          |
| 1 šu de dutinatum en pierre za-țu de montagne, dont le riš(?) est en pierre za-țu de montagne.                  |
| ı šu de dutinatum en pierre kur, dont le riš(?) est en pierre hilipa.                                           |
| 1 šu de dutinatum en pierre kur, dont le riš(?) est en pierre hilipa.                                           |
| ı šu de dutinatum en or ubugutum, dont le riš (?) est en pierre za-kur-kur.                                     |
| 1 šu de dutinatum en or ubugutum, dont le riš(?) est en pierre za-țu de montagne.                               |
| mihzu en 6 pierres za-kur, 7 pierres hilipa, 14 bigru d'or, 72 maninni de pierres za-kur-kur maninnu d'or.      |

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 449                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mihzu 11 pierres za-kur-kur, 10 pierres hilipa, 28 big-<br>ri d'or maninnu de pierres za-kur-kur, 38 maninnu d'or. |
| d'or 1 pierre hilipa, 3 pierres za-kur-kur, 4 hindu d'or.                                                          |
| 1 maninnu de pierre um-za et 13 en minuti dorés (?).                                                               |
| 1 maninnu de pierre um et de pierre um za-kur-kur, doré (?), 11 pierres um za-țu de montagne, doré (?).            |
| 1 maninnu gabbutum, 24 pierres za-kur-kur, 28 pierres hilipa, au milieu une pierre za-kur-kur, doré (?).           |
| 1 maninnu šarmu, 13 pierres za-kur-kur, 25 d'or, au milieu<br>une pierre za-kur-kur, doré(?).                      |
| 1 maninnu šarmu, 26(?) pierres za-kur-kur, 26 pierres hilipa, au milieu une pierre za-kur-kur, doré(?).            |
| ı maninnu šarmu, 36 pierres za-kur-kur, 38 or dudduri, au milieu pierre za-ṭu, doré(?).                            |
| 1 maninnu šarmu, 38 pierres za-kur-kur, 38 d'or dudduri, au milieu une pierre za-țu de montagne, doré (?).         |
| 1 maninnu šarmu, 26 pierres za-kur-kur, 28 pierres hilipa,                                                         |

au milieu pierre za-kur-kur, doré (?).



1.... tum, or, 1 parakkatanu, or, 1 uzzabnannu, 1...

x su de su suhubbetum et gumbiana (?) d'or.... dont les... ... tinna sont en pierre hilipa, pour lesquels on a employé 100 su d'or.

1 boite garnie de pierres an-za-kul-me(?), doré(?), dont serrure(?) en marbre..... 1 boite garnie en marbre dont la serrure(?) a deux pierres za-kur-kur au milieu.

1 boite garnie de pierres apašmu, dont la serrure (?) a une pierre za-kur-kur au milieu.

1 boite garnie de pierres marhallu, serrure (?) en... or, montée en pierres za-kur et marbre...

1 boite dorée (?), serrure en abubu.... or.

30 su d'or au milieu....

1.... valant 123 su.... 1 šà šu-luh-ha(?) or valant 20 su.

1 šà mešu or valant 30 sà, 1 ša uhuli or valant 14 su, 1 šà uhuli cuivre valant 20 su.

10 utamșu (?) d'argent.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 457 dont les montants (?) sont garnis de pierre za-kur pierre za-kur or, fait (?) d'argent, pour lesquels on a employé 5 su d'or, 15 su d'argent |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vêtement d'or, d'argent travaillé, pour lequel on a em-<br>ployé 11 su d'or, 30 su d'argent                                                                                  |
| arme (?) argent travaillé, pour laquelle on a employé 16 su d'argent placés et                                                                                               |
| valant 83(?).                                                                                                                                                                |
| leurs (?) bois d'Elam, vêtement or et argent tra-<br>vaillés, pour lequel on a employé placés.                                                                               |
| or, ivoire pour lequel on a employé de bois d'Elam 25(?) pour lequel on a employé pour lequel on a employé                                                                   |
| or, 14 in est, 18 šu                                                                                                                                                         |
| 2 vêtements bissihhu (oiseau bisîh?)                                                                                                                                         |
| dont les poignets sont en or                                                                                                                                                 |
| les šipra d'elles (?)                                                                                                                                                        |

•

| 458     | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|
| • • • • | sommet possédant, formant pointe (?).                   |
| ı pa    | fait de fait d'ivoire (?).                              |
|         | ements faits(?) de de femme faits de<br>ments de femme. |
| 41 vête | ements en haut et en bas                                |
| 30 gra  | nds vêtements longs, bracelets                          |
|         | vêtements faits de, bracelet 4                          |
| ı pierr | e tapadum nihri 1 pierre tapadum ni-sim                 |
| 2 pierr | es tapadum ni-zi-gil pierre tapadum nizu'ati            |
| 2 pierr | es tapadum ni-sim-az tapadum, éclat de anti(?).         |
| ı pierr | e tapadum nizu'ati ni-sim-az.                           |
|         | 12 bonne huile                                          |
| ı na    | de cuivre chaudière de cuivre.                          |

CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS.

| 460               | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1890.                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 1 šu mu(?) ša-lu avec son couvercle 10 sa d'or bois                                               |
|                   | 25 šu gab-ša-lu avec leurs couvercles 42 su<br>n-šalli d'or.                                      |
| 26 šu g           | abša avec leurs couvercles 42 su 3 dumun-šalli                                                    |
| _                 | 25 šu aš ki 20 su d'or 25 šu aš ki<br>urs couvercles.                                             |
| • • • • • •       | 2 šu de corne de bœuf 18 sa d'or                                                                  |
| vaillé 1          | doré(?), 12 su travaillé 12 su tra-<br>mu 4 a été employé 5 cornes<br>B or a été employé, un dans |
| 5 corn            | es ka kul petites, leur doré(?), 16 su                                                            |
| 1 corne           | e de bœuf sauvage, dorée(?), 3 šu tamlu pierres.                                                  |
| ı corn<br>pierres | e de bœuf sauvage, dorée(?), 2 šu tamlu                                                           |
| ı corne           | e de bœuf(?) montagne, dorée(?)                                                                   |

•

| CORRESPONDANCE D'AMÉNOPHIS. 461 corne de bœuf sauvage, dorée(?), 3 šu tamlu pierres                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 corne de vache sauvage, dorée(?), son étui en chêne (garni de) pierre za-kur.                                                                                                                                                                                                           |
| corne de vache, dorée(?), son étui en ivoire foncée (?) (garni de) pierres za-kur et de pierres                                                                                                                                                                                           |
| ı hi(?) su or a été employé                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 cornes de dorées (?), leurs étuis en ivoire soncé, leurs étuis en chêne 35 su or ont été employés                                                                                                                                                                                      |
| 14 cornes de grands bœuss de montagne, dorées (?), leurs étuis 42 su d'or ont été employés.                                                                                                                                                                                               |
| 1 ša de bangušuti, dorė(?), leurs écrins et leurs pierre hilipa dans une enveloppe(?) or et son enveloppe de pierre za-tu de montagne, pierre za-kur-kur, pierre za-kul 30 su d'or ont été employés.                                                                                      |
| 2 šu or, 2 zu-uh-hi or, dont les tirinnati en pierre hilipa et leur gubgubi pierre za-ţu 2 šu dutinatum, or, leur sommet pierre za-kur, 2 mihzu, pierres 9 maninna pierre za-kur qui avec l'or 12 chaînettes de main en or, 8 chaînettes de pied, cet objet précieux pour deux femmes 313 |

| NOVEMBRE-DECEMBRE 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| pierre hilipa et leur guggubi en pierre or, leur son pierre za-tu šu mihzu, pierre za-kur et pierre h pierre za-kur qui avec de l'or 40 unnugu, 12 brac or, 8 chaînettes de pied or pour 2 femmes 208 su d'or ont été employés.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 10 bracelets, su d'or, 10 chaînettes de pied en or 10 pour enfants, pour lesquels on a employé 74 su d'or.                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 14 chainettes de pied en argent pour les femmes, 100 su de dutinatum en argent, dont le ris(?) pour 100 servantes 1 lim, pour lesquels 440 su d'argent ont été employés 20 su de boucles d'oreilles d'or, leur tirinnati en pierre za-kur de 30 pour lesquels or a été employé 30 bracelets d'or pierre [za-]kur-kur |  |  |  |  |  |
| des gar-gar, des kaziri d'or et d'argent pour lesquels                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| des gar-gar, des kaziri, pour lesquels 36 su d'argent ont été employés.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 8 valant 26 coupes (?) d'argent valant 10 (?) coupes en pierre za-kur, 16 coupes en albâtre, 11 coupes en pierre coupes de                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 15(?) ont été employés de pourpre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

(La suite au prochain numéro.)

### LE CALENDRIER DES YN,

PAR

M. E. CHAVANNES,
ATTACHÉ À LA LÉGATION DE PRANCE À L'ÉKING.

Il peut paraître au premier abord assez osé de prétendre retrouver chez un historien de la fin du 11° siècle avant Jésus-Christ le calendrier de l'ancienne dynastie des Yn, qui s'éteignit dès le x11° siècle avant notre ère. C'est cependant ce calendrier qu'un examen attentif nous permet de reconnaître dans le quatrième traité (曆書) des Mémoires historiques de Se ma T'sien. Certains critiques chinois en ont déjà fait la remarque; le célèbre mathématicien Mei Wen-ting dit : « Le système que donne le duc grand astrologue (c'est-à-dire Se ma T'sien) n'est pas celui qui avait cours à son époque. » C'est en effet le calendrier des Yn et non le calendrier des Han¹. Mais, pour prouver son assertion, Mei se contente d'une ou de deux observations très

1 非當時所用之法。乃殷歷也。非漢歷也。 Ce passage est extrait de l'ouvrage intitulé 梅氏叢書輯要, ch. Lix, p. 16 r°. Mei Wen-ting梅文鼎, dont l'appellation était Vou ngan 勿養, vécut de 1633 à 1721 et non de 1643 à 1722, comme le dit Mayers dans son Chinese Reader's Manual, p. 152. (Cf. Wylie, Notes on Chinese Literature, p. 90.) brèves qui ne peuvent tenir lieu de démonstration. C'est donc une hypothèse dont il convient de vérifier l'exactitude par l'analyse et la discussion des textes.

I

Notre première tâche doit être de montrer comment ce calendrier est constitué.

Il est intitulé: Li chou kia tse pien (歷術甲子篇), c'est-à-dire « Tableau des kia tse disposés en calendrier ». On appelle kia le premier terme d'une série périodique de dix caractères, et tse le premier terme d'une série périodique de douze caractères; ces deux séries, en se combinant ensemble, forment un cycle sexagésimal où chaque terme de la première est répété six fois, tandis que chaque terme de la seconde est répété cinq fois.

Ce cycle sert aujourd'hui à désigner les années, les mois et les jours. Mais, au temps de Se ma T'sien, il n'était employé que pour noter les jours. C'est donc de cycles de jours qu'il est question dans le titre de ce calendrier, et nous pouvons prévoir dès lors que le cycle de 60 jours jouera un rôle important dans cette méthode.

D'autre part cependant, outre le jour, le calendrier doit tenir compte de deux autres facteurs, les lunaisons et les années. Le problème consiste à combiner ensemble ces trois éléments de telle façon qu'au bout d'une certaine période de temps, les nombres de ces trois unités soient des nombres en-

| Æ | 子 | kia tar     | 甲 | 申 | kia chon    | 甲  | 辰 | kie t'ehen  |
|---|---|-------------|---|---|-------------|----|---|-------------|
| 乙 | # | i t'cheon   | 乙 | 酉 | i yeon      | 乙  | 已 | í 10        |
| 丙 | 寅 | pung in     | 丙 | 戌 | ping bio    | 丙  | 午 | hioft on    |
| 1 | 卯 | ting mao    | 丁 | 亥 | trog hai    | 1. | 未 | ting wei    |
| 戊 | 辰 | ou t'chen   | 戊 | 子 | on tee      | 戊  | 申 | ou chen     |
| 己 | 巳 | ka se       | 己 | # | ki t'ehaau  | 己  | 酉 | ki yees     |
| 庚 | 午 | keng ou     | 庚 | 寅 | keng ta     | 庚  | 成 | kang hin    |
| 辛 | 未 | sin wer     | 辛 | 卯 | ein mee     | 辛  | 亥 | ses hai     |
| 壬 | 申 | jen chen    | £ | 辰 | jan t'chen  | £  | 子 | jon tee     |
| 癸 | 酉 | koes yeou   | 癸 | 已 | kaes so     | 癸  | # | kom t'cheen |
| 甲 | 成 | kin him     | 甲 | 午 | kia ou      | 甲  | 寅 | kia m       |
| 乙 | 亥 | r pur       | 4 | 未 | ı wei       | 乙  | 卯 | 1 1010      |
| 丙 | 子 | ping tie    | 丙 | 申 | ping chen   | 丙  | 辰 | ping tehon  |
| 工 | # | ting teheou | T | 酉 | ting yeen   | 1  | 已 | ting sa     |
| 戊 | 寅 | ou 12       | 戊 | 成 | ou hia      | 戊  | 午 | оп оп       |
| 己 | 郭 | ka mso      | 己 | 亥 | kı her      | 르  | 未 | ki wei      |
| 庚 | 長 | kong Ceben  | 庚 | 子 | keng tse    | 庚  | 申 | keng chen   |
| 辛 | 틴 | ASD AN      | 辛 | 丑 | sta ('cheon | 辛  | 酉 | sio yeon    |
| 壬 | 午 | jen on      | 壬 | 寅 | jen in      | 壬  | 戍 | jan bin     |
| 癸 | 未 | koei wri    | 癸 | 卯 | koci mao    | 癸  | 亥 | foor pai    |

En premier lieu, les lunaisons et les années tropiques sont mises d'accord par l'institution des mois intercalaires. Dès avant la dynastie des Han, la lunaison était évaluée à 29 jours 400, tandis que l'année était estimée à 365 jours et 1. Douze lunaisons ne faisaient donc que 354 jours et 340. Au bout de moins de trois ans, la différence entre l'année lunaire et l'année solaire devenait supérieure à la durée d'une lunaison, et alors on ajoutait un mois intercalaire. Or, en partant des mesures assignées plus haut à l'année et à la lunaison, si en 19 années on admet 7 mois intercalaires, à la fin de la dix-neuvième année les lunaisons et les années seront toutes deux exprimées par des nombres entiers et embrasseront le même espace de temps. En effet:

19 années solaires:

$$(365 + \frac{1}{4}) \times 19 = 6,939 + \frac{3}{4} \text{ jours};$$

19 années lunaires:

$$[(29 + \frac{499}{940}) \times 12 \times 19] + (29 + \frac{499}{940}) \times 7 = 6733 + \frac{32}{940} + 206 + \frac{673}{940} = 6,939 + \frac{3}{4} \text{ jours.}$$

Cette période de 19 années au bout de laquelle l'accord était rétabli entre les temps de la lune et ceux du soleil s'appelait une période tchang (章). Elle est l'équivalent exact de l'ennéadécaétéride que Méton introduisit au v° siècle avant notre ère dans le calendrier grec, qui, comme le calendrier chinois, était à la fois lunaire et solaire.

ll est essentiel de remarquer que cette coïncidence entre les commencements de la lunaison et de l'année, c'est-à-dire dans le système chinois, entre la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver, ne se produit pas toujours à la même heure. En effet, l'année comprend 365 ¼ jours; si donc, au début de la première année du premier tchang, la coïncidence s'est produite à minuit (夜半), la première année du second tchang commencera après le temps suivant:

$$19 \times (365 + \frac{1}{4}) = n + \frac{3}{4} \text{ jours.}$$

En d'autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver coïncideront à 6 heures avant minuit (黄昏). La première année du troisième tchang commencera après le temps suivant :

$$38 \times (365 + \frac{1}{4}) = n + \frac{2}{4}$$
 jours.

En d'autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver coïncideront à midi (畫天). Enfin la première année du quatrième tchang commencera après le temps suivant:

$$57 \times 365 \frac{1}{4} = n + \frac{1}{4}$$
 jours.

En d'autres termes, la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver coïncideront à 6 heures du matin (平且).

L'application de cette théorie constitue ce qu'on appelle la méthode des quatre principes (四正). En pratique, les quatre principes se réduisaient à trois,

puisque la coîncidence à midi entre la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver était inobservable. Plus tard on crut que la constatation de cette coîncidence devait se faire seulement à 6 heures du soir, mais les anciens avaient connu les trois moments d'observation.

La méthode des quatre principes est mentionnée dans le calendrier des Mémoires historiques; cependant cette indication est fort concise, et elle est rendue plus obscure encore par une faute de texte qui s'y est glissée. Les Mémoires historiques nous apprennent qu'au commencement de la première période tchang, c'est le nord; que la dix-neuvième année, c'est l'ouest; que la trente-huitième année, c'est le sud; que la cinquante-septième année, c'est l'est. Se ma T'sien veut dire par là que le nord est la direction qui correspond au moment où la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver coincident au début de la première période tchang. De même, l'ouest, le sud et l'est doivent être des directions qui correspondent respectivement aux diverses époques où la syzygie de conjonction et le solstice d'hiver coïncident, c'est-à-dire au commencement des trois autres périodes tchang. C'est donc le début de la vingtième année et non le début de la dixneuvième qui est indiqué par l'ouest; c'est aussi à la trente-neuvième année et non à la trente-huitième, c'est à la cinquante-huitième et non à la cinquanteseptième qu'il faut assigner les deux autres points cardinaux.

Maintenant, que signisse le texte ainsi corrigé de Se ma T'sien? Pour établir une correspondance entre une direction et une époque, il faut un moyen terme. Ce moyen terme est sourni par la série cyclique de 12 caractères. D'une part, en esset, ces 12 caractères servent à désigner le temps; en particulier, ils marquent les 12 heures doubles (長) dont l'ensemble sorme la journée; le caractère tse (子) étant minuit, mao (別) sera 6 heures du matin, ou (午) sera midi, yeou (西) sera 6 heures du soir. D'autre part, ces mêmes caractères sont distribués sur l'horizon de manière à le diviser en 12 parties égales:

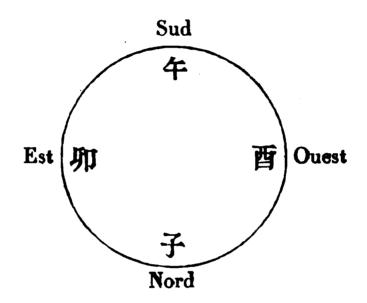

ou (午) indique le sud; yeou (酉) désigne l'ouest; mao (玑), l'est, et tse (子), le nord. Ainsi, dire que le commencement du premier tchang correspond au nord, c'est dire qu'il se produit à l'heure tse (子) ou à minuit; de même, le commencement du second tchang correspond à l'ouest parce qu'il se produit à l'heure yeou (酉) ou à 6 heures du soir; le commencement du troisième tchang correspond au sud parce qu'il se produit à l'heure ou (午) ou à

midi; le commencement du quatrième tchang correspond à l'est parce qu'il se produit à l'heure mao (M) ou à 6 heures du matin. Les quatre points cardinaux attribués à la première, à la vingtième, à la trente-neuvième et à la cinquante-huitième année ne sont donc que l'énoncé sous une forme particulière de la loi des quatre principes.

Pour achever le calendrier, il restait à trouver le nombre d'années nécessaire pour obtenir un nombre entier, non seulement de mois et d'années, mais aussi de jours. Il fallait accorder les jours, d'une part avec les années lunaires, d'autre part avec les années tropiques.

L'année de 12 lunaisons compte 354 jours et 345; elle comprend cinq cycles de 60 jours avec un surplus de 54 jours et 345. Les 54 jours sont ce que les Mémoires historiques appellent le Grand reste; les 345 de jour sont ce qu'ils appellent le Petit reste. Ce surplus s'ajoute au total de la seconde série de 12 lunaisons qui comprend donc un nombre de jours égal à :

$$354 + \frac{348}{940} + 54 + \frac{348}{940} = 408 + \frac{596}{940}$$

Or ce nombre peut se décomposer en six cycles de 60 jours et il y a un surplus de 48 jours et 606, qui doit se reporter sur la troisième série de 12 lunaisons. Mais d'autre part on a été obligé d'ajouter à la seconde année un mois intercalaire. La troisième série de 12 lunaisons se trouvera donc grevée, outre le surplus dont nous venons de parler, d'une lunaison supplémentaire; par conséquent, elle com-

prendra le nombre de jours qu'exprime la formule suivante :

$$354 + \frac{348}{940} + 48 + \frac{696}{940} + 29 + \frac{499}{940} = 432 + \frac{603}{940}$$

Or ce nombre peut se décomposer en 7 cycles de 60 jours et il y a un surplus de 12 jours et 603/940.

En continuant ces opérations, on trouve que le surplus des jours reste un nombre fractionnaire jusqu'à la soixante-seizième année, où le surplus est de 39 jours exactement. Cette période de 76 ans, qui est nécessaire pour mettre l'accord entre les jours et lunaisons, s'appelle pou (帝); elle présente cette particularité remarquable qu'elle est quatre fois la période tchang.

Nous abordons la dernière phase du problème : il faut concilier les jours avec l'année tropique; celle-ci compte 365 jours et  $\frac{1}{4}$ ; comme les *Mémoires historiques* supposent une division du jour en 32 parties, ils expriment la valeur en jours de l'année tropique par le nombre  $365 + \frac{8}{32}$ .

Puisque la fraction de jour qui se répète chaque année est 1, il est évident qu'au bout de 4 ans le nombre des jours sera un nombre entier. Plus tard, les Chinois s'aperçurent que cette fraction n'était pas aussi simple, et l'ancienne méthode, qui est celle que nous trouvons dans Se ma T'sien, resta connue sous le nom de « Méthode de la division par quarts » (四分法). Elle est identique à la méthode du calendrier julien qui, de chaque quatrième année fait une année bissextile de 366 jours.

On ne peut pas cependant s'arrêter après la quatrième année, puisqu'à ce moment, si les nombres des jours et des années sont des nombres entiers, il n'en est pas de même du nombre des lunaisons. On poursuivra donc l'addition des jours que l'année tropique renferme en plus d'un nombre exact de cycles de 60 jours jusqu'à ce qu'on arrive à une époque où les nombres des jours, des lunaisons et des années soient tous trois des nombres entiers. La première année compte 365 jours et 35, c'est-à-dire six cycles de 60 jours, plus 5 jours et  $\frac{8}{53}$ ; 5 est le Grand reste, \* est le Petit reste; ce surplus s'ajoutera à l'année suivante qui comptera donc 370 jours et 16/32, c'est-àdire six cycles de 60 jours, plus 10 jours et 16/52; ce surplus s'ajoutera à l'année suivante qui comptera 375 jours et 34/32, c'est-à-dire six cycles de 60 jours, plus 15 jours et 34; la quatrième année aura un surplus de 21 jours exactement, puisque la fraction sera devenue  $\frac{32}{52} = 1$ . On continue ces opérations jusqu'à ce que le surplus des jours dépasse 60, et on ne compte alors comme surplus que les jours au delà du soixantième.

Il est évident qu'à la soixante-seizième année le surplus des jours sera un nombre entier, puisque tous les quatre ans ce nombre est entier et que 76 est un multiple de 4. Il est certain d'autre part que ce surplus sera le même que le surplus des jours par rapport aux lunaisons, puisque ces deux surplus sont le nombre qui s'ajoute à une quantité déterminée de cycles de 60 jours pour former le total des jours

d'un seul et même laps de temps. Ces deux surplus sont tous deux de 39 jours. Ainsi la période pou est celle au bout de laquelle on obtient des nombres entiers de jours, de lunaisons et d'années, c'est-à-dire au bout de laquelle on trouve des quantités exactes des trois unités qu'il s'agissait de concilier. Cette période comprend :

76 années;  

$$(12 \times 76) + (4 \times 7) = \times 940$$
 lunaisons;  
 $(462 \times 60) + 39 = 27,759$  jours.

Cette période est celle même par laquelle l'astronome grec Callippe compléta le calendrier de Méton vers 330 av. J.-C.

H

Par ce qui précède on voit que le commencement de ce calendrier est un jour, une lunaison ou une année par lesquels s'ouvrent trois cycles sexagénaires.

En théorie, le jour, la lunaison et l'année sont quelconques, pourvu qu'ils soient chacun le premier terme d'un cycle sexagénaire. Toutefois cette construction arbitraire du calendrier ne serait admissible que si l'on voulait présenter un schème idéal de la chronométrie; elle serait l'œuvre d'un savant qui fabriquerait un système de toutes pièces. Mais ce n'est pas ainsi que s'est constitué le calcul des temps : les hommes ont observé à la fois la suite des jours, les phases de la lune et l'évolution des saisons; ensuite ils ont cherché à mettre quelque

ordre dans cet amas de connaissances qu'ils avaient acquises presque simultanément; il s'agit donc de trouver dans la réalité une époque où le jour kia tse (甲子) ait été tout ensemble le solstice d'hiver et la syzygie de conjonction. D'après les Mémoires historiques, ce triple accord se produisit en l'année Yen fong cho t'i ko où le premier mois était Pi tsia et où le solstice d'hiver tombait sur le jour kia tse. Cette proposition soulève deux questions: en premier lieu, quel est le sens de ces noms de mois et d'année? En second lieu, quelle ost la date historique qu'ils indiquent?

Considérons d'abord les mois. En dehors du mois pi tsiu, les Mémoires historiques n'en citent aucun autre. Mais la liste des douze mois qui commencent par pi tsiu est donné dans le dictionnaire Eul ya; nous y lisons ceci : « Lorsque la lune est dans kia (甲), elle s'appelle pi (畢); lorsqu'elle est dans i (乙), elle s'appelle kiu (橘); lorsqu'elle est dans ping (丙), elle s'appelle sieou (修); lorsqu'elle est dans ting (丁), elle s'appelle yu (国); lorsqu'elle est dans ou (戊), elle s'appelle li (厲); lorsqu'elle est dans ki (己), elle s'appelle tso (則); lorsqu'elle est dans keng(庚), elle s'appelle t'ché(窒); lorsqu'elle est dans sin (辛), elle s'appelle so (塞); lorsqu'elle est dans jen (壬), elle s'appelle tchong (終); lorsqu'elle est dans koei (癸), elle s'appelle ki (極). C'est le yang (陽) de la lune.» Puis ce même texte ajoute : « Le mois initial est tseou (阪); le second mois est jou (如); le troisième mois est ping (寢); le quatrième mois est ya (余); le cinquième mois est kao (皐); le sixième mois est tsou (且); le septième mois est siang (相); le huitième mois est tchoang (壯); le neuvième mois est hiuen (玄) le dixième mois est yang (陽); le onzième mois est kou (鞏); le douzième mois est t'ou (徐)¹.»

Ainsi nous avons deux séries, l'une de 10 mots, l'autre de 12; la première est donnée par le Eul ya comme correspondant à la série périodique des 10 caractères kia, i, ping, ting...; il est légitime dès lors d'admettre que la seconde correspond à la série périodique des 12 caractères tse, t'cheou, yn, mao...; mais comme dans la notation des mois, c'est yn qui désigne le premier mois, c'est à yn que correspondra le premier terme tseou de la seconde série. On peut donc dresser au moyen de ce texte du Eul ya un cycle sexagésimal et montrer dans quels rapports il se trouve avec la nomenclature actuelle.

Il n'est pas aisé de découvrir quelle est la raison d'être de la première des deux séries dont se compose ce cycle. Quant à la seconde, elle repose sur une remarquable observation: le mouvement des étoiles fait avancer chaque mois d'environ 2 heures leur passage au méridien; au bout d'un an le passage est donc en avance de 24 heures, c'est-à-dire qu'il

31

Cette citation est tirée du Eul ya (爾雅), kiuen 6, p. 7 v°, dans l'édition des 13 livres canoniques (十三經) donnée en 1827 (6° année, Tao Koang). Le premier terme de la série duodénaire 原 est évidemment l'équivalent du terme 聚 dont se sert Se ma T'sien; mais il est difficile de savoir s'il doit se prononcer tsin ou tseou.

se produit au même moment de la journée que 12 mois auparavant. Ainsi on peut déterminer les divers mois soit par les heures où une certaine étoile passe au méridien, soit par les positions successives qu'elle occupe à une même heure par rapport au méridien. Le tableau suivant en donne le principe :

| SUITE<br>des<br>Moss. | NOTATION DU EUL YA |   |              | FOTATION MODERNE. |   |             |  |
|-----------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|---|-------------|--|
| 1                     | 畢                  | 阪 | pi tseou     | 甲                 | 寅 | kia ya      |  |
| 2                     | 椿裔                 | 如 | kiu jou      | Z                 | 卯 | i mao       |  |
| 3                     | 修                  | 寢 | sieou ping   | 丙                 | 辰 | ping t'chen |  |
| 4                     | 園                  | 余 | yu yu        | 丁                 | 巴 | ting se     |  |
| 5                     | 厲                  | 1 | li kao       | 戊                 | 午 | ou ou       |  |
| б                     | 則                  | 且 | tso tsou     | 크                 | 未 | ki wei      |  |
| 7                     | 堂                  | 相 | tché siang   | 庚                 | 申 | keng chen   |  |
| 8                     | 塞                  | 壯 | so tchoang   | 幸                 | 酉 | sın yeou    |  |
| 9                     | 終                  | 玄 | tchong hiuan | £                 | 戍 | jen hiu     |  |
| 10                    | 極                  | 陽 | ki yang      | 癸                 | 亥 | koei hai    |  |
| 11                    | 畢                  | 辜 | pi kou       | 甲                 | 子 | kia tse     |  |
| 12                    | 橘                  | 徐 | kia t'ou     | Z                 | 丑 | i t'cheon   |  |

Les anciens Chinois avaient remarqué cette révo-

lution annuelle des étoiles; mais, comme ils n'a-vaient pas la notion du méridien, ils tenaient compte des diverses positions que prend à la même heure, suivant l'époque de l'année, la projection d'une certaine étoile sur l'horizon, ce qui revient évidemment au même.

Puisque le point de départ des calculs du calendrier est le solstice d'hiver se produisant à minuit, et que, d'autre part, le premier signe tse (子) de la notation duodénaire correspond au nord parmi les divisions de l'horizon, il était logique de choisir, pour désigner le premier mois tse (子), une étoile qui, lorsque le solstice d'hiver se produisait à minuit, était au-dessus de l'horizon exactement au nord de l'observateur. Le mois suivant, cette étoile étant en avance de 2 heures, le pied de sa hauteur au-dessus de l'horizon se sera pour une même heure déplacé vers l'est de 1/19 de la circonférence de l'horizon et tombera sur le point appelé t'cheou (H). Après 12 mois cette étoile se sera trouvée à minuit successivement au-dessus de chacune des 12 divisions de l'horizon et sera revenue au-dessus du point tse (子). Ainsi une époque quelconque de l'année peut être fixée par la mesure de l'angle compris entre le nord et le point de l'horizon au-dessus duquel se trouve à minuit une étoile qui, au commencement de l'année, occupait à minuit la position du nord franc. Cet angle ne serait autre d'ailleurs que l'azimut, s'il ne prepait son point de départ au nord au lieu de le prendre au sud.

L'étoile qui, pour les Chinois, remplissait les conditions que nous venons d'énumérer, était l'étoile heng (舊) (ɛ de la Grande Ourse). Mais si l'on voulait faire l'observation à 6 heures du soir et non à minuit, il fallait s'arrêter à l'étoile piao (村) (n de la Grande Ourse), qui occupe à ce moment au-dessus de l'horizon la même position que 6 heures après l'étoile heng. De même, et pour une raison analogue, si l'observation était faite à 6 heures du matin, on devait considérer l'étoile k'oei (魁) (a de la Grande Ourse). Lors donc qu'à minuit l'étoile heng était au-dessus du nord (子) de l'horizon, c'était le mois initial; si à minuit elle était au-dessus de l'est, c'est-à-dire si elle indiquait le signe mao (別), c'était le quatrième mois à partir de l'origine, et ainsi de suite.

Cependant, si le solstice d'hiver est une époque commode pour servir de point de départ aux calculs, il n'est pas le commencement naturel de l'année qui est le printemps. Or le printemps paraît dans le troisième mois après le solstice d'hiver; l'étoile heng de la Grande Ourse se trouve alors à minuit audessus du signe yn (寅) de l'horizon; c'est donc le signe yn qui doit être le premier dans le compte des mois; aussi le cycle des lunaisons commence-t-il par kia yn et non par kia tse.

<sup>1</sup> Se ma T'sien, ch. xxvII. T'ien koan chou, p. 2 1°: 用昏建者杓...夜半建者衡...平旦建者魁. « Si l'on observe à 6 heures du soir, l'étoile indicatrice est l'étoile piao...; à minuit, l'étoile indicatrice est l'étoile heng...; à 6 heures du matin, l'étoile indicatrice est l'étoile k'oei.»

Nous relevons dans les monuments littéraires antérieurs aux Mémoires historiques au moins deux passages où se trouve employée la nomenclature des mois que donne le Eul ya; nous pouvons ainsi éprouver si les relations que nous avons marquées entre cette nomenclature et la notation actuelle sont exactes.

Le premier de ces textes est dans le Li sao (離騷), poème composé par K'iu yuen (屈原), qui vivait vers 314 av. J.-C. Tout au début de ce poème l'auteur dit : « La constellation Cho t'i marquait exactement le commencement de tseou, c'est-à-dire keng yn, lorsque je naquis » (攝提貞於孟陬分惟庚寅吾以降).

Ce passage confirme l'identification que nous avons faite entre le terme tseou (陳) et le caractère yn (寅). Tseou est donné par K'iu yuen comme entrant dans une expression qui est l'équivalent exact de la formule keng yn. Nous aurons à revenir sur ce texte à propos du cycle des années.

Le second passage qui fournit un exemple de la supputation des mois exprimée avec la nomenclature du Eul ya se trouve dans le Kouo yu (國語). Ce livre est attribué à Tso K'ieou ming, qui était contemporain de K'ong tse. Malgré les doutes qui planent encore sur ce personnage, ce qui est certain, c'est que le Kouo yu est antérieur aux Mémoires historiques, puisque Se ma T'sien le cite 1. Or, dans

<sup>&#</sup>x27; Voir ch. 1 ad finem: 子觀春秋國語. «J'ai examiné le Tch'ouen ts'ieou et le Kouo yu.»

cet ouvrage, au chapitre du Royaume de Yué (越語), 2° partie, à la neuvième année (479 av. J.-C.) du roi Keou tsien (句践), on lit cette phrase : « Arrivé au mois hiuen...» (至於玄月). Et un peu plus loin, le roi dit : « Maintenant c'est la fin de l'année » (今歲晚矣). Cette indication concorde bien avec le Eul ya qui assigne le nom de hiuen au neuvième mois.

Nous abordons l'étude de la troisième unité du

|    |      |              | والمتعدد المستور فيأم والمتعدد المستور |  |
|----|------|--------------|----------------------------------------|--|
| 焉逢 | 攝提格  | yen fong     | cho t'i ko                             |  |
| 端蒙 | 單關   | toan mong    | tan ngo                                |  |
| 游兆 | 執 徐  | yeou tchao   | tché siu                               |  |
| 疆梧 | 大荒落  | kiang ou     | ta hoang lo                            |  |
| 徒維 | 敦牂   | t'ou wei     | toen tsang                             |  |
| 祝犂 | 協治   | tchou li     | hié hia                                |  |
| 商橫 | /君 灘 | chang hong   | t'oen t'an                             |  |
| 昭陽 | 作噩   | tchao yang   | tso ngo                                |  |
| 横支 | 淹茂   | hong ngai    | yen meou                               |  |
| 尙章 | 大淵獻  | chang tchang | ta yuen hien                           |  |
| 焉逢 | 困敦   | yen fong     | k'oen toen                             |  |
| 端蒙 | 赤奮若  | toan mong    | t'ché fen jo                           |  |

calendrier, l'année. La première année, dit Se ma

Tsien, est désignée par les deux termes Yen fong Cho t'i ko. Les années suivantes sont toutes désignées d'une manière analogue. Les premiers termes de cette double série forment une période de 1 o termes, les seconds termes font une période de 1 o termes. On obtient ainsi un nouveau cycle sexagésimal dont le principe est donné dans le tableau ci-dessus.

Ce même cycle de 60 années est mentionné dans le Eul ya; mais, tandis que la série duodénaire y est

| 甲  | 寅 | 關逢  | 攝提格  | ngo f   | ong   | cho t    | 'i ko |
|----|---|-----|------|---------|-------|----------|-------|
| Z  | 卯 | 旃蒙  | 胸電   | tchan r | nong  | tan      | ngo   |
| 丙  | 辰 | 柔兆  | 執徐   | jeou to | chno  | tehé     | siu   |
| J. | 린 | 强圍  | 大荒落  | kraug   | уu    | ta hoa   | ng lo |
| 戊  | 午 | 著 雍 | 敦牂   | tchou   | yong  | toen     | tsang |
| 2  | 未 | 屠維  | 協治   | t'ou 1  | wei   | hié      | bin   |
| 庚  | 申 | 上章  | /君 攤 | chang t | chang | t'oen    | t'an  |
| 辛  | 酉 | 重强  | 作臘   | tchong  | koang | Iso      | ngo   |
| 壬  | 戍 | グ里文 | 閣 茂  | hiuen i |       | yen meou |       |
| 娄  | 亥 | 昭陽  | 大淵獻  | tchao   | yang  | ta yucı  | hien  |
| 审  | 子 | 脚逢  | 困敦   | ngo fe  | ong   | k'oen    | toen  |
| Z  | 丑 | 旃 蒙 | 赤奮若  | tchan n | nong  | t'ché f  | en jo |

identique à celle des Mémoires historiques, il n'en est

pas de même pour la série dénaire; le tableau ciavant rendra manifestes ces anomalies; il indique en même temps les concordances que le Eul ya établit entre ce cycle et le cycle usuel.

Si donc on prend le Eul ya pour autorité, l'année Yen fong Cho t'i ko est l'année kia yn; ce témoignage est confirmé par Se ma T'sien lui-même, qui, à la fin du chapitre sur les calendriers, ajoute ces mots: « La branche terrestre t'cheou (丑) s'appelle t'ché fen jo; yn (寅) s'appelle Cho t'i ko; le tronc céleste ping (丙) s'appelle yeou tchao¹.»

Quant aux différences qu'on remarque entre le texte du Eul ya et celui de Se ma T'sien, on ne peut décider par aucun témoignage lequel des deux est correct. A vrai dire on retrouve un vestige de cette nomenclature dans Hoai nan tse (淮南子, ch. 111,天文訓); mais la série duodénaire seule y est mentionnée; or c'est dans la série dénaire que se trouvent toutes les divergences; d'autre part les sinologues ne sont pas arrivés jusqu'ici à découvrir un seul texte ancien où une date soit exprimée au moyen du cycle Yen fong Cho t'i ko².

支丑名赤奮若寅名攝提格干丙名游兆.

<sup>2</sup> Actuellement les lettrés chinois qui, pour faire montre de bel esprit, se servent du cycle Yen fong Cho t'i ko, adoptent le texte du Eul ya. Ainsi, dans le journal le Ché pao (時報) du 24 juillet 1890, dans le premier article, un lettré désigne l'année 1890, qui est keng yn (庚寅), par l'expression Chang tchang Cho t'i ko (上章攝提格), ce qui est conforme à la terminologie du Eul ya et non à celle de Se ma T'sien.

Il est possible du moins de voir en partie sur quel principe a été établi ce cycle. Nous lisons en effet dans le quatrième traité (天官書, p. 13 et suiv.) de Se ma T'sien les passages suivants : « Dans l'année Yen fong Cho t'i ko, le Yn de l'année ( 歲 陰 ) se meut à gauche et est dans yn (寅); l'étoile de l'année (歲 星) tourne à droite et se tient dans t'cheou (丑...). Dans l'année Tan ngo, le Yn de l'année est dans mao (卯) et l'étoile de l'année se tient dans *tse* (子...). Dans l'année Tché siu, le Yn de l'année est dans t'chen (長) et l'étoile de l'année se tient dans hai (玄...). Dans l'année Ta hoang lo, le Yn de l'année est dans se (己) et l'étoile de l'année est dans hia (戏...). Dans l'année Toen tsang, le Yn de l'année est dans ou (午) et l'étoile de l'année se tient dans yeou (酉...). Dans l'année Hié hia, le Yn de l'année est dans wei (未) et l'étoile de l'année se tient dans chen (‡ . . .). Dans l'année T'oen t'an, le Yn de l'année est dans chen (申) et l'étoile de l'année se tient dans wei (未...). Dans l'année Tso ngo, de Yn de l'année est dans yéou (酉) et l'étoile de l'année se tient dans ou (午...). Dans l'année Yen meou, le Yn de l'année est dans hiu (成) et l'étoile de l'année se tient dans se (E...). Dans l'année Ta yuen hien, le Yn de l'année est dans hai (玄) et l'étoile de l'année est dans t'chen (辰...). Dans l'année K'oen toen, le Yn de l'année est dans tse (子) et l'étoile de l'année est dans mao (別...). Dans l'année tché fen jo, le Yn de l'année est dans t'cheou (H) et l'étoile de l'année se tient dans yn (寅).»

Or l'étoile de l'année est Jupiter. Jupiter en effet accomplit une révolution autour du soleil en un temps sensiblement égal à 12 années; les anciens Chinois croyaient que c'était en 12 années exactement et avaient choisi cette planète pour compter les années, ainsi que le rappelle le nom même qu'ils lui donnèrent. Cependant, si comme le supposent

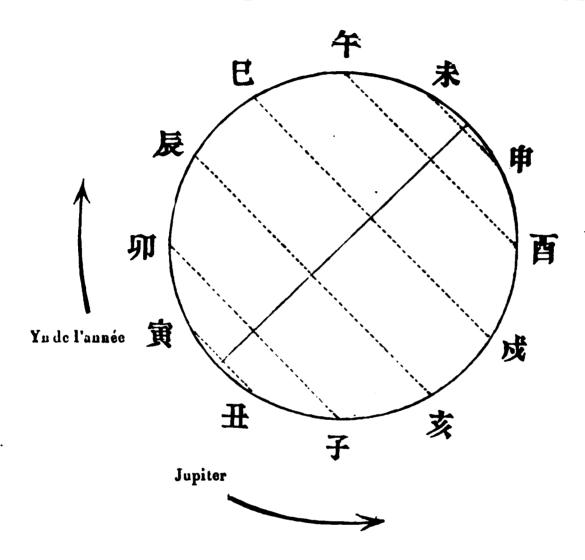

toujours les astronomes chinois, on se place le visage tourné vers le sud, les caractères cycliques sont disposés sur l'horizon de droite à gauche, tandis que la planète Jupiter va de gauche à droite; on ne pouvait donc la prendre elle-même pour faire la supputation des années, et on eut recours à un artifice : on imagina un point qui occuperait toujours une position symétrique à celle de Jupiter par rapport à un diamètre de la circonférence céleste. Ce point, qui s'appelait le principe Yn de l'année, c'est-à-dire le principe antithétique de Jupiter ou du principe Yang 1, avait sa marche réglée par celle de Jupiter, mais il est évident qu'il se mouvait en sens inverse, c'est-à-dire dans le sens même suivant lequel sont ordonnés les caractères cycliques. C'était la position de ce point qui indiquait l'année 2.

- 1 Cf. Hoai nan tse, ch. 3 天文訓. «Lorsque le Tai yn est dans Yn, le nom de l'année est Cho t'i ko. Le principe mâle (c'est-à-dire Yang) est l'étoile de l'année. » 太陰在寅歲名曰攝
- <sup>2</sup> Dans sa dissertation sur l'astronomie des anciens Chinois (p. 98), M. Chalmers explique d'une manière toute dissérente le procédé qu'employaient les Chinois pour noter les années au moyen des mouvements de la planète Jupiter. D'après lui, c'est dans chaque année le caractère cyclique propre au mois dans lequel Jupiter se lève à l'est avant l'aube qui est le caractère cyclique de cette année elle-même. Cette explication se fonde sur le texte du T'ien koan chou où Se ma T'sien expose que dans la première année (Cho t'i ko) Jupiter se lève à l'est pendant le premier mois dans telles et telles constellations, que pendant la seconde année (Tan ngoj cette planète se lève à l'est pendant le second mois dans telles constellations, etc. Si le premier mois est yn, le second mao, etc., comme la première année est kia yn, la seconde y mao, etc., il semble bien que ce soit le nom du mois qui devienne celui de l'année et que ce soit la sosition de Jupiter aux premier, second mois pendant les première, seconde années qui détermine le nom de ces années. Mais il importe de remarquer que les mois peuvent être comptés soit à partir du solstice d'hiver, soit à partir du commencement du printemps; le premier mois peut donc signisser soit le mois tse (子), soit le mois yn (寅); or nous retrouvons dans Hoai nan tse le même texte que dans Se ma T'sien, mais le premier mois y est appelé le 11°, le second mois y est appelé le 12°, etc.

Le fait que les Chinois ont employé ce moyen indirect pour accorder l'évolution de Jupiter avec le cycle de 12 caractères montre du moins que l'invention de ce cycle est indépendante de l'observation de cette planète et lui est antérieure. En effet, si c'était la marche de Jupiter qui était la raison d'être du cycle, il eût été fort simple de disposer les caractères de droite à gauche et non de gauche à droite.

Si les termes de la série duodénaire peuvent s'expliquer, il n'en est pas de même des termes de la série dénaire qui ne paraissent déterminés par aucun phénomène physique. C'est sans doute une des causes pour lesquelles cette série est fort dissérente dans le Eul ya de ce qu'elle est dans les Mémoires historiques; comme on avait perdu de vue les raisons qui l'avaient fait inventer, lorsque l'ordre y eut été troublé, on ne put plus l'y rétablir.

Le dernier point à éclaircir est de savoir s'il y a un sens assignable aux mots chinois qui composent cette nomenclature. M. Chalmers, dans sa dissertation sur l'astronomie des anciens Chinois (insérée dans les prolégomènes de la traduction du Chou-

C'est qu'en effet lorsque Se ma T'sien parle du premier mois, il entend le mois tse qui est le premier à partir du solstice d'hiver, mais le onzième à partir du commencement du printemps. Ainsi, pour concilier Se ma T'sien et Hoai nan tse, il faut admettre que le mois dont il est question à propos de l'année kia yn est le mois tse, que le mois dont il est question à propos de l'année y mao est le mois t'cheou, etc. Ainsi ce ne sont pas les noms de ces mois qui déterminent les noms des années et il faut chercher une autre explication.

King, par M. Legge), soutient que ces noms sont des transcriptions de noms étrangers. Mais on ne voit pas bien sur quoi s'appuie cette théorie, sinon sur l'ignorance où nous sommes de la signification de ces termes. La seule raison positive qu'on pourrait invoquer à l'appui de cette hypothèse est que certains de ces mots sont orthographiés d'une manière dans le Eul ya et d'une autre dans les Mémoires historiques; il semblerait dès lors que nous ayons affaire à des transcriptions phonétiques de sons qui ne présentent pas de sens en chinois. Cependant la valeur de cet argument s'affaiblit si on remarque qu'aucune variante essentielle d'orthographe ne se trouve dans la série duodénaire; les différences sont toutes dans la série dénaire; or nous avons déjà observé que la signification des termes de cette série avait dû se perdre rapidement, puisque l'ordre de succession en est brouillé. Mais, de ce que les mots n'ont plus de sens pour les modernes, il ne s'ensuit pas qu'ils n'en aient jamais eu; plutôt que de recourir à une origine étrangère qu'aucun fait historique ne permet de supposer, il est plus légitime de regarder ces expressions comme d'anciennes formules dont la vie s'est à peu près retirée.

Puisque la série duodénaire a conservé l'ordre et l'orthographe de ses termes, il y a quelques chances pour que ceux-ci ne soient pas des mots vides. Considérons le premier de ces termes, Cho t'i ko. Une difficulté se présente parce que le mot Cho t'i peut avoir deux sens, au dire de Se ma T'sien lui-même:

d'une part il désigne la planète Jupiter 1, d'autre part deux astérismes composés l'un des étoiles η, τ, v du Bouvier, l'autre des étoiles ξ, π, ζ de la même constellation. Lequel de ces deux sens est impliqué dans l'expression Cho t'i ko? La solution nous est fournie par le mot ko. Dans le Tien hoan chou, Se ma T'sien dit en parlant de la constellation Cho t'i : « Le Cho t'i est la constellation que désigne en ligne droite la dernière étoile de la Grande Ourse; aussi fixe-t-elle les époques; c'est pourquoi on l'appelle Cho t'i ko2. » En effet, ko signifie règle, limite. La constellation Cho t'i est la règle au moyen de laquelle on détermine les époques. C'est donc de la constellation et non de la planète qu'il est question. Maintenant, pourquoi la première année du cycle est-elle appelée Cho t'i ko? Se ma T'sien nous dit qu'en cette année-là, au mois initial, la planète Jupiter apparaît de bon matin à l'est dans l'astérisme K'ien nieou, qui fait partie de la Grande Ourse 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T'ien koan chou, p. 15 v° 歲星一日攝提.

<sup>&#</sup>x27;T'ien koan chou, p. 5 r° 攝提者直斗构所指以建時節故曰攝提格·

<sup>3</sup> T'ien koan chou, p. 13 r° 歲星... 正月與斗牽牛 晨出東方. Ce témoignage se retrouve dans Hoai nan tse, ch. 3, p. 18 r°, qui nous apprend en outre que le mois initial est le onzième mois. Il est à remarquer qu'aujourd'hui on désigne par le nom de K'ien nieou les étoiles ε, μ, ν de l'Aigle. Mais Se ma T'sien et Hoai nan tse appellent ainsi certaines étoiles de la Grande Ourse; c'est ce que mettent hors de doute les commentaires du T'sien Han chou (Lu li tché, 1<sup>re</sup> partie, p. 10 ν°): l'étoile Kien (c'est-à-dire l'étoile indicatrice), disent-ils, est dans K'ien nieou...

D'autre part cependant nous venons de voir que la constellation Cho t'i était désignée en ligne droite par la dernière étoile de la Grande Ourse; on peut donc marquer la place qu'occupe à ce moment Jupiter en disant qu'il se trouve en droite ligne de la constellation Cho t'i, c'est-à-dire que cette époque sera appelée Cho t'i ko. Comme d'ailleurs Jupiter fait le tour du soleil en douze ans, il se retrouvera tous les douze ans dans cette même situation et on aura tous les douze ans une année Cho t'i ko.

Cette interprétation nous permet de tirer complètement au clair le passage du Li sao que nous avons eu l'occasion de citer plus haut. K'iu yuen dit que lorsqu'il naquit, le Cho t'i marquait le commencement de tseou et que c'était keng yn. Quelques lignes plus bas il ajoute qu'il reçut le surnom de tchenq tso. Cette énigme astronomique nous donne tout à la fois l'année et le mois de la naissance de K'iu yuen. En premier lieu, le surnom de tcheng tso qu'il reçut rappelait qu'il était né en un mois appelé tso (則); or, en nous référant au tableau que nous avons dressé d'après le Eul ya, nous voyons que tso est l'équivalent de ki (己); il ne reste donc plus, pour déterminer le mois, qu'à trouver le caractère qui lui convient dans la série duodénaire. Le Cho t'i, nous dit K'iu yuen, marquait tseou, c'est-à-dire le point de l'horizon qui est appelé aujourd'hui yn (寅). Or

ce n'est pas autre chose que la Grande Ourse. 建星在奉牛 III ··· 建星即斗星也·

la constellation Cho t'i est à une telle distance de l'étoile heng (後) de la Grande Ourse qu'elle marque toujours celui des douze points de l'horizon qui est immédiatement antérieur à celui que marque cette étoile 1; d'autre part, nous avons vu que le point de l'horizon au-dessus duquel se trouve à minuit l'étoile heng de la Grande Ourse est précisément celui qui donne son nom au mois; par conséquent, lorsque K'iu yuen naquit, puisque le Cho t'i marquait yn, l'étoile heng devait marquer mao · (III) et c'était le mois ki mao (己卯). D'un autre côté, le texte du Li sao nous apprend que l'année était keng yn (庚 寅); c'était donc, comme toutes les années qui sont · affectées du caractère yn (寅), une année Cho t'i ko où la planète Jupiter se trouvait en droite ligne avec la constellation Cho t'i. Ainsi la date de la naissance de K'iu yuen<sup>2</sup> présentait cette particularité que la

<sup>1</sup> C'est ce qui est rendu maniseste dans une carte astronomique du T'ien yuen li li kiuen chou 天元曆理全書. Le Siu sa 徐發, 2º partie, 考古, chap. 11, p. 14. Dans le texte qui accompagne cette carte, on lit: «Au solstice d'hiver, à minuit, l'étoile heng de la Grande Ourse marque juste le milieu de tse; la dernière étoile de la Grande Ourse marque le milieu entre tse et hai; le Cho t'i est juste au milieu de hai. » 冬至夜半斗衡星百千中杓星分子亥之界攝提正于亥中. Or hai est le caractère cyclique qui précède immédiatement tse. — A l'occasion de cette citation, nous remarquerons que Wylie, dans ses Notes on Chinese Literature, p. 96, attribue à l'ouvrage de Sin sa huit parties; mais l'édition que nous avons sous les yeux ne donne que les trois premières des huit parties, et, dans la présace, l'auteur s'excuse de n'avoir pu remplir tout son programme qui comportait en esse huit sections.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous pouvons d'ailleurs déterminer quelle était au juste cette

constellation Cho t'i marquait alors le signe yn, soit qu'il s'agît des années, soit qu'il s'agît des mois; elle marquait yn pour les années, puisque la planète Jupiter était au commencement dans la Grande Ourse; elle marquait yn pour les mois, puisque le mois était man et que le Cho t'i est en retard de 1/12 de l'horizon sur l'étoile indicatrice heng. Cette coïncidence qui faisait que le Cho t'i désignait pour deux raisons le premier des termes de la série duodénaire pouvait passer pour un heureux présage, et c'est pourquoi K'iu yuen la mentionne sous une forme, à vrai dire, assez obscure.

Les onze autres termes qui suivent Cho t'i ko dans la nomenclature du Eul ya et de Se ma T'sien sont expliqués par les commentateurs des Mémoires historiques : ce sont autant de formules de bon augure

date. L'année 1890 est précisément désignée par les caractères konq yn (庚寅) et le second mois est ki mao; il est donc évident que toutes les années keng yn renfermeront un mois ki mao, ce qui vérifie l'exactitude du mois de la naissance de K'iu yuen : c'était le second mois d'une année keng yn. D'autre part, nous savons que K'iu yuen vivait sous le règne du roi de Tch'ou, Hoai (327-294 av. J.-C.), et se suicida peu après l'arrestation de ce prince par le roi de Ts'in; or nous trouvons que trente-sept cycles de 60 années avant 1890, l'année keng yn correspondait à la date 331 av. J.-C.; mais comme avant la dynastie des seconds Han on marquait les années avec les caractères qui convenaient au solstice d'hiver, tandis que maintenant on marque les années avec les caractères qui conviennent au premier mois du printemps, il faut reculer d'un an cette date et reporter la naissance de K'iu yuen à l'année 332 av. J.-C. Comme ce poète est mort en 294 ou 293, il se serait donc suicidé à l'âge de 38 ou 39 ans.

32

par lesquelles on exprime la prospérité de tous les êtres sous l'action des principes yn et yang.

En dernière analyse, le calendrier de Se ma Tsien nous apparaît comme constitué par trois cycles sexagésimaux qui correspondent aux trois unités chronologiques, le jour, la lunaison, l'année. La mesure du jour est primordiale et le jour qui est pris pour point de départ est désigné par les deux premiers caractères du cycle, à savoir pour les caractères kia et tse. On chercha plus tard à mettre le cycle sexagésimal en relation avec la supputation des mois; comme la Grande Ourse indique successivement en un an les douze points de l'horizon, on nomma chaque mois du nom d'un de ces points. Mais la série des mois a un commencement naturel, qui est le printemps; il fallait donc choisir comme point de départ de la série des mois la position de la Grande Ourse qui correspond au premier mois du printemps (孟春); or cette position est yn (寅); c'est donc le caractère yn et non le caractère tse qui est le premier dans le cycle lunaire. D'autre part, comme les lunaisons sont au nombre de plus de 12 en un an, on dut recourir à l'artifice de la lune intercalaire pour assurer l'accord qui menaçait sans cesse d'être rompu entre l'ordre des mois et la suite des caractères cycliques, c'est-à-dire pour que le commencement du printemps se trouvât toujours dans le premier mois yn. Lorsque enfin on institua un calcul des années en observant les mouvements de Jupiter, il fallut imaginer le point symétrique de cette



planète pour obtenir que la suite des douze signes de l'horizon fût parcourue dans son ordre normal. Ces considérations permettent d'apercevoir une succession entre les trois cycles qui ne furent inventés que l'un après l'autre.

En second lieu, dans ces trois cycles, la série dénaire semble n'être déterminée par aucun phénomène physique. C'est ce qui explique sans doute pourquoi elle reste toujours semblable à elle-même : qu'il s'agisse du soleil, de la lune ou de Jupiter, le commencement du cycle est toujours kia (甲); au contraire, dans la série duodénaire qui est réglée par des phénomènes physiques, le commencement du cycle, qui est tse (子) pour les jours, est yn (寅) pour les lunaisons. Une nouvelle preuve que la série dénaire n'est pas fondée en réalité, c'est que, si le texte des Mémoires historiques et du Eul ya est identique pour la série duodénaire, il présente des variantes essentielles pour la série dénaire; on ne comprenait donc plus, dès le 11e siècle avant notre ère, la raison d'être de celle-ci.

Peut-être le principe de la série dénaire doit-il être cherché dans la philosophie des nombres qui, comme la doctrine pythagoricienne en Grande-Grèce, brilla chez les Chinois d'un vif éclat. Sans pouvoir invoquer aucun texte précis qui justifie cette hypothèse, nous remarquons certaines concordances numériques qui ne sont pas sans avoir d'étroites relations avec le cycle sexagésimal. Ainsi le principe Yang représente l'unité et par suite les nombres im-

pairs 1, 3, 5, 7, 9. Le principe Yn représente la dualité et par suite les nombres pairs 2, 4, 6, 8, 10. 5 est donc le nombre moyen du Yang, comme 6 est le nombre moyen du Yn; or 5 et 6 sont comme les générateurs des deux séries de 10 et de 12 termes. Cependant on pourrait aussi expliquer la série dénaire en la faisant dériver de la théorie des cinq éléments.

Enfin les trois cycles du calendrier de Se ma T'sien ont une importance très inégale : la seule partie vive du système est le cycle de 60 jours, et la vraie unité est le jour. Cela concorde bien avec les anciens textes chinois qui notent les jours au moyen du cycle sexagénaire, mais non les mois ni les années; le livre de la dynastie des Yn, dans le Chou king, en fournit le plus ancien exemple : « La première année du roi T'ai kia, au douzième mois, au jour i t'cheou, I Yn sacrifia au roi défunt 1. » Ainsi l'année était comptée en partant de l'avènement du souverain; le mois était désigné par le rang qu'il occupait dans l'année; pour le jour seul on se servait du cycle sexagénaire. Le commentaire du T'choen t'sieou par Tso K'ieou ming nous apporte d'autre part la preuve que cette manière de compter le temps tomba bientôt en désuétude; la trentième année du duc Siang (531 av. J.-C.), un vieillard à

<sup>1</sup> Chou king, p. 1v, ch. 1v. Legge, Chinese Classics, III, p. 191: 惟元祀十有二月乙丑伊尹祠於先王. D'après la chronologie du T'ong kieu kang mou, l'empereur T'ai kia régna de 1753 à 1720 av. J.-C.

qui on demandait son âge répondit : « Je suis un homme de peu et je ne sais pas compter les années; depuis l'année où je suis né et où le jour kia tse était le premier du mois initial, il y a eu 445 jours kia tse, et depuis le dernier de ces jours un tiers du cycle s'est écoulé 1. » Ceux qui l'interrogeaient ne comprirent pas sa réponse et on dut avoir recours aux plus sages hommes du royaume pour en trouver le sens. L'explication n'était pourtant pas difficile : chaque jour kia tse commence un cycle de 60 jours et l'âge du vieillard était de :

$$(444 \times 60) + 20 = 26,660$$
 jours,

c'est-à-dire qu'il avait en nombre rond 73 ans. La difficulté qu'on eut à interpréter les paroles de cet homme montre que, dès le milieu du vi siècle avant notre ère, on avait cessé d'employer le cycle de 60 jours pour noter le temps; le fait que ce cycle est la base même du calendrier de Se ma T'sien doit nous faire croire que ce texte remonte à une haute antiquité.

Le cycle sexagénaire des mois apparaît à peine dans les Mémoires historiques, puisque nous n'y trouvons que le nom du premier mois. Le Eul ya seul donne ce cycle au complet.

Enfin le cycle Yen fong Cho t'i ko, qui désigne les

¹Tso tchoan. Legge, Chinese Classics, V, p. 552:臣小人也不知紀年臣生之歲正月甲子朔四百有四十五甲子矣其季於今三之一也·

années, est exposé tout au long par Se ma T'sien dans son traité du calendrier, mais il ne s'en sert jamais ailleurs pour fixer une date; aussi bien nous ne connaissons aucun texte historique où il soit fait usage de ce cycle. Si d'autre part nous rappelons que les termes de la série duodénaire sont tous, sauf le premier, des formules de bon augure, et si nous remarquons que, dans le traité de Se ma T'sien sur l'astronomie, les mouvements de Jupiter ont une signification astrologique, nous en conclurons qu'il est légitime de regarder ce cycle, non comme une méthode chronologique, mais comme un système de formules divinatoires au moyen desquelles on tirait des présages.

## Ш

Il nous reste maintenant à déterminer à quelle époque se constitua le calendrier que nous venons d'analyser. Dès l'abord toutes les présomptions nous inclinent à penser que nous avons affaire au calendrier T'ai t'chou (太初曆) que l'empereur Ou, de la dynastie des Han, fit construire en 104 av. J.-C. Les raisons qui militent en faveur de cette thèse sont les suivantes:

En premier lieu, Se ma T'sien, en sa qualité de grand astrologue (太史令) de la cour des Han, prit une part active à l'établissement de ce calendrier. « La septième année de la période Yuen fong, sous le règne de l'empereur Ou, dit l'historien Pan kou, il y avait cent deux ans que les Han étaient au pouvoir.

Le Ta tchong ta fou kong suen king, Ou souei, le Tai ché ling Se ma T'sien et d'autres dirent que les calculs du calendrier étaient altérés et troublés, et qu'il fallait changer le premier jour de l'année 1. » A la suite de ce placet, l'empereur institua une nouvelle période d'années, et de la septième année de la période Yuen fong, il fit la première année de la période Tai Tchou (ppt. période de la grande origine), puis il invita un certain nombre de fonctionnaires, parmi lesquels était Se ma T'sien, à dresser un nouveau calendrier; ces personnages accomplirent plusieurs travaux importants, mais ne purent arriver au bout de leur tâche. L'empereur forma alors une seconde commission dont les principaux membres étaient Teng p'ing et Lo hia hong; ce furent eux qui calculèrent le calendrier T'ai t'chou. « Ensuite l'empereur chargea (Se ma) T'sien d'appliquer les mesures et le calendrier aux 81 divisions qu'avait fixées Teng p'ing<sup>2</sup>. » Ainsi Se ma T'sien connaissait fort bien ce calendrier puisqu'il avait contribué à l'établir et qu'il devait s'en servir dans l'exercice de ses fonctions. Il semble probable dès lors que c'est le calendrier T'ai t'chou et non un autre qu'il expose dans son histoire.

T'sien Han chou, ch. xxI, Lu li tché, 2° part., p. 10 r°: 至武帝元封七年漢與百二歲矣大中大夫公孫卿壺逐太史令司馬遷等言歷紀壤廢宜改正朔。

T'sien Han chou. Lu li tché, i" part., p. 11 v°: 迺 詔 遷 用 鄧 平 所 造 八 十 一 分 律 歷 ·

Cette probabilité s'accroît si on observe que les noms des périodes d'années qui se succédèrent à partir de la période Tai t'chou sont distribués régulièrement dans le tableau que présentent les Mémoires historiques. Ainsi l'année Yen fong Cho t'i ko correspond à la première année Tai t'cheou (104 av. J.-C.); l'année Tou wei Toen tsang à la première année Tien han (100 av. J.-C.); l'année Hong ngai Yen meou à la première année Tai Ché (96 ap. J.-C.), et ainsi de suite. Le point de départ de ce calendrier serait donc bien l'année 104 av. J.-C.

Ensin Pan kou consirme cette manière de voir : «La septième année Yuen song, dit-il, on retrouva l'année Yen song Cho t'i ko. L'année était alors dans tse¹. » Pour comprendre le sens de cette dernière phrase, il saut se rappeler que lorsque Pan kou emploie le cycle kia tse pour marquer les années, il est toujours en retard d'un terme sur la notation qui a prévalu dans les siècles suivants; ainsi nous disons que l'année 104 av. J.-C. est ting t'cheou (TH); pour Pan kou, elle est ping tse (FF), et c'est pourquoi il dit que l'année se trouvait alors dans le signe tse². L'année Yen song Cho t'i ko, qui

<sup>1</sup> T'sien Han chou. Lu li tché, 1'e part., p. 10 v°: 至於元封七年復得關逢攝提格之歲... 太歲在子己.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il est probable, comme nous l'avons déjà indiqué dans une note précédente, que cette différence de notation vient de ce que, sous les Han antérieurs, on désignait l'année par les caractères qui convenaient à l'époque du solstice d'hiver, tandis qu'à partir des se-

sert de point de départ au calendrier, serait donc la première année T'ai t'chou de l'empereur Ou.

Quelque fortes que puissent paraître ces raisons, un examen plus minutieux nous empêche de les considérer comme valables.

Les deux premiers arguments s'infirment l'un l'autre. En effet, s'il est vrai que le calendrier des Mémoires historiques contienne les noms des périodes d'années à partir de la période T'ai t'chou, il est singulier que ces noms soient mentionnés jusqu'à une époque où Se ma T'sien avait depuis longtemps cessé de vivre. La dernière de ces périodes est celle qui fut appelée kien ché; elle commence en 32 av. J.-C., sous le règne de l'empereur T'cheng, et se termine en 28 av. J.-C. Or Se ma T'sien mourut soit à la fin du règne de l'empereur Ou (140-86 av. J.-C.), soit au plus tard dans les premières années du règne de l'empereur Tchao (86-73 av. J.-C.). L'insertion de ces dates n'est donc pas due à Se ma T'sien. Ainsi, ou bien le calendrier des Mémoires historiques n'a pas été rédigé par Se ma T'sien, et alors il importe peu que ce dernier ait contribué ou non à la constitution du calendrier T'ai t'chou, ou à tout le moins, les noms des périodes d'années sont une interpolation ultérieure, et à ce titre on ne peut plus arguer de leur présence pour prouver que l'historien, en écrivant son calendrier,

conds Han on la désigna par les caractères qui convenaient au commencement du printemps. le donnait expressément comme la méthode nouvelle instituée en 104 av. J.-C.

Quant au témoignage de Pan kou, il perd tout crédit si l'on considère qu'il est en contradiction formelle avec d'autres passages du même auteur. En effet, le texte que nous avons cité énonce la proposition que l'année Cho t'i ko était dans le signe tse. Mais, dans le chapitre appelé Tien wen ché, Pan kou dit : « Lorsque l'année est dans yn, elle s'appelle Cho t'i ko...; lorsqu'elle est dans mao, elle s'appelle Tan ngo...; lorsqu'elle est dans t'chen, elle s'appelle Tché sin, » etc. 1. Il donne donc ici la même correspondance que le Eul ya et que Se ma Tsien dans son Chapitre sur l'astronomie. Or, d'après cette théorie, l'année Yen fong Cho t'i ko ne serait pas ping tse, mais kia yn, et ne pourrait en aucune manière être la première année T'ai t'chou de l'empereur Ou. Bien plus, dans le Lu li tché lui-même<sup>2</sup>, Pan kou dit que la première année T'ai t'chou de l'empereur Ou fut l'année k'oen toen; or k'oen toen correspond à tse si l'on admet que Cho t'i ko correspond à yn; c'est bien par k'oen toen et non par Cho t'i ko que Se ma T'sien lui-même aurait désigné la première année Tai t'chou de l'empereur Ou, laquelle, dans la notation des Han antérieurs, est ping tse. Enfin

<sup>1</sup> T'sien Han chou, ch. xxvi. T'ien wen tché, p. g r°: 太歲在寅曰攝提格···在卯曰單閱···在反曰執徐···

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 律歷志, 2° part., p. 22 v°.

Pan kou dit encore 1 que la première année de l'empereur Kao tsou (206 av. J.-C.) fut Toen tsang; or cette année est appelée dans la chronologie actuelle i wei (乙未), ce qui devient kia ou (甲午) dans le système de Pan kou; Toen tsang est donc l'équivalent de ou, ce qui ne peut être que si Cho t'i ko est l'équivalent de yn. Ainsi le texte où Pan kou énonce que l'année 104 av. J.-C. fut Yen fong Cho t'i ko est unique et ne peut s'accorder avec d'autres passages nombreux et formels du même auteur.

Il est probable que Pan kou est tombé en faute parce qu'il s'est laissé abuser par la présence des noms des périodes d'années des Han dans le calendrier des Mémoires historiques. Par conséquent ces noms, quoique insérés à une époque postérieure à celle de Se ma T'sien, devaient faire partie intégrante du texte dès le premier siècle de notre ère, puisque Pan kou mourut en 92 ap. J.-C. Or nous savons par Pan kou lui-même que les Mémoires historiques furent remaniés et complétés par un certain Tchou Chao suen 褚少孫 qui vécut au temps des empereurs Yuen (48-32 av. J.-C.) et T'cheng (32-6 av. J.-C.). C'est à lui sans doute qu'il saut attribuer l'interpolation de ces noms de périodes. Il est évident d'ailleurs que ce n'est qu'une interpolation et que le livre n'est pas tout entier apocryphe, car les noms des périodes d'années n'ont pu être ajoutés que par quelqu'un qui ne comprenait rien à la constitution de ce calendrier; selon toute vraisemblance,

<sup>1</sup> 律 歷 志, 2 part., p. 22 r.

Se ma Tsien a écrit le calendrier et Tchou Chao suen y a fait les additions que nous jugeons inadmissibles.

Aussi bien l'erreur de T'chou Chao suen a une cause qu'il n'est pas difficile de démèler. Se ma T'sien avait dit que l'année Yen fong Cho t'i ko était la première année T'ai t'chou, c'est-à-dire la première année à partir de l'antique origine où commencent les calculs du calendrier. T'chou Chao suen n'aura pas compris l'acception dans laquelle était prise ici l'expression T'ai t'chou, et y aura vu le nom d'une période d'années des Han; il a donc cru que l'année Yen fong Cho t'i ko était une année du règne de l'empereur Ou, et en partant de ce principe faux il a ajouté les noms des périodes qui ont suivi la période T'ai t'chou.

Les raisons qui tendraient à prouver que le calendrier des Mémoires historiques n'est autre que le calendrier des Han sont donc dénuées d'autorité. On peut observer en outre que la construction même de ce calendrier repose sur de tout autres bases que celle du calendrier des Han. Le caractère spécifique, pour ainsi dire, du calendrier des Han, est qu'il est fondé sur un rapport entre la mesure du temps et les proportions musicales. « La méthode de Lo hia hong, dit Pan kou, consistait à établir le calendrier au moyen des sons; un tube qui rend le son kong a une contenance de 81 pouces; or ce sont là les divisions du jour 1. » Ce texte signifie que le tube harmonique pris pour point de départ de l'échelle des

¹ Lu li tché, ¹ part., p. 11 r°: 其法吕律起歷日律宫一龠積八十一寸則一日之分也:

sons a une contenance de 81 pouces; en vertu des concordances numériques que les Chinois de l'époque des Han croyaient découvrir dans l'univers, ce nombre 81 leur paraissait convenir à toutes les unités de mesure; le jour, en particulier, fut divisé par eux en 81 parties égales. Aussi Pan kou, qui nous donne dans son histoire le calendrier des Han précisé et complété par les travaux de Lieou hiang (劉 向) et de Lieou hin (劉 歆), assigne-t-il au jour cette division en 81 parties; d'autre part il rattache l'étude du calendrier à celle des sons et traite de l'un et de l'autre sujet dans un seul et même chapitre, le Lu li tché. Se ma T'sien au contraire fait deux cha pitres distincts du Traité des sons (lu chou) et du Traité du calendrier (li chou); c'est qu'en effet le calendrier dont il trace le tableau n'est en rien déterminé par la valeur numérique des tubes musicaux; lorsqu'il parle de quarts de jour, il exprime cette durée par la fraction  $\frac{8}{32}$ , ce qui prouve qu'il divisait le jour en 32 et non en 81 parties.

Ainsi, dans le calendrier de l'empereur Ou, la première année est celle qui est appelée ping tse, si l'on suit la notation de Pan kou, et le jour comporte 81 divisions; dans le calendrier des Mémoires historiques, la première année est kia yn et le jour comporte 32 divisions. Ce sont donc deux méthodes entièrement différentes.

Maintenant, si le calendrier des Mémoires historiques n'est pas le calendrier des Han, peut-on aller plus loin et déterminer ce qu'il est? Un passage de Se ma Tsien donne à entendre que ce calendrier existait dès le temps de l'empereur Tchoan hiu, qui, d'après la chronologie du Tong kien kang mou, aurait régné de 2514 à 2434. « Après la mort de ce souverain, lisons-nous dans les Mémoires historiques, les restes intercalaires furent brouillés; le commencement du premier mois (meng tseou) se perdit; la constellation Cho t'i ne fut plus enregistrée; les nombres du calendrier tombèrent dans le désordre l. » On peut inférer de ce passage que l'empereur Tchoan hiu observait la constellation Cho t'i, qu'il fixait l'époque meng tseou et qu'il savait pratiquer la méthode des intercalations. Le calendrier de Se ma Tsien remonterait donc jusqu'à Tchoan hiu.

Cette présomption est confirmée par un passage du Ta yen li i dont l'auteur est le fameux moine I hing qui s'illustra sous la dynastie des T'ang par ses travaux sur le calendrier. I hing, citant un ancien commentaire du chapitre Hong fan du Chou king, dit : « Le calcul du calendrier commence avec l'année du grand commencement de l'antique origine de Tchoan hiu; cette année est Ngo mong Cho t'i ko; le mois étant pi tseou, le premier jour du mois qui est le jour ki se est l'époque où commence le printemps <sup>2</sup>. » Ainsi la première année et le premier mois

Li chou, p. 2 v°: 関餘乖次孟陬殄滅攝提無紀曆數失序.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce passage est rapporté par Wang Yng lin (王 應 購) dans

de Tchoan Hiu coincident avec le commencement du calendrier de Se ma T'sien. Il reste à montrer qu'il en est de même pour le premier jour. Or Se ma T'sien dit: « La première année du grand commencement est Yen fong Cho t'i ko; le nom du mois est pi tseou; lorsque la suite des jours atteint kia tse, c'est le premier jour du mois et au milieu de la nuit a lieu le solstice d'hiver<sup>1</sup>. » Mais l'intervalle entre le premier jour du premier mois où commence le printemps et le premier jour du onzième mois où se produit le solstice d'hiver est, en admettant que la lunaison ait une durée de 29 jours et 490 donné par la formule:

$$(29 + \frac{499}{940}) \times 10 = 295 + \frac{290}{940} = (4 \times 60) + 55 + \frac{290}{940}$$

Dès lors, si le premier jour de l'année est ki se (己已), on voit, en se rapportant au tableau du cycle sexagésimal, que 56 jours plus tard, ce sera le jour kia tse; le solstice d'hiver, étant à (4×60)+56 jours

son K'uen hiué ki wen (困學紀文) (Cf. Wylie, p. 129), ch. IX, p. 20 r°: 禺按大衍歷議云洪範傳日歷記始於顓頊上元太始於蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己已立春. Il faut admettre que dans le texte, Ngo mong (開蒙) est l'équivalent de Ngo fong (開逢) que donne le Eul ya, et par suite de Yen fong (焉逢) que donne Se ma T'sien.

¹ Li chou, p. 5 r°: 太初元年歲名焉逢攝提格月名畢聚日得甲子夜半朔旦冬至·

à partir du commencement de l'année, tombera donc sur le jour kia tse et ce jour ne sera le premier du onzième mois que si le premier jour de l'année est le jour ki se. Ainsi le texte du commentaire du Hong fan prouve que le point de départ du calendrier de Se ma T'sien est le début du règne de Tchoan hiu.

Nous arrivons à la même conclusion par un argument d'un autre genre. La première année du calendrier des Mémoires historiques est kia yn; or les Annales écrites sur bambou (竹書紀年) nous apprennent, d'une part, que la première année de l'empereur Yao fut l'année ping tse (两子); d'autre part, que le prédécesseur de Yao, Ti k'ou, régna 63 ans, et que le prédécesseur de Ti k'ou, Tchoan hiu, régna 78 ans. Avec ces données nous constatons, en nous référant au tableau du cycle sexagésimal, que la première année du Tchoan hiu est l'année i mao (乙卯). Mais, comme sous les Han antérieurs, la notation chronologique est en retard d'un terme sur la notation actuelle, cette année était kia yn (甲寅) pour Se ma T'sien. Ainsi le calendrier qui prend pour point de départ l'année kia yn est celui qui commence avec le règne de l'empereur Tchoan hiu.

Ce n'est pas à dire cependant que le calendrier des Mémoires historiques et que la chronologie des Annales écrites sur bambou datent en réalité de l'empereur Tchoan hiu; ce personnage est trop légendaire pour qu'on puisse rien connaître de précis à son sujet. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que Se ma T'sien et l'auteur des Annales écrites sur bambou

se réfèrent tous deux à un même système chronologique qui assigne pour origine au calcul des temps l'année présumée de l'avènement de Tchoan hiu. Il importe donc de déterminer à quelle époque ce système fut en vigueur et quelle antiquité probable on peut lui attribuer.

Nous avons établi qu'il n'est pas la méthode inaugurée en 104 av. J.-C. par l'empereur Ou. Il n'est pas non plus le calendrier dont se servaient les premiers souverains de la dynastie Han et les T'sin; en ce temps, en effet, le solstice d'hiver tombait dans le mois hai (亥), qui est le dixième de l'année; or Se ma T'sien fixe le solstice d'hiver au premier jour du onzième mois, c'est-à-dire du mois tse (子). Mais, avant les T'sin, nous ne trouvons aucun témoignage authentique qu'il y ait eu plusieurs systèmes de calendriers. D'une manière générale, on peut dire que le commencement du calendrier dans la plus haute antiquité est le mois yn (寅), que sous les Yn et les Tchou c'est le mois tse (子). Cette différence cependant n'est qu'apparente. Le commencement du calendrier est pour les Chinois un commencement naturel, c'est le premier mois du printemps où toute vie semble renaître; les empereurs de l'âge héroïque et la dynastie des Hia se contentèrent de ce principe. La dynastie des Yn développa ce système rudimentaire en cherchant à prédéterminer l'époque assez indécise des premiers jours du printemps au moyen d'un phénomène physique plus précis. Elle choisit donc pour point de départ, non

33

IMPRIMERIE BATIOTALE.

de l'année, mais des calculs du calendrier, le solstice d'hiver qui arrivait environ deux mois avant le premier mois γn (寅), c'est-à-dire pendant le onzième mois, tse (子). Toutefois les lunaisons et les années ne peuvent s'accorder que si l'on tient un compte rigoureux des lunaisons intercalaires; à plusieurs reprises on perdit, sous ces vieilles dynasties, les notions directrices qui servaient à dresser le calendrier et, par suite de ces erreurs, on vit le solstice d'hiver tomber sur le douzième mois ou sur le dixième, et les mois dits de printemps être des mois d'hiver. Mais dès que l'écart devenait trop sensible, on rétablissait de force l'ordre en ajoutant au besoin deux ou trois mois intercalaires à la fois; grâce à ces coups d'état, la méthode restait au fond toujours la même. Or c'est cette méthode que nous trouvons dans le calendrier de Se ma T'sien; le premier mois est le début du printemps et il est sixé d'avance par le solstice d'hiver. Il n'y a rien dans ce système qui ne puisse être reporté à une date aussi reculée que la dynastie des Yn; il nous est interdit cependant de remonter plus haut puisque, sous la dynastie des Hia, on ne pratiquait pas encore l'observation du solstice d'hiver. Il est donc permis de dire que le calendrier de Se ma T'sien est, dans ses lignes principales, le calendrier des Yn 1.

Les critiques chinois désignent eux-mêmes sous le nom de calendrier des Yn le calendrier qui commence à l'année kia yn. Ainsi Sin fa, dans le T'ien yuen li li kiuen chou (1<sup>re</sup> part., ch. vi, p. 15 r°), cite la phrase suivante du Héou han chou : «Le calen-

Une dernière difficulté reste à expliquer: comment se fait-il que Se ma T'sien ait conservé ce débris de l'antiquité dans son histoire, au lieu d'y publier le calendrier des Han?

Malgré la réforme de l'empereur Ou, le calendrier des Yn ne tomba pas aussitôt en désuétude; il était bien connu au temps même de Pan kou, et, dans son Lu li tché<sup>2</sup>, celui-ci rappelle à plusieurs reprises les dates de ce calendrier qui est en retard d'un jour sur le calendrier T'ai t'chou.

Ge même chapitre du T'sien Han chou nous donne une indication plus précieuse encore: sous le règne de l'empereur Tchao (86-73 av. J.-C.), un certain Tchang Cheou wang (張春王), qui doit avoir été le successeur immédiat de Se ma T'sien dans la charge de grand astrologue, se fit remarquer par la campagne qu'il mena contre le calendrier de l'empereur Ou; il prétendait lui opposer son propre système: «Le calendrier de Cheou wang, ajoute Pan kou, était le calendrier des Yn, tel que s'en servaient les grands astrologues de la cour. »Le calendrier des Yn était donc resté, malgré les innovations, le texte sur lequel s'appuyaient les astrologues pour s'acquitter des devoirs de leur charge. Gette remarque s'ac-

drier kia yn concorde avec les dates que donne K'ong tse, et il ajoute: «le calendrier kia yn est le calendrier des Yn». 後漢書日甲寅曆于孔子時效甲寅曆即殷曆也.

<sup>1</sup> T'sien Han chou. Lu li tché, 1" part., p. 12 r°: 壽王曆迺太史官殷曆也.

corde bien avec le sens cabalistique que nous ont paru renfermer les mystérieuses formules du calendrier des Mémoires historiques et avec les oracles que Se ma Tsien prétend tirer des diverses positions de la planète Jupiter. Le calendrier des Yn était resté le formulaire de l'astrologie et c'est pourquoi le grand astrologue Se ma T'sien l'a consigné dans son livre.

En conclusion, le calendrier dont le tableau est exposé dans le li chou de Se ma Tsien est le calendrier des Yn; cependant, comme cette très antique origine avait fait oublier le sens véritable de la plupart de ses termes, on ne s'en servait plus que pour des pratiques divinatoires. C'est cette circonstance qui l'a fait durer; en tant que système scientifique, il était dépassé et il devait être promptement remplacé par le calendrier de l'empereur Ou; mais son obscurité même semblait cacher un sens plus profond que le calcul des temps et on conservait avec soin ses inexplicables formules. Il n'est pas rare dans l'histoire de l'humanité de voir ainsi des sciences surannées reparaître sous la forme de l'astrologie; c'est un des cas sous lesquels se présente cette « survivance dans la civilisation » dont Ed. Tylor a donné l'admirable théorie.

# UN ANNUAIRE ASTRONOMIQUE

#### **BABYLONIEN**

TRADUIT EN PARTIE EN GREC PAR PTOLÉMÉE,

PAR

#### M. J. OPPERT.

Parmi les textes juridiques et commerciaux du règne de Cambyse, publiés par le P. Strassmaier, se trouve, sous le n° 400, une tablette unique dans son genre. C'est une sorte d'annuaire astronomique, relatant les mouvements de la lune, les apparitions et disparitions héliaques des planètes, leurs conjonctions, et la mention de deux éclipses lunaires, visibles pendant cette année composée de treize mois synodiques : l'an 7 du règne de Cambyse, roi de Babylone et des pays.

Parmi des centaines de semblables documents, un seul a échappé à la destruction. Les deux éclipses lunaires, du 14 tammuz et du 14 tébet de l'an 7, sont celles du 16 juillet 523 avant J.-C. et du 10 janvier (julien) 522.

Neuf éclipses lunaires sont citées dans le livre célèbre de Ptolémée qui a dominé l'astronomie du moyen âge et qui est désigné par le nom de sa traduction arabe, Almageste : c'est la Σύνταξις μαθηματική de l'astronome alexandrin. Lui aussi avait des centaines de documents analogues à sa disposition; il en a choisi neuf, et par une miraculeuse coïncidence, il se trouve parmi ces neuf données celle qui est relatée dans le document cunéiforme parvenu jusqu'à nous. Dans le chapitre xiv du V° livre, où Ptolémée traite de la grandeur apparente du Soleil, de la Lune et de leurs ombres, il mentionne la première des éclipses citée dans le texte babylonien, et il s'exprime ainsi :

... τῷ ἔτει ζ Καμβύσου, ὁ ἐσῖι σκε ἔτος Ναβονασάρου, κατ' Αἰγυπίους Φαμενώθ, ιζ εἰς τὴν ιη, πρὸ μῖας ὡρας τοῦ μεσουυκτίου, ἐν Βαβυλῶνι, ἐξέλιπεν ἡ σελήνη ἀπ' ἀρκτων τὸ ἡμισὸ τῆς διαμέτρου.

Dans l'an 7 de Cambyse, qui est l'an 225 de Nabonassar, dans le mois égyptien phaménoth, dans la nuit du 17 au 18, une heure avant minuit, heure de Babylone, la lune fut éclipsée, en commençant par le nord, de la moitié du diamètre.

Cette ère de Nabonassar est l'ère égyptienne de la période sothiaque ainsi que nous l'avons démontré, raccourcie de 575 ans. L'année sothiaque commence le 20 juillet 1322 avant J.-C. (— 1321, 8, 679). Le premier thot de l'an 576, ou l'an 1 dit de Nabonassar, tombe donc le 26 février julien de 747 avant J.-C. (— 746, 9,254). L'an 800 de la période sothiaque, qui est l'an 225 de Nabonassar, commença le 1<sup>er</sup> janvier 523 avant J.-C. Le 17 phaménoth au

197° jour tomba donc le 16 juillet. L'éclipse eut en effet 6 doigts selon Pingré, 6,1 selon Oppolzer; la moitié du diamètre, et son milieu, après une demidurée de 76 minutes, eut lieu à Babylone, à 11<sup>h</sup> 51<sup>m</sup> selon Pingré, à minuit selon Oppolzer.

L'autre éclipse eut lieu le 14 tébet de l'an 7, le 10 janvier 522 avant J.-C., et fut d'une totalité exceptionnelle, de 22 doigts. Elle commença selon Oppolzer à 2<sup>h</sup> 1<sup>m</sup> à Babylone, et dura 5<sup>h</sup> 34<sup>m</sup>; selon Pingré elle commença à 3<sup>h</sup> 6<sup>m</sup>. Si Ptolémée l'avait notée, il l'aurait placée le 10 thot l'an 226 de l'ère égyptienne de Nabonassar, tandis que le comput chaldéen l'aurait, avec raison, mise encore en l'an 225.

Voici maintenant le texte et sa traduction. C'est dans l'œuvre d'Hipparque que Ptolémée puisa ses informations et le plus grand astronome de l'antiquité eut à sa disposition des savants babyloniens, qui connaissaient les cunéiformes bien mieux que n'importe qui de nous. Le texte assyrien est l'original que Ptolémée a utilisé:

Sanat 4 Duzu musa 14, 1 \(\frac{2}{3}\) kasbu lilati kuni sinu

— \(\begin{array}{c} \Pi \rightarrow \

L'an 7, dans la nuit du 14 tammuz, 1 dihorie \(\frac{2}{3}\) (3\) 20\)
après la nuit tombante, la lune fut éclipsée. Dans le maximum de l'éclipse la moitié du diamètre fut invisible, entamé par le nord.

Dans la nuit du 14 tébet, à deux dihories et demie (5<sup>h</sup>) avant le matin, diamétralement (totalement) la lune fut éclipsée. Dans le maximum de l'éclipse le midi et le nord furent absolument invisibles.

Guidés par le texte grec de Ptolémée qui fait l'office d'une bilinguis, nous retrouvons, dans les éléments du document assyrien, le sens qui sans cela aurait été contesté. Comme Hipparque a réduit, avec une admirable précision, la date babylonienne à sa date astronomique, il a exprimé 3 heures un tiers après la nuit par 1 heure avant minuit. La nuit arrivant, à 32° de latitude boréale, 18 jours après le solstice d'été, à 7 heures, le commencement de l'éclipse se place à 10<sup>h</sup> 20<sup>m</sup> de Babylone et le milieu à 11<sup>h</sup> 36<sup>m</sup>.

Pour en finir avec quelques détails de grammaire nous ajouterons que le mi du est lilatu kumu « le soir établi ». Le ši est l'abréviation usuelle de imšidi « nord ». Le signe til est l'abréviation du sumérien tillabiku, en assyrien ana gamrisu; souvent mentionné dans les actes de vente il signifie : « dans son état complet »; iși iriḥi désigne « la moitié du diamètre ». Iși, en l'hébreu iriḥi, probablement à lire idéographiquement, à moins que ce ne soit ירחי, de חשי, « lune », est le groupe exprimant le diamètre que nous retrouvons à sa place quand il s'agit, dans la ligne suivante, de l'éclipse totale du 14 tébet.

Alors tout le diamètre fut envahi, et bien au delà. L'éclipse commença par le midi et obscurcit totalement le nord. En effet, l'éclipse du 10 janvier 522 avant J.-G. était dans le nœud descendant, et le passage du nœud eut lieu pendant l'éclipse même : le sud-est fut donc entamé le premier. Dans le phénomène cité par Ptolémée, la lune était dans le nœud ascendant, au midi de l'écliptique et dans un point encore assez éloigné de l'intersection nodale. Donc le nord fut seul éclipsé, ἀπ' ἄρκτων, traduction du mot « nord » du texte.

A cette occasion nous devons faire nos réserves formelles contre la manière de traduire du P. Epping. La seconde ligne est rendue par etc., ce qui nous paraît insuffisant; quant à l'éclipse du tébet, on lit avec étonnement:

Tebitu des Nachts von 14 (9 janvier, -521) [le P. Epping compte des dates à partir de midi; pour nous c'est le 10] 2 kasbu et demi (5<sup>h</sup>) vor Sonnenaufgang (d. h. gegen 14<sup>h</sup> 14<sup>m</sup>) [semble une faute d'impression pour 14<sup>h</sup> 4<sup>m</sup>], Mondfinsterniss (Anfang?).... bei 10 Zoll bewölkter Himmel.

N. B. — Die Totalität wurde also (?) nicht beobachtet.

Mais avant « Mondfinsterniss », le texte nous fournit irihi, diamétralement, c'est-à-dire totalement; le P. Epping le saute sans rien dire, et prétend ensuite

Le 4 janvier grégorien, le soleil se lève à 7<sup>h</sup> 14<sup>m</sup>, pour les latitudes de l'Europe la plus méridionale, c'est-à-dire pour les lieux d'une latitude boréale de 37° 5': car cos 71° 36' cot 22° 45' = tg. 36° 40'.

que, « par conséquent, la totalité n'avait pas été observée 1 ». Les deux termes uru u ši signifient pour tous les assyriologues « sud et nord ». Les points mis par le savant jésuite indiquent le signe qu'il traduit pourtant par « sud » ailleurs (Zt. A., t. IV, p. 78), ainsi qu'à la même place citée (loco cit.), il traduit parfaitement ši u mar par « et nord et ouest ». Dans la phrase n° 11 des textes arsacides : Tyl - Tyl < \* Tyl < , ultu iltani u sadi ana sute u aharri « de sud et est (sud-est) à nord et ouest (nord-ouest)», le P. Epping traduisait : « südlich von der Ecliptik 10 Minuten vor Sonnenaufgang. Nördlich und westlich x. τ. λ. » Donc partout où une traduction qu'il peut faire conduit à des résultats dont notre collaborateur ne veut pas, il y a toujours un intervalle de « 10 minutes », au lieu de la copule modeste « et ». Et pourquoi donc dix minutes, et non pas dix heures ou dix dihories?

Le signe test généralement un terme astronomique, et la phrase lunaire ne veut pas dire : « bewölkter Himmel ». Il est exprimé dans la table lunaire pendant le mois de nisan seul, et sous-entendu dans la suite. Il y aurait donc eu, dans le mois de nisan seul, un « ciel nuageux », ce qui est contraire aux faits météorologiques de la plaine de Babylone. Au mois d'avril et au commencement de mai, il y a déjà dans ces contrées un ciel d'airain. Ici le signe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette « non-observation » de la totalité doit pourtant étonner tout le monde : les Chaldéens avaient bien vu, six mois auparavant, que la lune était obscurcic de moitié.

Heureusement que dans ce passage, la traduction vraie et « verbale » ne peut pas être repoussée par les astronomes. Que le P. Epping me permette de lui dire que ce qu'il appelle « traduction selon les faits » (sachliche Uebersetzung) mérite le mot de « traduction fausse » (falsche Uebersetzung).

Il existe des listes de planètes, toujours uniformes, que j'avais cru pouvoir fixer ainsi: Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, Mars. Cette suite était très rationnelle, car les planètes étaient rangées suivant leur distance supposée de la Terre. La troisième planète était nommée « satellite du jour levant »; elle s'appelle aussi Sakvesa, et Hésychius nous dit que Zexés était le nom de Mercure chez les Babyloniens. D'autre part, la sixième planète est « le Héros »; elle est toujours associée à Saturne que j'avais assimilé à cet astre à cause de sa dénomination assyrienne kaivanu, qui est encore le nom de cette étoile chez les Mandéens.

Malgré ces indications si plausibles, je dois me ranger aujourd'hui à l'opinion du P. Epping, qui intervertit l'ordre de ces deux planètes, en mettant Jupiter à la troisième et Mercure à la sixième place. Plus que par les calculs, c'est par le texte que je suis obligé d'adopter cette permutation. Dans la tablette, on parle des planètes Sakvesa, Vénus, Saturne et Mars. Jupiter ne devait pas manquer. De

plus Sakvesa se trouve en août dans la Vierge, et en janvier dans la Balance, ce qui est impossible pour Mercure. D'autre part, le « Héros », placé entre Saturne et Mars, n'est pas l'objet d'une observation spéciale, ce qui ne saurait étonner pour une planète difficilement visible. Elle ne paraît dans notre texte que dans le voisinage de la Lune à la néoménie, et de Vénus. Nous devons donc accepter l'interversion proposée par le P. Epping, et lui donner raison sur ce point, quelque difficile que demeure l'explication de la suite des planètes dans les listes, de la glose d'Hésychius, et de l'épithète qui ferait de Jupiter le « satellite du jour naissant ».

Nous aimons à rendre cette justice au P. Epping qu'il a pu prouver définitivement, malgré sa contradiction antérieure 1, mon assimilation de la planète de Mars. Nous devons aussi faire remarquer que le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au Congrès des Orientalistes de Berlin, (1831), le P. Epping, par l'organe du P. Strassmaier, contesta mes assimilations de Mars et de Jupiter qu'il voulait faire permuter. Ce n'est que plus tard qu'il substitua Mercure à Jupiter, et qu'il conserva celle de Mars. Mais le P. Epping a tort, s'il croit savoir « maintenant » que Anu est Mars, et s'il corrige (A. B., p. 185) ma traduction de Saturne. Nivitanu est Mars, mais Anu «le ciel, le père des dieux», est assimilé au grec Κρόνος, qui est Saturne. Le métal d'Anu est le plomb, et le fer est exprimé par l'idéogramme qui indique le dieu des combats. Le P. Epping me cite quand il me croit en faute, c'est son droit. Mais je désirerais fort que le savant jésuite ne joigne pas mon nom à d'autres érudits, en disant que sur cette science avaient écrit MM. Oppert, X et Y, aux écrits desquels il renvoie le lecteur. Ledit lecteur n'est pas informé que le P. Epping accepte l'opinion de M. Oppert et rejette celle de MM. X et Y. Ce sont là des choses que j'aimerais mieux ne pas relever.

P. Epping a bien fixé l'assimilation de signes zodiacaux, grâce aux textes instructifs que lui seul possédait. Nous devons attribuer aux autres ce qui leur appartient, pour que nous puissions réclamer la même justice de la part de nos disciples et de nos collaborateurs.

Nous pouvons maintenant d'après les textes fournir les preuves suivantes en faveur de cette permutation.

La découverte de la vérité scientifique, quelque tard qu'elle se fasse jour, est toujours très instructive pour ceux qui tirent des conclusions fausses de quelques faits sans importance et qui, avec une opiniâtreté digne d'une meilleure cause, ne démordent pas, malgré les preuves qu'on amoncelle pendant des années pour les convaincre de leurs erreurs. Il n'existe pourtant pas une seule de ces théories malsaines et blessantes pour le sens commun du lecteur, qui ait été exposée avec un ensemble d'allégations aussi probantes que dans celles que nous avons produites. Et cependant l'assimilation du groupe lubat guttam avec Mercure se prouve par une série de considérations qui mettent à néant nos développements anciens. Déjà, en 1871, nous avions allégué dans le Journal asiatique (VIII, 445), la glose (R. II, 26, 26) qui explique cet idéogramme par « ligne dans le ciel », pidnu sa samē. Or, cette ligne n'est pas l'écliptique, comme nous croyions, mais tout simplement l'horizon. L'étoile « de l'horizon 1 » est justement cette

L'étoile « de l'horizon » est nommée Sukudu, mot assyrien d'origine sumérienne, dans lequel il y a évidemment le sumérien

planète qui ne s'élève jamais très haut, parce qu'on ne peut l'apercevoir que dans les rayons du soleil levant ou couchant. Cette explication du groupe par « horizon » est rendue certaine par une glose très curieuse (R. V, 31):

Kala musu la utaddi kal musi ul izzazi assu ilu guttam. (L'étoile) qui, durant toute la nuit ne se lève pas, qui durant toute la nuit ne se couche pas, voilà (l'étoile) du dieu de l'horizon.

Sigan sa nimeki : (an) guttam ki kakkabu sa innamru. Interprète des secrets : l'étoile de l'horizon comme l'étoile qui paraît [près de l'horizon].

Ce fait est absolument exact pour Mercure, qui pourtant n'est pas la seule étoile désignée sous le nom d'étoile de l'horizon. Des astres différents dont la non-identité est démontrée sont néanmoins souvent ainsi appelés : ce sont donc des étoiles qui ne se lèvent ni ne se couchent, c'est-à-dire circompolaires. En même temps, Mercure est assimilé, par l'astrologie chaldéenne, à toutes les étoiles qui paraissent seulement très peu au-dessus de l'horizon comme le sont les astres voisins du pôle austral, tels que anope et Acharnar, et comme l'étaient pour la Chaldée dans les temps antiques la Croix du Sud ou le Sindebad et le Centaure.

Les étoiles circompolaires qui ne se lèvent ni ne se couchent font le tour du pôle au-dessus de l'ho-

guttam ou guttav. Ce terme de Sukadu est appliqué à Kaksidi égale ment, dont le nom assyrien véritable est Tartahu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nos assimilations de kakkab ban à Sirius, et de gir à Antarès, viennent d'être adoptées aussi par le P. Epping.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Bosanquet d'Oxford avait cru voir dans le Dilgan la Chèvre

horizontiques sont la grande étoile a de la Grande Ourse, le Dragon, Cephée Cassiopée, et jadis aussi la Lyre Vega!. Et comme le Kaksidi est circompolaire au dire des Chaldéens, il ne pouvait pas se lever, ni héliaquement, ni autrement. Le verbe napah, « qui est employé en parlant de cet astre, ne peut

a Aurigac. Mais cet astre n'a jamais été dans les catégories que fixe le texte cunéiforme; son apparition héliaque au mois de nisan ne saurait seule prévaloir contre la difficulté signalée. Ainsi sont forcément exclues pour le Kaksidi toutes les étoiles qui, comme Sirius et Antarès (!), ne sont ni circompolaires ni australes, et qui, dans l'antiquité avaient une déclinaison boréale ou australe de moins de 55°.

Par contre, l'a du Phénix, qui a une latitude australe de 40° 30' et aujourd'hui (1890) une longitude de 44°, était dans le colure du Capricorne vers 2408 av. J.-C. Il avait alors une déclinaison australe de 64°, il était donc invisible au nord de 26° de la latitude terrestre boréale. Vers 1460, il commença à poindre sur l'horizon de la Chaldée, et seulement dans la première moitié du x° siècle avant l'ère chrétienne, il fut visible à Babylone. Tout cela correspond aux données du problème, et l'étoile du Phénix semble être l'étoile de Dilgan. La seule objection qu'on pourrait faire, c'est que cet astre ne s'élevait héliaquement que vers le commencement de mai, un peu tard pour le nisan. Nous avons donc pensé à l'a de la Grue qui a une latitude australe de 33° et qui, vers 2350, était dans le colure du Capricorne et ne se levait que d'un degré et demi environ sur l'horizon de Babylone: il reparaissait en mars.

Quant au Kaksidi, désigné comme étoile des Phéniciens tout comme Dilgan, une seule étoile en dehors de l'a du Dragon qui est dans la catégorie de la Polaire, pourrait ètre substituée et c'est Canope. Cette possibilité, d'ailleurs très petite, changerait naturel-lement la traduction du passage cité; mais c'est très invraisemblable.

<sup>1</sup> Cette étoile, qui un jour sera près du pôle boréal, n'était plus circumpolaire pour Babylone depuis le sixième millennium avant l'ère chrétienne.

donc pas dire se lever »; il ne peut donc, en outre,

être question « des jours » où se lèverait « une étoile qui ne se lève jamais, mais bien des mers où l'étoile polaire est élevée au-dessus de l'horizon » 1.

Voilà ce que nous avions à dire au sujet de Mercure.

La tablette dont nous donnons la traduction débute par des observations des apparitions, levers, couchers, oppositions et disparitions de la lune. Ce sont des chiffres suivis souvent de leurs subdivisions sexagésimales. On en trouve d'analogues dans les tablettes des Arsacides, quatre siècles plus tard. Le P. Epping a tenté d'interpréter ces nombres, en les réduisant en minutes, avec une précision qu'on ne pourrait supposer aux contemporains de Cambyse. Ces indications sont suivies des signes na, abréviations pour namaru, dans le sens de « visibilité, apparition », de su, idéogramme pour eribu « coucher », lal, idéogramme pour «opposition», sitqulu «opposition lors de la pleine lune », mi iklitu « obscurité après la pleine lune», où pour les Hindous commence le kālapaksha, ou « la moitié noire ». Il y a en

Il s'agit du passage d'un texte, où il est dit que les Assyriens pêchaient dans les mers où le kaksidi s'élève haut sur l'horizon, ce qui ressemble au cuivre. J'ai cru y voir l'ambre et une indication sur les caravanes terrestres qui cherchaient le succin sur les bords de la Baltique. Le mot ērā sert aussi pour désigner «la pierre des bracelets».

L'étoile a de la Petite Ourse, qui sera toujours circompolaire pour l'horizon de Paris, ne l'était pour Babylone que depuis 4100 av. J.-C. Vers l'an 1000, elle avait la même déclinaison de 72° que l'hélice de la Grande Ourse.

34

outre des signes sous-entendus et notés seulement dans l'énumération des phénomènes arrivés au mois de nisan, tels que si, la réapparition de la lune après la néoménie, tab, expliqué par hamata « poindre », et div qui indique la phase lunaire, exprimée par nipha « le comble » soit de l'obscurité, soit de la lumière : ces niphi ou « combles » sont opposés aux riba « les quarts ».

Mais ce qui est surtout énigmatique, ce sont les nombres entiers et leurs coefficients. Quelquefois ce sont des heures qui doivent être sous-entendues; d'autre part, ce sont les u'ou disques lunaires ou solaires, ou bien des heures qui équivalent à peu près aux u ou empans. Les heures sont quelquefois comptées à partir de midi, quelquefois à partir du coucher du soleil, mais ces dissérentes appréciations sont constantes pour le même ordre d'idées. Mais, pour être dans le vrai, le problème n'est pas encore résolu dans son entier, et rien ne justifie mieux notre doute à ce sujet que les traductions des tablettes arsacides que le P. Epping a tentées. Il n'a traduit que le mois de nisan d'une seule année, et, pour la tablette de Cambyse, il a renvoyé les lecteurs de la Zeitschrift für Assyriologie à son livre intitulé: Astronomisches aus Babylon.

Dans cet excellent travail, on lit (p. 152), pour traduire les signes assyriens : 20° 30′ tal.

Am 1 des Abends ist die Mondsichel 2° 30′ (44′) [faute d'impression pour 1 22 ] sichtbar vollständig.

Est-ce que c'est une faute d'impression pour « voll-

UN ANNUAIRE ASTRONOMIQUE BABYLONIEN. 525 ständig sichtbar »? On ne comprend rien, ni des degrés ni de la rédaction en minutes temporaires; d'ailleurs (44') est une faute.

Nous proposons simplement:

Le 1<sup>er</sup> nisan (la lune) reparaît 20<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> (après la néoménie).

Puis on lit : 121 10  $\delta u$ ; 12 8,40 lal. Le P. Epping traduit :

Am 13 geht der Mond 10° 10' [le texte porte 1,10] (4<sup>m</sup>40) vor Sonnenaufgang unter: aber am 13. 8° 40' (34' 40) vor Sonnenuntergang auf, etc. Nous traduisons:

Le 13 (la lune se lève) 1<sup>h</sup> 10<sup>m</sup> avant le coucher (du soleil); le 13, 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup> (après midi), opposition (pleine lune).

D'après les propres calculs du P. Epping (A. B., p. 18), la pleine lune du 13 nisan de l'an 189 arriva le 6 avril à 7<sup>h</sup> 11<sup>m</sup> du soir. Le reste est à l'avenant : le texte de l'an 189, nisan ferait ainsi : 26 15 kur. Le P. Epping traduit :

Am 26 des Morgens ist die Mondsichel noch 15° (1<sup>h</sup>) sicht bar. Nous proposons:

Le 26 (la lune) rejoint (le soleil, c'est-à-dire disparaît) à 15 heures.

Le signe kur est kasadu « trouver, rejoindre », qui se trouve souvent dans les textes astrologiques, mais la question se pose autrement pour ceux de Cambyse. Tandis que dans les documents plus récents le chiffre mis après la date ne dépasse jamais 24, le texte persochaldéen nous donne généralement un nombre supérieur, et le mot kur manque. Au contraire, notre tablette porte pour le mois de nisan.

28 dir ina 16, tandis que nous lisons pour le mois de marhesvan : 26 26. La 26° heure du 26 serait la seconde du 27. Il y a donc autre chose à comprendre dans ces données, et nous croyons qu'il faut traduire :

Le 28 nisan, disparition Vadir égal à adaru 16 heures (avant la néoménie).

Les calculs confirment notre traduction.

Mais, nous le répétons, le problème n'est encore nullement résolu dans son ensemble, et il se peut très bien que pour les données lunaires, une solution très simple à comprendre l'résoudrait toutes les questions.

Le premier jour du mois dans le calendrier chaldéen est marqué ou par 10 ou par 30. Dans le premier cas, le mois précédent n'avait que 29 jours, et

¹ Ce sont sans doute ces difficultés qui ont engagé le P. Eppin à ne pas insister sur une traduction de cette partie du texte. Même une sachliche traduction était impossible. Ce serait ici le 28, à 16 ou 1° 4′, que la lune avait encore été visible avant de disparaître. La réduction du degré à 4 minutes de temps nous paraît indiquée pour les ascensions droites et les longitudes terrestres, mais elle est hors de propos quand il s'agit du cours de la lune, et astronomiquement fausse. Le degré pour le mouvement de la lune n'est pas de 4 minutes, mais d'une heure et trois quarts, en moyenne, et comme c'est une moyenne en réalité fort variable, personne n'a songé à convertir les degrés parcourus par la lune en minutes temporaires.

la date du P. Epping pour le 1 nisan de l'an 7; c'est le 6 avril 523 avant J.-C. 1.

Ce fait découle de l'éclipse du 14 tammuz qui eut lieu le 16 juillet de cette année. Cambyse mourut au mois de nisan de son année 9 au plus tard, c'està-dire en avril 521 avant J.-C.; le mage faux Smerdis était déjà roi depuis le mois de mars, et régna jusqu'en octobre de la même année. Darius, dont les documents descendent jusqu'à l'élul de sa trente-sixième année, régnait donc encore en septembre 485 avant J.-C.; mais il a dû mourir bientôt après, car la guerre de Salamine était déjà terminée le 2 octobre 480, date de l'éclipse solaire citée par Hérodote.

Le règne de Cambyse à Babylone remonte jusqu'en septembre 530; Cyrus vivait encore en décembre 529 (voir Str. Camb. n° 81). Le premier document de Cyrus daterait, par conséquent, du mois d'octobre 539, où Nabonid régnait encore, selon la chronique acceptée jusqu'aujourd'hui. La discussion des difficultés que soulève cette question devra être réservée à un autre travail : il nous a paru utile d'indiquer dès aujourd'hui la découverte importante qui consiste dans la fixation définitive des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En effet, 29 + 29 + 30 + 14 = 102; 197 - 102 + 1 = 96, le 6 avril.

règnes de Cambyse et de Darius, et qui confirme les données reçues même dans les livres d'école.

Nous faisons maintenant suivre la première truduction intégrale du texte :

TEXTE DE CAMBYSE (Strassmaier), nº 400.

An 7 de Cambyse, roi de Babylone, roi des pays.

Nisan, le 1<sup>er</sup> après la néoménie la lune reparaît

dans l'heure....après le lever du soleil (le passage est
mutilé)

la nuit du 13, phase; à 9 heures, opposition (pleine lune) le 13, 2 heures après le coucher du Soleil dans la nuit du 15, changement à 8<sup>h</sup> 30<sup>m</sup>, obscurité le 15, 7,40, lever

le 28, changement, disparition 16 heures (avant la néoménie)

Iyar, le 30, à 20,3 (visible)

le 12, à 8,20, coucher

la nuit du 14, à 1, opposition

le 14, à 1,40, lever

la nuit du 15, à 14,30, obscurité

le 27, 21 heures (avant la néoménie), disparition.

Sivan 30, à 18,30 visible

la nuit du 14, 9,30, opposition

le 14, à 4 heures, coucher

la nuit du 15, à 5, nuit

le 14, à 8,30, lever

le 27, à 24, disparition

Tammuz, le 1<sup>cr</sup>, à 27, visible

le 13, à 11, coucher

la nuit du 14, à 4, opposition

la nuit du 15, à 8,30, nuit

le 27, à 15, disparition

Ab, le 30....

le 14, à 3,30, coucher

la nuit du 15, à 2 ..... le 15, à 11, lever la nuit du 16, à 7,30, nuit le 27, à 22,30, disparition Elul, le 1<sup>er</sup>, à 15,40, visible le 13, à 11, coucher le 14, à 4, lever la nuit du 15, à 1,20 opposition la nuit du 16, à 8,30, nuit le 28, à 1,5, disparition Tisri, le 1<sup>er</sup>, à 16,40, visible le 13, à 6,30, coucher la nuit du 14, à 7,30, opposition le 14, à 12, lever la nuit du 15, à 3, nuit le 18, à 22, disparition Marhesvan, le 30, à 12,40, visible · le 13, à 15, coucher le 14, à 5, lever le 15, à 1, opposition la nuit du 16, à 14, nuit le 26, à 26, disparition Cislev (détruit) Tebet.....

la nuit du 14, à 5.....
la nuit du 15, à 10,30, nuit
le 27, à 24, disparition
Sebat, à 22, visible
la nuit du 13, à 17(?) 30, opposition
le 13, à 4,40, lever
la nuit du 14, à 1,40, nuit
le 14, à 7 heures, lever
le 27, à 27, disparition

Adar, le 30, à 15,30, visible
le 12, à 10,30, coucher
la nuit du 13, à 5,20, opposition
le 13, ni coucher ni lever
la nuit du 14, à 10, nuit
le 26, à 23, disparition; reparaît le 27, à 12
Véadar, le 1<sup>er</sup>, à 19, visible
la nuit du 13, à 2,30, opposition
le 13, à 5,20, coucher
la nuit du 14, à 3, nuit
le 14, à 5,40, lever
le 27, à 21, disparition.
(En marge, quelques remarques illisibles.)
L'an 7, le 22 ab (22 août, -522).

Jupiter disparaît (héliaquement) en avant de la Vierge (Kihal).

Le 22 elul (21 septembre), il reparaît en arrière de la Vierge.

Le 27 tébet (23 janvier, -521), il s'avance en avant de la Balance (Nur).

Il y a un second adar (13° mois). L'an 8, le 8 iyar (19 mai), il rétrograde au-dessous de la Vierge.

Le 4 elul (21 septembre, -521), il disparaît en arrière de la Balance.

L'an 7, le 10 sivan (12 juin), Vénus disparaît dans la tête du Lion.

Le 27 sivan (29 juin), à l'est (le matin), elle reparaît audessous du Cancer.

Le 8 adar (5 mars), au matin, elle disparait en avant de la queue de Me?

1 Cette indication pourra nous mettre sur la voie de l'explication des chiffres accompagnant les levers et les couchers. L'interprétation la plus naturelle est que la lune s'est levée et s'est couchée juste en même temps que le soleil s'est couché et s'est levé.

Il y a un second adar. L'an 8, le 13 nisan (6 mai), elle reparait le soir au-dessous du Char (Denebola).

L'an 7, le 3 elui (2 septembre), Saturne disparait au-dessous de la Vierge.

Le 13 tisri (12 octobre), il reparaît en arrière de la Vierge.

Il y a un second adar. L'an 8, le 29 ab (16 septembre, -521), il disparait.

L'an 7, le 28 iyar (1er juin), Mars se couche en avant des Gémeaux.

Le 13 elul (12 septembre), il reparait dans le pied du Lion.

Il y a un second adar. L'an 8, le 12 ab (30 août, -521), il rétrograde.

L'an 9, le 9 iyar (20 mai, -520), il disparait en arrière de Régulus.

L'an 7, le 1<sup>er</sup> tammuz (3 juillet), la Lune paraît 3 empans en arrière de Mercure.

Le 24 elul (23 septembre), Vénus paraît au-dessous de Mars (? un peu esfacé).

Le 23 tisri (22 octobre), dans la Balance, Jupiter est en arrière de la Lune de 3 empans.

Le 29 tisri (28 octobre), dans la Balance, Vénus, du côté du nord, touche de 2 doigts à Jupiter.

Le 12 tisri (11 octobre), Saturne est en avant de Jupiter d'un empan.

Le 11 tisri (10 octobre), Mars est en avant de Jupiter de dixièmes d'empan.

Le 2 marhesvan (22 octobre), Saturne passe au-dessous de Vénus de 7 dixièmes (d'empan).

Le 5 tébet (3 janvier), Mercure est près de Vénus d'un demi-empan.

L'an 7, dans la nuit du 14 tammuz (16 juillet, -523), à une dihorie et deux tiers (3<sup>h</sup> 20<sup>m</sup>) après la nuit tombante, la Lune

fut éclipsée. Dans le maximum de l'éclipse, la moitié du diamètre sut invisible, entamée par le nord.

Dans la nuit du 14 tébet (10 janvier, -522 avant J.-C.), à deux dihories et demie avant le matin (5 heures), diamétra-lement (totalement) la lune sut éclipsée. Dans le maximum de l'écripse, le midi et le nord surent absolument invisibles.

#### LES PRONOMS

# DÉMONSTRATIFS ASSYRIENS ŠÛ ET ŠÂŠU,

PAR

#### M. FR.-V. SCHEIL.

Nul n'ignore qu'en assyrien, parmi les pronoms personnels, il y a des pronoms séparés sujets, comme anâku, atta, atti, šû, šî, etc., et des pronoms séparés régimes comme a'âši, i'âši, nâši, šâšu, šâša šâšunu, etc.

Cette dernière classe est spéciale à l'assyrien. Les autres langues sémitiques ne la connaissent pas.

D'autre part, le pronom personnel séparé sujet de la 3° personne :  $\delta \hat{u}$  au masc. sing.,  $\delta \hat{i}$  au fém. sing., peut aussi jouer le rôle d'un pronom démonstratif, fait qui se rencontre rarement dans les autres langues sémitiques.

L'assyrien lui réserve un sort en rapport avec son origine en ne l'employant qu'au cas direct, et il emprunte, ce que ne peuvent faire les autres langues sémitiques, à sa classe de pronoms séparés régimes, un démonstratif corrélatif à šû, spécial pour les cas indirects: šâšu (pron. pers. séparé régime de la 3° pers.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi appelés par opposition aux pronoms personnels suffixes régimes du verbe ou du nom -šu, -ši, -ka; -ani, -îni, -kunu, etc.

šû et šûšu sont dans le même rapport comme pronoms démonstratifs que comme pronoms personnels.

I

### Exemples:

alu šû enah, I, 27, 2, 2; alu šû labir, IV, 50, a, 1; amelu šû ibaluţ, IV, 29, b, 52; tamdum šî galtat, IV, 26, a, 49, etc.

## On pourra objecter:

alu šû aṣbat, V, 69, 21; êkallum-šî...arṣip, Assurn., II, 5; alu šû ikšud, Chron., IV, 1; êkallu šî ina labana aqṣur, Assurn., II, 134, etc.; Enuma aṣru šû uṣalbaru, IV, 44, Rev., 10.

Or précisément parce que dans ces exemples le régime placé avant le verbe est employé au nominatif<sup>1</sup>, le pronom démonstratif suit la fortune du substantif et s'emploie pareillement non sous la forme régime, mais sous la forme sujet; loin de l'infirmer, ceci corrobore notre thèse.

Par conséquent, dans Z. A, IV, 290, Dupl. de I, 7, 8, f. on ne saurait lire avec M. Bezold sîr bîti sû, mais plutôt sîr bîtisu avec M. Delitzsch, Gram., p. 198.

Dans ces cas, l'esprit envisage réellement l'objet comme sujet en le soustrayant à l'index du verbe : «Cette ville, je (l') ai prise; urbs ista, (eam) cepi», et le vrai régime n'existe que mentalement.

La lecture mâta šû emid., II, 65, 26 peut se soutenir grammaticalement, mais l'analogie des deux exemples suivants indique plutôt un pronom possessif: V, 55, 41. Šarra Elamti itemid mâtisu; Assurb., II, 82, Ultu Iakinlâ šar Armadda emêdu mâtisu, où mâta šû serait fautif.

Le texte IV, 54, I, 12 est à lire ainsi: Ana elî ša šarru bîli'a temê iškunannî umma: « Têm ša Arabi ma'a tašimmû šupra » alakti šî: « Ultu... ». « Quant à cet ordre que le roi mon maître m'a donné: « Mande « tout ce que tu as entendu sur les Arabes, » telle est l'affaire: « Après que . . . . ».

Têmên alisu de Sarg. Taur. 91 est simplement une faute pour têmên aliya, de même țib mâtisu (Asarhad. Prism. A et C, IV, 26) pour țib mâtisunu.

Ce sont les fautes les plus communes des inscriptions; on trouve :

al šarrutiya akšud pour al šarrutišu... (Salm. Mo., II, 90);

alânišu akšud pour alânišunu akšud (Salm. ob. 173); uštešera kibsišunu pour uštešera kibsišu (Salm. Bal., V, 6; cf. Ibid., VII, 3);

Asitâte ša qaqqadîšu....arşip pour asîtâte ša qaqqadê ou ša qaqqadê šunu (Salm. Mo., II, 53), etc.

Dans ina ûmešu, ina ûmešu, Chron., II, B. 22; II, 66, 16, il n'est pas question du pronom démonstratif, mais d'une particule matériellement semblable, transcendante par rapport aux cas, genre te nombre, comme šuma, uma. Voir Delitzsch, Gram.,

\$ 55 a, AW.; p. 208. Le sens même en est d'une nuance différente; elle est plus que démonstrative, elle affirme l'identité.

Toutefois il est loisible de voir le pronom possessif dans V, 61; IV, 35.

Ina ûmišu ša Nabû-abil-idinna.

D'autre part, il est évident que ina arhi sû (As., III, 2) est une faute pour ina arhi Dûzu.

#### II

Sâsu est appliqué aux cas indirects, accusatif et génitif.

### Exemples:

. .:

matima nišê ašibut alu šášu (I, 7, f. 24); urru u mušu, ana epeš ali šášu (Sarg. Cyl., 43) akpud;

anu šûšub ali šâšu (Ibid., 49); Kasap eqlê ali šâšu (Ibid., 51); cf. encore 1. 75, etc.; alî ali u bîti šâšu (V, 64, 11 a).

Par conséquent, dans Nabû-bal-iddin (V, 60; III, 20), la lecture Šâšu u sîmâtisu...innamir serait fautive, pour bušû, etc.

#### III

Corrélativement à šû, šî pron. dém. sing. pour les cas directs et šâšû pron. dém. sing. pour les cas in-

PRONOMS ASSYRIENS ŠU ET ŠĀŠU. 537 directs, correspond un double pluriel d'un emploi analogue.

Le pluriel de šû, šî serait šunu, šina, applicables aux cas directs: il n'en existe pas d'exemple à notre connaissance. Celui que Delitzsch cite (Gram., \$ 57) murâni... esir, lû addišunu, murânišunu ana mâdiš ušalidi (Layard, 44, 16) est douteux.

Cf. Ibid., 14 maršisina ana mâdiš ušalidi, Assurn. Chasse., I, 21. Sugallâtešunu ikşur, ušalid, maršisunu ....imnu.

A šāšu correspond au pluriel šunūti, šināti et non pas šāšunu, šāšina (Haupt, Akk. spr., p. xxxvi), et ces pluriels accompagnent toujours des cas obliques.

```
marê Bâbilu šunûti (Sm. AA., 153, 22, 25);
abullî šinâti (I, 56, 5, 64); Id. (Ibid., 6, 19);
ubanât šadî šinâti (I, 30, a, 51);
ana mî šunûti (IV, 22, b, 12);
bâbâti šinâti (I, 67, a, 30);
```

Si šunûti, šinâti des cas indirects correspond réellement à šunu, šina des cas directs, il s'ensuit qu'il y a un rapport plus intime qu'on ne le croit généralement entre šû et šâšu.

Šuašu, qui varie avec šuatu ( ) V, 3, 2, semble être bien distinct de šâšu.

FR. V.-SCHEIL O. P.

## NOUVELLES ET MÉLANGES.

## SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1890.

La séance est ouverte à 4 heures et demie sous la présidence de M. Barbier de Meynard, en l'absence de M. Renan, empêché.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 mai dernier, dont la rédaction est adoptée.

M. le Prési lent communique à la Société une lettre du Directeur général de la statistique de la Plata demandant l'échange des publications de la Société contre l'Annuaire statistique de la province de Buenos-Ayres. Le Conseil, considérant que les travaux de statistique sont en dehors des études de la Société, regrette de ne pas pouvoir acquiescer à cette demande.

Par une lettre en date du 11 juillet dernier, M. Schiaparelli, bibliothécaire de l'Académie dei Lincei de Rome, demande l'échange du Journal usiatique contre les comptes rendus de cette Académie. Le Conseil, considérant que ces comptes rendus renserment souvent des mémoires orientaux, et rentrent par là dans le domaine des travaux de la Société, autorise l'échange proposé.

M. Rubens Duval annonce que la bibliothèque de la Société vient de s'enrichir d'une nouvelle collection de livres gràce à la libéralité de son président honoraire, M. Barthélemy Saint-Hilaire, qui s'est dessaisi en sa faveur des livres orientaux faisant partie de sa propre bibliothèque. Ces livres tous élégamment reliés et au nombre de cent vingt, sont, pour la plupart, relatifs à l'Inde et seront utilement consultés par les membres de la Société qui s'occupent de cette

branche des études orientales. M. Barthélemy Saint-Hilaire, dans la lettre qui accompagne sa donation, signale surtout à l'attention des travailleurs plusieurs mémoires et brochures, devenus aujourd'hui introuvables, et qu'il a fait réunir en volumes. M. Sylvain Lévi communique à la Société le relevé succinct qu'il a fait de ces livres. Des remerciements sont votés à M. Barthélemy Saint-Hilaire; M. le Président est chargé de lui transmettre l'expression de la reconnaissance de la Société.

M. Oppert fait une communication sur un document assyrien publié par le P. Strassmaier et relatif à une éclipse de lune, qui confirme pleinement les données de l'Almageste sur ce sujet. (Voir ci-dessus, p. 511.)

M. Barbier de Meynard présente à la Société, de la part de M. le Directeur de l'Imprimerie nationale, deux magni fiques volumes, contenant le Tezkèreh-i-Evlià ou Mémorial des Saints, en turc oriental et en caractères ouïgour, publié avec une traduction française par notre regretté vice-président feu M. Pavet de Courteille. Cet ouvrage honore à la fois le savant, qui a donné une nouvelle preuve de sa profonde connaissance des dialectes turcs, et l'Imprimerie nationale, qui, en le publiant, a enrichi la dernière Exposition universelle d'un chef-d'œuvre de plus. La reproduction du texte par l'héliogravure et l'imitation en couleur d'un beau frontispice oriental ajoutent à la valeur scientifique du livre le mérite d'une exécution parfaite et d'un goût achevé. Le Conseil vote des remerciements à M. Doniol et au personnel de l'Imprimerie nationale.

La séance est levée à 6 heures.

### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par l'India Office: Indian Antiquary. December 1889, April-June, July, August-October 1890. Bombay, in-4°.

— Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LVII, II, n° V, 1888. Calcutta, 1890, in-8°. — Vol. LVIII, part I,

35

IMIBINIBIL NATIONALE.

supplément 1889. — Vol. LXIX, part I, n° 1 et 2; part II, n° 2 et 3.

Par l'India Office: Proceedings... January-March 1890. Calcutta, in-8°.

— Archæological survey of Mysore. Inscriptions at Gravana Belgola, by B. L. Rice. Bangalore, 1889, in-4°.

Par le Gouvernement hollandais : Bijdragen V, V, III et IV de Aflevering. S'gravenhage, 1890, in-8°.

- Notulen, XXVII, IV, 1890. Batavia, in-8°.
- Tijdschrift, XXXIII, 5 et 6. Batavia, 1890, in-8°.
- Dagh-Register, anno 1661. Batavia, 1890, in-8°.

Par l'Académie de Saint-Pétersbourg: Mémoires, t. XXXVII, n° 6 et 7. Saint-Pétersbourg, 1890, gr. in-4°.

Par M. le Directeur de l'Imprimerie nationale: Tezkerèh-i-Evlià « Le Mémorial des Saints », reproduit et traduit sur le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque nationale, par A. Pavet de Courteille. Paris, 1890, 2 vol. in-fol.

Par le Ministère: Revue des travaux scientifiques, tome IX, n° 12, Xl-4, 1890, in-8°.

— Excursions et reconnaissances, XIV, n° 32. Saïgon, 1890, in-8°.

Par la Société: Proceedings of, the Royal Geographical Society, July-November 1890. London, in-8°.

- Journal asiatique, avril-juin et juillet-août 1890, in-8°.
- Bulletin de la Société de géographie, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres, 1890, in-8<sup>e</sup>.
- Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Hest III. Leipzig, in-8°.
- Revue archéologique, mai-juin, juillet-août, septembreoctobre 1890. Paris, in-8°.
  - Revue africaine, 1er trimestre, 1890. Alger, in-8e.
  - Revue des études juives, avril-juin, 1890, in-8°.

Par les éditeurs: The Orientalist. Vol. V, part I and II. Kandy, Ceylon, 1890. Paris, in-4°.

— Journal des Savants, avril-octobre 1890. Paris, in-4°.

Par les éditeurs: The American Journal of philology, July 1890. Baltimore, in-8°.

- Polybiblion, parties technique et littéraire. Juillet-septembre 1890.
  - Le Globe, janvier-avril et juillet 1890, in-8°.
  - Bulletin de l'Institut égyptien. Le Caire, 1890, in-8°.
  - Mittheilungen ... in Tokio. July 1890. Yokohama, in-4°.
  - Revue critique, nº 26-29, 31-37, 40-46. Paris, 1890.
- Recueil de l'Académie de Tarn-et-Garonne, 1890. Montauban, gr. in-8°.
- The American Journal of archæology. March-June. Boston, 1890, gr. in-8°.
- Proceedings of the American Oriental Society, May 1890, in-8°.
- Bolletino, 1890, no 109-117, indice. Firenze, in-8°. Par les auteurs: Dr. H. Fritsche, On chronology and the construction of the Calendar, which special regard to the Chinese computation of time, compared with the European. Saint-Pétersbourg, 1886, in-8°.
- E. Drouin, Notice sur quelques monnaies bilingues sassanides (extrait de la Revue numismatique, 1890). Paris, in-8°.
- Baron Ouslar, Ethnographie du Caucase, V, langue lakse (en russe). Tiflis, 1890, in-8°.
- Le P. Antoine Salhani, La Chronique de Bar Hebræus en arabe. Beyrouth, 1890, in-8°. Contes arabes.
- Discours prononcés à la séance générale du Congrès de géographie, le samedi 31 mai 1890, par MM. Maunoir et L. Bourgeois. Paris, in-8°.
- E. Chavannes, Le Traité sur les sacrifices fong et chan de Se-ma-tsien, traduit en français. Péking, 1890, in-8°.
- Rubens Duval, Lexicon syriacum de Bar-Bahlûl, 2º fascicule. Paris, 1890, in-4°.
- A. Seidel, Praktische Grammatik der neupersischen Sprache. Leipzig, in-12.
- C. Schiaparelli, L'Arte poetica di Abu-l-Abbâs Ahmad ben Yahyà Tha'lab secondo la tradizione di Ubaïd Ullâh

Muhammed ben 'Imrân ben Mûsâ al-Marzubâni (extrait des Actes du 8° Congrès international des orientalistes à Stockholm et à Christiania). Leyde, 1890, in-8°.

Par les auteurs: P. G. de Möllendorff, Essay on Manchu litterature (extrait de China Branch of the Royal Asiatic Society), in-8°.

- René Basset, Documents musulmans sur le siège d'Alger en 1541. Paris, 1890, in-8°.
- C. de Harlez, I-li, cérémonies de la Chine antique avec les extraits des meilleurs commentaires, traduit pour la première fois. Paris, 1890, in-8°.
- A. de Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du jour, 14°, 15° et 16° livraisons. Florence, 1890, in-4°.
- G. Devéria, La Frontière sinno-annamite, description géographique et ethnographique, d'après les documents officiels chinois, traduits pour la première sois. Paris, 1886, gr. in-8°.
- Barbier de Meynard, Dictionnaire turc-français, 8° et dernier fascicule. Paris, 1890, gr. in-8°.
- Ghalib Edhem, Essai de numismatique ottomane (en turc). Constantinople, 1890, gr. in-8°.

Par la Société biblique : Kitâb mizan el-haqq, in-8°.

- Ed. Steere, Swahili tales. London, in-8°.
- Gondi grammar and vocabulary, by Rev. N. D. Williamson. London, 1890, in-12.
  - Hymnes in the Tenni or Slavi language, in-12.
- A Nishga version of common prayer. London, 1890, in-12.
  - Lessons and prayers in Tenni or Slavi. London, in-12.
  - Common prayers in Cree. London, in-8°.
  - Dakota prayers. London, in-12.
- Introductory Handbook of the Yao language, by A. Hetherwick. London, 1889, in-12.
  - Saint John in Zimshian. London, 1889, in-12.

## SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1890.

La séance est ouverte à 4 heures, sous la présidence de M. Renan.

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance; la rédaction en est adoptée.

Il est procédé au renouvellement de la Commission du Journal. M. le Président rappelle que cette Commission se composait de MM. Senart, Maspero et Zotenberg, et qu'il y a lieu de procéder au remplacement de M. Senart, devenu membre de droit de la Commission par le fait de son élection comme vice-président de la Société. A l'unanimité, M. Oppert est désigné à la place de M. Senart; MM. Maspero et Zotenberg sont réélus.

M. le Président fait observer que le Conseil de la Société doit être complété par l'adjonction de trois nouveaux membres, MM. Senart, Clermont-Ganneau et Drouin étant devenus membres de droit, le premier en sa qualité de vice-président de la Société et les deux derniers comme membres de la Commission des fonds. Le Conseil nomme membres du Conseil, jusqu'à ratification de l'Assemblée générale:

MM. Cordier; de Rochemonteix; Dieulafoy.

Sont élus membres de la Société :

MM. Moïse Schwab, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, cité Trévise, 14, présenté par MM. Renanet Barbier de Meynard;

DUTREUIL DE RHINS, géographe, rue de Tournon, 4, présenté par MM. Hamy et Barbier de Meynard; René Worms, élève de l'École des hautes études, agrégé de philosophie, rue Quincampoix, 35, présenté par MM. J. Darmesteter et Barbier de Meynard;

- MM. MEILLET, élève de l'École des hautes études, agrégé de grammaire, boulevard Saint-Michel, 24, présenté par MM. J. Darmesteter et Sylvain Lévi;
  - Roque Ferrier, chancelier du Consulat de France à Tauriz, présenté par MM. Barbier de Meynard et Houdas;
  - le rabbin Simonson, à Copenhague, présenté par MM. J. Derenbourg et Barbier de Meynard;
  - l'abbé A.-J. Delattre, à Louvain, rue des Récollets, 11, présenté par MM. Drouin et Halévy;
  - DE LAVALLÉE-PONSSIN, place Vendôme, 12, présenté par MM. de Harlez et Sylvain Lévi;
  - Ferdinand Hérold, ancien élève de l'École des chartes, boulevard Saint-Germain, 132, présenté par MM. Sylvain Lévi et Sabbathier;
  - Louis Finot, archiviste paléographe, rue Monge, 68, présenté par MM. Sylvain Lévi et Sabbathier.

La demande d'admission faite par M. Çid Kâwi, interprète militaire à Gardhaïa (Algérie), est ajournée, le postulant n'ayant pas fourni les parrains exigés par le règlement.

- M. le sous-bibliothécaire fait la présentation des livres offerts à la Société. A cette occasion, M. Barbier de Meynard fait ressortir le mérite du Catalogue des monnaies ottomanes, par Ghalib Edhem, conseiller d'État à Constantinople. C'est un travail très sérieux, rédigé sur le plan et d'après les données de la numismatique moderne et qui serait digne d'être traduit, ou tout au moins analysé en détail.
- M. Cordier sait hommage à la Société des premiers sascicules des Archives qu'il publie en collaboration avec M. Gustave Schlegel, pour servir à l'étude de l'Asie orientale; il offre aussi sa Notice sur la Chine.
- M. Rubens Duval communique une lettre de M. Paul de Lagarde, professeur à l'Université de Gættingen, qui de-

mande l'échange de ses publications, dont le prix de vente est de 523 marks, contre une collection du Journal asiatique, dont le prix est de 1,000 francs, soit 800 marks. M. P. de Lagarde offre de payer la différence de prix, 277 marks, soit en argent, soit en livres. Le Conseil, prenant en considération l'avantage qu'il y aurait pour la Bibliothèque de la Société à possèder les travaux complets de M. de Lagarde, accepte l'échange en principe, mais à titre purement exceptionnel et à cause de la valeur scientifique de ces ouvrages. Il est fait observer, en outre, que la Société ne possède pas en fonds la collection complète de son journal, les premières séries étant épuisées. M. le bibliothécaire est chargé de s'enquérir du nombre des séries encore disponibles et de répondre à la lettre de M. de Lagarde.

M. Oppert donne lecture de deux communications: l'une sur la date du roi grec Kamnaskires qu'un texte astronomique assyrien fixe en l'an 225 des Séleucides, et la seconde sur le nom d'Isdubar Gilgamès que M. Pinches a lu sur un cylindre babylonien. (Voir ci-après, annexe n° 2, p. 553.)

M. l'abbé Quantin met sous les yeux de la Société des estampages d'une tablette assyrienne qui aurait été trouvée dans les fondations du temple de l'*Ecce Homo* (aujourd'hui couvent de Notre-Dame-de-Sion, à Jérusalem). « C'est une légende, ajoute M. l'abbé Quantin, qui doit disparaître, au lieu de tendre à s'accréditer; la brique a dû être apportée de l'Orient à Jérusalem. »

Il communique ensuite la traduction d'une tablette conservée dans la salle Dieulasoy au Musée du Louvre. Ce petit monument mentionne un roi Schilhak pour lequel il ne se trouvait pas de place dans la chronologie assyrienne. M. Oppert pense au contraire que ce roi doit prendre place entre les années 667 à 661, période pendant laquelle la chronologie a une lacune.

M. l'abbé Quantin présente en troisième lieu un contrat babylonien qui porte une date du règne de Nabonide. Mais les caractères en sont trop frustes pour qu'il ait encore pu le déchiffrer.

M. Sylvain Lévi traite du nom du roi Cœlobothras fourni par Pline. Une variante que donnent les manuscrits les plus anciens est Celebethonas. M. Lévi pense que cette leçon est la bonne et que ce nom est à identifier avec le nom bien connu de Çâlivâhana en passant par Çâlabadhana. Il croit donc devoir faire de Çâlivâhana le vainqueur des Çakas et le fondateur de l'ère de 78 de J.-C. (Voir ci-après, p. 547.) — M. Drouin fait des réserves sur cette dernière conjecture qui est en contradiction avec l'opinion généralement admise que l'an 78 est au contraire la date du couronnement du roi des Çakas, Kanichka, après sa conquête de l'Inde.

La séance est levée à 6 heures.

### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par l'Académie dei Lincei: Atti della Academia dei Lincei. Roma, 1890, petit in-4°.

Par l'India Office: Provincial Museum, N. W. P. and Oudh, August. 1883 to March 1888. Allahabad, 1890, gr. in-8°.

Par la Société: Journal asiatique, sept.-oct. 1890, in-8°.

— Comptes rendus de la Société de géographie, nº 14 et 15. Paris, 1890, in-8°.

Par les éditeurs: Polybiblion, parties technique et littéraire, novembre 1890. Paris, in-8°.

Par les auteurs: Phænizisches Glossar, von Dr. A. Bloch. Berlin, 1890, in-8°.

- G. Schlegel et H. Cordier, Toung pao ou Archives pour l'histoire de l'Asie orientale. Leyde, 1890, in-8°, tome I.
  - H. Cordier, Notice sur la Chine. Paris, 1890, in-8°.
- J. Oppert, Un annuaire astronomique chaldéen utilisé par Ptolémée. Paris, in-4°.
  - René Basset, Dialecte de Syouah. Paris, in-8°. E. Leroux.
- Si Habil Klarin m'ta el-Schott, Vocabulaire de la langue arabe parlée dans les pays barbaresques. Paris, 1890, in-8°.

#### ANNEXE No 1

AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1890.

## NOTES DE CHRONOLOGIE INDIENNE,

PAR

M. SYLVAIN LÉVI.

I

CALIVAHANA DANS PLINE (Hist. nat., VI, 104).

Pline, au livre VI de son Histoire naturelle, signale à l'attention des lecteurs certains noms de villes et de princes indiens qu'il se flatte d'être le premier à publier <sup>1</sup>. Les relations maritimes entre l'Égypte et l'Inde, abrégées par la découverte d'une route nouvelle, venaient enrichir les notions acquises jusque-là par les géographes, et ouvraient à la science gréco-romaine le sud de l'Inde, mal connu jusque-là. Le port de Muziris, sur la côte de Malabar, commençait à attirer les marchands et entrait en concurrence avec les ports auparavant plus achalandés du Konkan; il avait pris presque aussitôt tant d'importance que Pline note le nom du roi qui régnait sur le pays « au moment même où il rédige ce passage <sup>2</sup> ». Il s'appelait, à en croire la lectio vulgata des éditeurs, Cœlobothras. Précisément le Périple de la mer Érythrée mentionne un certain Kêprobotos, roi de Tyndis et de Muziris <sup>3</sup>. Pto-

<sup>3</sup> Périple, chap. 1.1v.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Quæ omnia nomina apud neminem priorum reperiuntur» (Ilist. nat., VI, 105, Detlefsen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Regnabat ibi, cum proderem hac, Cel.... (Ibil., 104).

lémée¹, d'autre part, désigne la ville de Karoura (Karur, près Trichinopoly) comme la capitale du roi Kêrobothros. L'accord des trois documents semblait décisif; une légère retouche rétablissait une parsaite uniformité de lecture. L'intervalle d'un siècle, écoulé entre Pline et Ptolémée, aurait pu créer quelque embarras; mais ne s'agissait-il pas, après tout, d'un titre dynastique transmissible à une série de souverains? L'âge incertain du Périple permettait de le rapprocher à volonté de Pline. Le scepticisme, il est vrai, n'en est pas moins autorisé; le trasic décrit dans le Périple marque un progrès longuement acquis sur le trasic connu par Pline, et Reinaud a pu attribuer avec vraisemblance l'ouvrage à la fin du 111° siècle ². L'accord des documents risque, en fin de compte, d'être factice ou accidentel.

L'édition la plus récente de Pline, celle de Detlessen (Berlin, 1866-1882, 3 vol.), mentionne une variante de Cœlobothras, empruntée au manuscrit E (codex Parisinus, lat. 6795). Ce manuscrit est le plus ancien des manuscrits connus où se rencontre le passage en question : les copies antérieures de l'Historia naturalis sont fragmentaires ou criblées de lacunes. Le manuscrit E date du 1x° ou du x° siècle et représente ainsi une vieille tradition. Le nom du roi y est écrit : Celebethonas. La main d'un correcteur a rétabli plus tard, au-dessus de cette forme, la lectio vulgata. J'ai vérifié moi-même cette lecture, puis j'ai pour la contrôler examiné plusieurs autres manuscrits de Pline à la Bibliothèque nationale. J'ai choisi au hasard, pour échapper à toute prévention, entre les manuscrits du xII°, du XIII°, du XIV° et du xV° siècle, un représentant de chaque série. Le manuscrit 6796 A (xII° siècle) porte: Celebethonas; de même le 6800 (xIV°) et le 6805 (xv<sup>e</sup>). Ces manuscrits ne sont pas pourtant des copies successives; leurs nombreuses divergences écartent cette supposition. La lecture Celebethonas ne saurait être

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ptol., VII, 1, 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoire sur le Périple (Acad. des inscript., t. XXIV).

une déformation graphique de Cœlobothras et ne s'explique pas comme une faute secondaire. L'entrée subreptice de la forme Cœlobothras suggère au contraire une hypothèse plausible; un lecteur érudit, frappé par une ressemblance extérieure et par l'analogie des données, aura rapproché, comme les éditeurs modernes, les trois noms mentionnés par Pline, Ptolémée et le Périple 1.

La restitution du nom indien transcrit par Pline sous la forme Celebethonas dépend en partie de la prononciation attribuée au c latin. Le c ne saurait être en effet dans l'espèce la copie en transcription d'un n grec; Pline nous avertit qu'il est le premier à publier ce nom, qu'il avait appris par des communications verbales avec des matelots ou des marchands. Jusqu'ici les latinistes admettaient comme une sorte de dogme la valeur d'une gutturale vélaire pour le c dans toutes les positions. M. Bréal, dans une étude récente<sup>2</sup>, a combattu cette doctrine; il estime que «le c devant un e a pris de bonne heure une prononciation plus ou moins palatale 3 ». L'e, voyelle sourde du latin, répond comme l'e ou l'o grecs, à la voyelle sourde a des langues indiennes. Nous sommes ainsi amenés à restituer une forme Câlavâdhana ou Çâlavâhana 4, doublet connu et authentique d'un nom illustre dans les fastes indiens : Çàlivànana. Un prince de ce nom fonde, selon la tradition brahmanique, un puissant empire

¹ C'est ainsi que Carl Müller, l'éditeur des Geographi Graci minores dans la collection Didot, rétablit dans le texte du Périple Κηπροδότρου, contre l'autorité du manuscrit et sur la foi du Κηροδόθρου de Pline (Geog. Gr. min., I, 296-297). — Peut-être aussi l'analogie du nom bien connu de Palibothra, mentionné plusieurs fois avant ce passage dans le livre VI, a-t-elle fourvoyé le scribe?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De la prononciation du c latin, dans les Mém. de la Soc. de linguist., t. VII, 2° fasc., 1890.

<sup>3</sup> Ibid., p. 152.

<sup>\*</sup> Une modification très légère et parfaitement autorisée par la paléographie permet de substituer au groupe th le groupe ch avec lequel il est confondu souvent dans la graphie du x° siècle; on arrive ainsi directement de Celebechonas à Çâlavâhana, le ch étant la transcription la plus exacte du h indien.

dans le Dekkan, entre le Vindhya et le royaume méridional de Pandya ou Pandion que Pline désigne comme le voisin de Celebethonas au sud de Muziris. Il avait fixé sa capitale à Pratisthana, sur le cours supérieur de la Godavari, à l'est des Ghats, mais assez près de la côte occidentale pour y exercer directement sa domination. Il passe pour le créateur d'une ère qui continue aujourd'hui encore à porter son nom et qui est la plus répandue dans l'Inde méridionale; le point de départ en est fixé au lundi 14 mars de l'an 78 après J.-C. en commémoration d'une grande victoire remportée sur les Çakas par Çâlivâhana. C'est presque le moment même où Pline compose son grand ouvrage; le livre VI de l'Histoire naturelle est écrit en 77 après J.-C. 1. L'accord du nom et de la date sont trop précis pour qu'on puisse se refuser à identifier le Celebethonas connu de Pline avec le Çâlîvâhana des Indiens.

L'existence de ce prince était jusqu'ici contestée ou niée par les archéologues <sup>3</sup>; on le considérait comme un ancêtre éponyme inventé après coup par la dynastie des Andhrabhrtyas. La paternité même de l'ère qui porte son nom lui était déniée en faveur des Çakas mêmes qu'il avait vaincus; M. Oldenberg a soutenu récemment que l'ère de 78 après J.-C. commémorait le sacre du grand roi Çaka Kanişka, sur la foi d'une seule inscription datée du vi° siècle, et postérieure de cinq cents ans à l'époque initiale de l'ère employée. Nous ne prétendons pas mettre ici en discussion l'origine indo-scythique de l'ère Çaka; nous nous contentons d'établir l'existence de Çâlivâhana en l'an 78 <sup>3</sup>.

Le nom de Çalivahana, s'il est acquis définitivement à la

Detlefsen, Index nominum, s. v. Cælobothras («anno 77 Muziri Indiæregnabat»).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Whatever opinion may be held as to the existence of a king named Çâlivâhana at the time when the era was established...» (Fleet, *Ind. Ant.*, 1883).

<sup>3</sup> Zeitschrift für Numismatik, Berlin, 1881; article réimprimé en anglais dans Ind. Ant., 1881.

chronologie, donne à l'histoire littéraire un point de repère précieux. La tradition bouddhique ainsi que la tradition brahmanique groupent autour de lui comme une académie de docteurs, de poètes et de savants. Le grand maître bouddhique Nâgârjuna lui adresse comme à son biensaiteur (dânapati) une Lettre amicale «suhṛllekhâ¹» conservée dans le canon tibétain et chinois, et «où respire l'affection sincère d'un proche parent²». Il protège et honore de royales largesses le grammairien Çarvavarman, auteur du Kâtantra; il préside à la compilation d'un gigantesque recueil de contes rédigé en paiçâcì, la Bṛhatkathâ de Guṇāḍhya; il signe luimême du nom de Hàla une délicieuse anthologie prâcrite, la Gâthâsaptaçatì. Son règne marque une époque dans l'histoire littéraire aussi bien que dans la chronologie.

La tradition indienne, si souvent dédaignée, reçoit ainsi d'un texte latin, rétabli dans son intégrité, une confirmation triomphante autant qu'inespérée. Il ne sera plus permis désormais peut-être de la traiter comme une quantité négligeable ou de la rejeter sans examen préalable. Elle mérite plus d'attention et plus d'honneur. La réaction qui se manifeste en faveur des idées indiennes sur le domaine védique finira sans doute par s'étendre à l'histoire indienne; on n'entendra plus peut-être répéter comme un lieu commun que l'Inde n'a pas d'histoire.

Le résultat que nous avons obtenu par un recours direct aux manuscrits de Pline semble promettre une moisson fructueuse si l'on applique cette méthode en détail aux textes classiques qui intéressent l'indianisme. Il serait avantageux de recueillir minuticusement les variantes de tous les noms historiques ou géographiques, si souvent embarrassants ou même inexplicables dans les éditions. Une collection critique des passages relatifs à l'Inde serait un véritable biensait pour les indianistes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Wenzel l'a traduite du tibétain dans le Journ. of Pali text Soc., 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I-tsing, trad. Fujishima (Journal asiatique, 1889, p. 422).

#### II

#### LA DATE DE VASUBANDHU.

La date de Vasubandhu est fixée en général au vi° siècle 1, mais le choix de cette date repose sur des combinaisons arbitraires, et M. Bühler, dans un travail récent 2, a pu révoquer en doute l'époque proposée et reculer par des raisons de sentiment Vasubandhu jusqu'au Ive siècle. Un document d'origine chinoise, confronté avec la tradition bouddhique et la tradition brahmanique, permet d'assigner définitivement Vasubandhu au vr siècle. La biographie de Vasubandhu, traduite en chinois par Paramartha (557-569) et analysée par Wassilief<sup>3</sup>, raconte la polémique grammaticale dirigée contre l'Abhidharma-koça de Vasubandhu par « un brahmane appelé Vasurâta, beau-frère de Bâlâditya dont il avait épousé la sœur, qui était maître des Tirthikas et très versé dans la science grammaticale». Le nom de Vasurâta est célèbre en effet dans l'histoire de la grammaire indienne; Vasurâta fut le maître de Bhartrhari, auteur du Vâkyapadîya; le commentaire de Punyarâja sur Vâk. 11, 490 le dit formellement; il explique les mots du texte gurundsmåkam « notre maître » par : tatra bhagavatâ Vasurâta guruṇâ mama. Un des plus savants grammairiens de l'Inde moderne, Tàrânâtha Tarkavâcaspati, rapporte la même tradition:

« Vasurâto pi Haraye svaçişyâya dadau punalı 5. »

1 Voir Kern, Buddhismus, II, 413 (517 Jac.).

- <sup>2</sup> Die Indischen Inschriften und das Alter der Indischen Kunst-Poesie, in Sitzungsb. d. Kais. Ak. d. Wiss. Wien, 1890, p. 79 et suiv. Les prétendues dates des traductions chinoises ne peuvent être admises sans un sérieux examen critique.
  - 3 Der Buddhismus, 215 et suiv.
- <sup>4</sup> Il faut nécessairement rétablir ainsi la forme transcrite par Wassilief Prâditya, et qui est impossible en sanscrit; pra et bâlo se transcrivent de même en chinois : po lo.
  - <sup>5</sup> Çabdartharatna cité dans Z. d. D. Morg. Ges., XIV, 566.

La date de Bhartrhari est fixée avec précision par le pèlerin chinois I-tsing qui raconte l'existence tourmentée du poète-grammairien et ajoute : « Il est mort il y a quarante ans 1. » I-tsing écrivit ses mémoires entre 691 et 695; la mort de Bhartrhari est ainsi portée aux environs de l'an 650. Vasurâta, son maître, l'a précédé d'une génération; l'époque de son activité grammaticale se place donc aux confins du vie et du vii siècle. Vasubandhu, au moment de sa polémique avec Vasurâta, était déjà au déclin de la vieillesse; peu de temps après il mourait à Ayodhyâ à l'âge de quatre-vingts ans. L'activité littéraire de Vasubandhu s'étend donc sur le milieu et la fin du vi siècle; la période la plus glorieuse de sa vie s'écoule, selon le biographe chinois, à la cour de Vikramâditya, père de Bâlâditya, que la Râja-taranginî fait régner de 517 à 559 après J.-C.; la même chronique place le règne de Bâlâditya de 559 à 596 2. Les deux chronologies s'accordent et reçoivent ainsi une égale confirmation.

## ANNEXE N° 2. LE PERSÉE CHALDÉEN, PAR M. J. OPPERT.

Qui est le héros de l'épopée découverte par George Smith, et qui contient le récit chaldéen du déluge? La question, posée il y a vingt ans, vient d'être résolue maintenant. Le personnage qu'on a cru retrouver dans les sculptures de Ninive et de Khorsabad, dans le guerrier gigantesque portant un lion sous son bras et une massue dans l'autre main, était le prototype d'un Hercule asiatique. D'autres y reconnaissaient le fameux Nemrod, célèbre guerrier et grand chas-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deux chapitres des Mémoires d'I-tsing, traduits par R. Fujishima (Journal asiatique, 1889, I, 433).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Shankar Pandit, Gaudavaho, Introd., p. LXXVI.

jour à un enfant qui devait lui être funeste. Néanmoins elle eut un fils d'un homme invisible. Les gardiens, craignant la colère du roi, jetèrent l'enfant du haut de la tour; un aigle le vit tomber, fondit sur lui, le retint dans sa chute, le déposa dans un champ où un cultivateur le trouva et l'éleva. Plus tard, il régna sur les Babyloniens sous le nom de Gilgamus.

L'auteur grec rappelle le mythe d'Acrisius et de Danaé, mère de Persée, et il a raison. Nulle part dans les fragments de l'épopée, il n'est question du père de Gitgames; mais dans les parties perdues, il a certainement été question de la naissance mystérieuse du héros babylonien et des miraculeuses circonstances qui signalèrent la naissance du héros. C'est le mythe de Persée, du guerrier d'Argos, qui provient de celui de Gilgamus. Grand dompteur de monstres, comme le héros grec, Gilgamus parcourt le monde entier, tue les tyrans, délivre les innocents, menacés par des monstres. Persée va en Asie, les Céphènes s'appellent Perses, d'après lui, il coupe la tête de la Méduse, va en Éthiopie, est accueilli par les Hyperboréens, change en montagne Atlas, délivre Andromède à Joppé, retourne à Argos et y obtient des honneurs divins qui lui sont aussi rendus à Chemnis en Egypte. Malgré les divergences, il y a un fond commun dans les deux légendes, et l'on peut à bon droit regarder « l'homme à la grande lèvre inférieure » comme le Persée chaldéen.

**36** 

IMPRIMEN R SATIONALE.

TRAITÉS MYSTIQUES D'ABOU ALÎ AL-HOSAIN B. ABDALLAH B. SÎNÂ, OU D'AVICENNE. Texte arabe publié d'après les manuscrits du Brit. Muséum, de Leyde et de la bibliothèque Bodleenne avec l'explication en français, par M. A. F. Mehren. 1er fascicule, l'Allégorie mystique Hây ben Yaqzân. Leyde, Brill., 1889.

M. Mehren, le savant professeur de Copenhague, s'est chargé d'une tâche difficile et importante, à savoir de déterminer la place qu'il faut assigner au célèbre Avicenne dans

nation de l'Être suprême. Cédant aux instances de ses amis qui lui avaient demande de composer un traité à part, contenant une explication de la nature spirituelle de cet être mystérieux, le philosophe arabe décrit une rencontre qu'il eut avec celui-ci : « Pendant mon séjour dans mon pays, je me sentis disposé à faire avec mes amis une petite excursion aux lieux de plaisance du voisinage, et en me promenant, je rencontrai un vieillard qui, malgré son âge avancé, était plein d'une ardeur juvénile, sans être courbé ni blanchi par les ans; au contraire, la vieillesse lui avait donné une splendeur éblouissante. Saisi d'un désir irrésistible de l'aborder et d'entrer en conversation avec lui, je m'adressai à lui avec mes compagnons et, après les salutations ordinaires, j'entamai la conversation en lui demandant de me faire connaître la situation dans laquelle il se trouvait, ses vues générales, son metier, enfin son nom, sa famille et son pays. « Quant à mon • nom et ma famille, me répondit-il, je m'appelle Hây ben · Yaqzân, et ma ville natale est Jérusalem; quant à mon mé-« tier, il consiste à errer dans toutes les régions de la terre en « suivant toujours la direction donnée par mon père, qui m'a confié les clefs de toutes les sciences et m'a guidé sur les « sentiers de toutes les contrées du monde jusqu'à ce que j'aie « atteint les confins les plus reculés de l'univers. »

Voici le sens de cet exorde selon M. Mehren: « Pendant le séjour de l'âme dans mon corps, je me sentis saisi du désir, guidé par mon imagination et mes sens extérieurs et intérieurs, d'examiner les intelligibles les plus accessibles à ma forue intellectuelle; ainsi plongé dans mes méditations, je réussis à me trouver en contact avec l'intellect actif, dont j'ai éprouvé depuis bien longtemps les effets salutaires, et qui m'a conservé jeunesse et vigueur inaltérées. Enhardi par l'homogénéité de notre nature, j'osai l'aborder et entrer en conversation avec lui et soumettre mes sens intérieurs à la réception de la grâce divine émanant de son être. Ainsi encouragé par sa bienveillance et disposé à recevoir ses communications, je commençai à examiner sa nature sublime, exempte

de toute l'impureté de la matière et pourtant, dans un certain sens, liée au monde matériel et à ses propriétés essentielles. La vie comprenant les deux conditions nécessaires du développement intellectuel, les sens et le mouvement, il s'appelle lui-même Hây, c'est-à-dire « le vivant », et en ajoutant ben Yaqzân, c'est-à-dire « fils du vigilant », il indique qu'il tire son origine d'un être plus élevé que lui, l'Être suprême, toujours vigilant, qui n'a pas besoin de repos. Sa ville natale est la sainte cité de Jérusalem, purifiée de toute souillure mondaine. Son état est de parcourir les régions de la plus haute intelligence pour pénétrer dans l'essence de son père céleste, qui lui a confié la science de toutes les formes et lui a révélé leur mystère par l'intuition instantanée, bien différente de la conception ordinaire de l'homme. »

L'auteur désire accompagner le vieillard dans son voyage, mais celui-ci répond qu'avant tout il devra asservir ses compagnons inséparables, qui sont l'imagination, l'irascibilité et la concupiscence charnelle. Bien soumis, ils pourront lui être utiles, mais s'ils le dominent, ils le mèneront à la ruine. Encore la route lui sera-t-elle difficile et il se trouvera souvent arrêté pendant le voyage, à moins qu'il ne réussisse à se séparer pour toujours de ce monde, en renonçant à la société de ces compagnons. Or il ne pourra devancer le terme fixé par Dieu. Puis le vieillard lui fait la description du voyage qui, par le monde de la matière, conduit à celui des essences éternelles. La forme de l'allégorie semble être empruntée au voyage d'al-Khadir avec Moïse et au roman d'Alexandre dhou-l-qurnain. Tandis que le roman bien connu d'Ibn Tofeïl, Philosophus autodidactus, n'a rien de commun avec cette allégorie que le titre.

Pour la constitution du texte, M. Mehren a pu faire usage des manuscrits de Londres, de Leyde et d'Oxford. Il y a ajouté des notes tirées du commentaire d'Ibn Leïla que le Musée britannique possède. M. Mehren s'est acquitté de sa tâche avec soin et savoir, et il nous a donné un texte aussi correct que la condition des manuscrits le permettait. Il y

reste cependant quelques leçons douteuses. Par exemple: p. r. et لِمَا où j'aimerais lire وذلك انع ابتداء لمّا انتهينا الى خبرها 6 خبرة; p. 1, 4 نبت لهم ، où je proposerais بهم; p. ١٢, 2 où je prefère la leçon des man. بقعة (ou bien إبدّاء) à بقعة; comp. p. 14, 1 وهم حاضرة متمدنون. Quant à p. 14, 2 je persiste à croire qu'il faut lire یصئی ویصفر, en faisant observer que صأی ne se dit pas seulement des oiseaux, mais de toute espèce d'anipour désigner le bétail et les choses ما صاًى وصمت inanimées. P. 10, 2 خلق لمس pourrait être une corruption de court, rabougri », mais la véritable leçon est sans خلق كمش doute celle de L et B تُمت من « composée de ». P, ۱۲, 5 je vousemble être une الكتاج و et il le trompe »; l. 9 الكتاج faute d'impression pour اللجاج, comme p. 1^ dans la note g pour متأخة. P. 14, 6 je préfère la leçon de L et B paraît être une faute d'impression pour صينوا. P. r., 6 je crois qu'il faut lire avec L, et en partie avec B et O, الاكتنان et «ils vivent tous en pleine campagne, sans avoir aucun besoin d'abri ».

En considération du style quelquesois obscur et contourné de l'original, M. Mehren a préséré donner une analyse détaillée du texte au lieu d'une traduction intégrale. Nous ne pouvons que l'approuver, bien qu'une traduction littérale de certains passages nous eût été plus prositable. A la fin de la présace l'auteur prend l'engagement de publier, sur le même plan, les autres traités mystiques d'Avicenne. Nous espérons vivement qu'il pourra accomplir cette tâche méritoire avec le même succès.

M. J. DE GOEJE.

M. d'Hervey de Saint-Denys, qui a déjà publié deux volumes de nouvelles extraites du célèbre recueil chinois Kin kou ki kouan, offrant de très curieux tableaux de mœurs, va faire paraître prochainement un troisième volume qui contiendra les traductions des nouvelles 4, 24, 32, 38 et 40; L'enlèvement d'une fiancée, Une erreur judiciaire, La fidélité dans le mariage, Le chantage à la Chine et Le négociant ruiné.

## CORRECTIONS AU TOME XV

(avril-mai-juin 1890).

Par suite d'une erreur dans la gravure des sigures de la planche, p. 436, il s'est introduit quelques inexactitudes dans l'indication des renvois. Le lecteur est prié de les rétablir ainsi qu'il suit :

Page 438, ligne 6, lire: Pl. 2.
439, ligne 15, Pl. 3.
444, ligne 12, Pl. 8.
445, ligne 18, Pl. 10.
446, ligne 9, N° 5.
448, ligne pénultième, lire: N° 12.
451, ligne 21, lire: N° 13.

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME XVI, VIII<sup>e</sup> SÉRIE.

| MEMOIRES ET TRADUCTIONS.                                                                                                                                                         | ages. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Les dictons satiriques attribués à Sidi Ah'med ben Yousof.  (M. René BASSET.)                                                                                                    |       |
| La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV. (M. J. HALÉVY.)                                                                                                             |       |
| Notes d'épigraphie indienne. (M. Georges Guirsse.)                                                                                                                               | 379   |
| La correspondance d'Aménophis III et d'Aménophis IV. (Suite.) (M. J. Halévy.)                                                                                                    |       |
| Le calendrier des Yn. (M. E. CHAVANNES.)                                                                                                                                         |       |
| Un annuaire astronomique babylonien. (M. J. OPPERT.)                                                                                                                             | 511   |
| Les pronoms démonstratifs assyriens sû et sâsu. (M. François-<br>V. Scheil.)                                                                                                     | 533   |
| NOUVELLES ET MÉLANGES.                                                                                                                                                           |       |
| Procès-verbal de la séance du 26 juin 1890                                                                                                                                       | 5     |
| Tableau du Conseil d'administration, conformément aux no-<br>minations faites dans l'assemblée générale du 26 juin 1890.                                                         | 15    |
| Rapport de M. Specht, au nom de la Commission des fonds, et comptes de l'année 1889                                                                                              | 15    |
| Rapport de la Commission des censeurs sur les comptes de l'exercice 1889, lu dans la séance du 26 juin 1890                                                                      | 18    |
| Rapport sur les travaux du Conseil de la Société asiatique pendant les années 1888, 1889 et 1890, fait pour la séance annuelle de la Société, le 26 juin 1890, par M. James Dar- |       |
| mesteter                                                                                                                                                                         | 1 Q   |